





An 298



## HISTOIRE

NATURELLE,

GENERALE ET PARTICULIERE,

AVEC LA DESCRIPTION

DU CABINET DU ROY.

Tome Second.

SECONDE EDITION.



A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCL.

#### TABLE

| De ce qui est contenu dans ce Volume.                                         |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| $H_{IS}$                                                                      | TOIRE GÉNÉRALE DES ANIMAUX.                             |  |
| CHAPITRE I. Comparaifon des Animaux, des Végé-<br>taux & des Minéraux. Page 1 |                                                         |  |
| CHAP.                                                                         | II. De la Reproduction en général. 18                   |  |
| CHAP.                                                                         | III. De la nutrition & du développement.                |  |
|                                                                               | 41                                                      |  |
| Снар.                                                                         | IV. De la Génération des Animaux. 53                    |  |
| Снар.                                                                         | V. Exposition des Systèmes & des travaux                |  |
|                                                                               | anatomiques au sujet de la Génération.                  |  |
| Снар.                                                                         | 73<br>VI. Expériences au fujet de la Génération.<br>168 |  |
| Снар.                                                                         | VII. Comparaison des expériences précédentes            |  |
|                                                                               | avec celles de M. Leeuwenhoek. 23 1                     |  |
| Снар.                                                                         | VIII. Réflexions sur les Expériences précé-             |  |
|                                                                               | dentes. 255                                             |  |
| CHAP.                                                                         | IX. Variétés dans la Génération des Ani-                |  |
|                                                                               | maux. 306                                               |  |
| Снар.                                                                         | X. De la formation du Fætus. 324                        |  |

| CHAP. XI. Du développement du Fætus, d<br>accroissement, de l'accouchement | e son.<br>, & c.<br>366 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| RÉCAPITULATION.                                                            | 420                     |
| Histoire Naturelle de l'Homme.                                             |                         |
| De la nature de l'Homme.                                                   | 429                     |
| De l'Enfance.                                                              | 445                     |
| De la Puberté.                                                             | 478                     |
| De l'Age viril. Description de l'Homme.                                    | 517                     |
| De la Vieillesse & de la Mort.                                             | 557                     |

#### Par M. DE BUFFON.





### HISTOIRE NATURELLE.

# HISTOIRE DES ANIMAUX.

CHAPITRE PREMIER.

Comparaison des Animaux & des Végétaux.

Dans la foule d'objets que nous préfente ce vaste globe dont nous venons de faire la description, dans le nombre infini des différentes productions dont fa surface est couverte & peuplée, les animaux tiennent le premier rang, tant par la conformité qu'ils ont avec nous, que par la supériorité que nous leur connoissons fur les êtres végétans ou inanimés. Les animaux ont par Tome II.

leurs fens, par leur forme, par leur mouvement, beaucoup plus de rapports avec les choses qui les environnent, que n'en ont les végétaux; ceux-ci par leur développement, par leur figure, par leur accroissement & par leurs différentes parties ont auffi un plus grand nombre de rapports avec les objets extérieurs, que n'en ont les minéraux ou les pierres, qui n'ont aucune forte de vie ou de mouvement, & c'est par ce plus grand nombre de rapports que l'animal est réellement au dessus du végétal, & le végétal au dessus du minéral. Nous-mêmes, à ne considérer que la partie matérielle de notre être, nous ne sommes au dessus des animaux que par quelques rapports de plus, tels que ceux: que nous donnent la langue & la main ; & quoique les ouvrages du Créateur soient en eux-mêmes tous également parfaits, l'animal est, selon notre façon d'apercevoir, l'ouvrage le plus complet de la Nature, & l'homme en est le chef-d'œuvre.

En effet, que de refforts, que de forces, que de machines & de mouvemens sont rensermés dans cette petite partie de matière qui compose le corps d'un animal! que de rapports, que d'harmonie, que de correspondance entre les parties! combien de combinaisons, d'arrangemens, de causes, d'effets, de principes, qui tous concourent au même but, & que nous ne connoissons que par des résultats si difficiles à comprendre, qu'ils n'ont cessé d'être des merveilles que par l'habitude que nous avons prise de n'y point résséchir!

Cependant, quelqu'admirable que cet ouvrage nous.

paroiffe, ce n'est pas dans l'individu qu'est la plus grande merveille, c'est dans la succession, dans le renouvellement & dans la durée des espèces que la Nature paroit tout-à-fait inconcevable. Cette faculté de produire son semblable, qui réside dans les animaux & dans les végétaux, cette espèce d'unité toujours subsistante & qui paroit éternelle, cette vertu procréatrice qui s'exerce perpétuellement sans se détruire jamais, est pour nous un mystère dont il semble qu'il ne nous est pas permis de sonder la prosondeur.

Car la matière inanimée, cette pierre, cette argille qui est sous nos pieds, a bien quelques propriétés, son existence feule en suppose un très-grand nombre, & la matière la moins organifée ne laisse pas que d'avoir, en vertu de son existence, une infinité de rapports avec toutes les autres parties de l'Univers. Nous ne dirons pas, avec quelques Philosophes, que la matière, sous quelque forme qu'elle foit, connoît fon existence & ses facultés relatives; cette opinion tient à une question de Métaphysique que nous ne nous proporons pas de traiter ici, il nous fuffira de faire sentir que n'ayant pas nous-mêmes la connoissance de tous les rapports que nous pouvons avoir avec les objets extérieurs, nous ne devons pas douter que la matière inanimée n'ait infiniment moins de cette connoissance, & que d'ailleurs nos sensations ne ressemblant en aucune saçon aux objets qui les causent, nous devons conclurre par analogie que la matière inanimée n'a ni sentiment, ni sensation, ni conscience d'existence, & que de lui attribuer quelquesunes de ces facultés, ce seroit lui donner celle de penser

d'agir & de sentir à peu près dans le même ordre & de la même façon que nous pensons, agissons & sentons, ce qui répugne autant à la raison qu'à la religion.

Nous devons donc dire qu'étant formés de terre & composés de poussière, nous avons en effet avec la terre & la poussière des rapports communs qui nous lient à la matière en général, tels font l'étendue, l'impénétrabilité, la pesanteur, &c. mais comme nous n'aperceyons pas ces rapports purement matériels, comme ils ne font aucune impression au dedans de nous-mêmes, comme ils subsistent sans notre participation, & qu'après la mort ou avant la vie ils existent & ne nous affectent point du tout, on ne peut pas dire qu'ils fassent partie de notre être, c'est donc l'organisation, la vie, l'ame, qui fait proprement notre existence; la matière considérée sous ce point de vûe, en est moins le sujet que l'accessoire, c'est une enveloppe étrangère dont l'union nous est inconnue & la présence nuisible, & cet ordre de pensées qui constitue notre être, en est peut être tout -à fait indépendant.

Nous existons donc sans favoir comment, & nous pensons sans savoir pourquoi; mais quoi qu'il en soit de notre manière d'être ou de sentir, quoi qu'il en soit de la vérité ou de la fausseré, de l'apparence, ou de la réalité de nos sensations, les résultats de ces mêmes sensations n'en sont pas moins certains par rapport à nous. Cet ordre d'idées, cette suite de pensées qui existe au dedans de nous-mêmes, quoique sort disserter des objets qui les sausent, ne laissen pas d'être l'affection la plus réelle.

de notre individu, & de nous donner des relations avec les objets extérieurs, que nous pouvons regarder comme des rapports récls, puifqu'ils font invariables & toûjours les mêmes relativement à nous; ainsi nous ne devons pas douter que les différences ou les ressemblances que nous apercevons entre les objets, ne soient des différences & des reffemblances certaines & réelles dans l'ordre de notre existence par rapport à ces mêmes objets; nous pouvons donc légitimement nous donner le premier rang dans la Nature; nous devons ensuite donner la seconde place aux animaux, la troisième aux végétaux, & enfin la dernière aux minéraux; car quoique nous ne distinguions pas bien nettement les qualités que nous avons en vertu de notre animalité, de celles que nous avons en verte de la spiritualité de notre ame, nous ne pouvons guère douter que les animaux étant doués, comme nous, des mêmes sens, possédant les mêmes principes de vie & de mouvement, & faisant une infinité d'actions semblables aux nôtres, ils n'aient avec les objets extérieurs des rapports du même ordie que les nôtres, & que par conséquent nous ne leur ressemblions réellement à bien des égards. Nous différons beaucoup des végétaux, cependant nous leur ressemblons Pau m'ils ne ressemblent aux minéraux, & cela parce qu'ils ont une espece de sorme vivante, une organisation animée, semblable en quelque saçon à la nôtre, au lieu que les minéraux n'ont aucun organe.

Pour faire donc l'histoire de l'animal, il faut d'abord reconnoître avec exactitude l'ordre général des rapports

qui lui sont propres, & distinguer ensuite les rapports qui lui font communs avec les végétaux & les minéraux. L'animal n'a de commun avec le minéral que les qualités de la matière prise généralement, sa substance a les mêmes propriétés virtuelles, elle est étendue, pesante, impénétrable comme tout le reste de la matière, mais son œconomie est toute différente. Le minéral n'est qu'une matière brute, inactive, insensible, n'agissant que par la contrainte des loix de la méchanique, n'obéissant qu'à la force généralement répandue dans l'Univers, sans organifation, fans puissance, dénuée de toutes facultés, même de celle de se reproduire, substance informe, faite pour être foulée aux pieds par les hommes & les animaux, laquelle, malgré le nom de métal précieux, n'en est pas moins méprifée par le sage, & ne peut avoir qu'une valeur arbitraire, toûjours subordonnée à la volonté & dépendante de la convention des hommes. L'animal réunit toutes les puissances de la Nature, les forces qui l'animent lui sont propres & particulières, il veut, il agit, il se détermine, il opère, il communique par fes fens avec les objets les plus éloignés, son individu est un centre où tout se rapporte, un point où l'Univers entier se résléchit, un monde en raccourci; voilà les rapports qui lui font propres. qui lui font communs avec les vegetaux tont les facultés de croître, de se développer, de se reproduire & de se multiplier.

La différence la plus apparente entre les animaux & les végétaux paroît être cette faculté de fe mouvoir & de

changer de lieu, dont les animaux font doués, & qui n'est pas donnée aux végétaux: il est vrai que nous ne connoiffons aucun végétal qui ait le mouvement progressif, mais nous voyons plusieurs espèces d'animaux, comme les huitres, les galle-insectes, &c. auxquelles ce mouvement paroit avoir été resué; cette dissérence n'est donc pas générale & nécessaire.

Une différence plus essentielle pourroit se tirer de la faculté de fentir qu'on ne peut guère refuser aux animaux, & dont il semble que les végétaux soient privés; mais ce mot sentir renferme un si grand nombre d'idées qu'on nedoit pas le prononcer avant que d'en avoir fait l'analyse; car si par sentir nous entendons seulement saire une action de mouvement à l'occasion d'un choc ou d'une résistance, nous trouverons que la plante appelée Sensitive est capable de cette espèce de sentiment, comme les animaux; si au contraire on veut que sentir signifie apercevoir & comparer des perceptions, nous ne fommes pas fûrs que les animaux aient cette espèce de sentiment, & sr nousaccordons quelque chose de semblable aux chiens, aux éléphans, &c. dont les actions semblent avoir les mêmescauses que les nôtres, nous le refuserons à une infinité d'espèces d'animaux, & sur-tout à ceux qui nous paroisfent être immobiles & sans action; si on vouloit que leshuîtres, par exemple, cuffent du fentiment comme les chiens, mais à un degré fort inférieur, pourquoi n'accorderoit-on pas aux végétaux ce même fentiment dans un degré encore au dessous ! Cette dissérence entre les animaux & les végétaux non seulement n'est pas générale, mais même n'est pas bien décidée.

Une troisième différence paroît être dans la manière de se nourrir; les animaux par le moyen de quelques organes extérieurs faisiffent les choses qui leur conviennent. ils vont chercher leur pâture, ils choisiffent leurs alimens; les plantes au contraire paroissent être réduites à recevoir la nourriture que la terre veut bien leur fournir, il femble que cette nourriture foit toûjours la même, aucune diverfité dans la manière de fe la procurer, aucun choix dans l'espèce, l'humidité de la terre est leur seul aliment. Cependant fell'on fait attention à l'organisation & à l'action des racines & des feuilles, on reconnoîtra bien-tôt que ce font-là les organes extérieurs dont les végétaux se servent pour pomper la nourriture, on verra que les racines se détournent d'un obstacle ou d'une veine de mauvais terrein pour aller chercher la bonne terre; que même ces racines fe divifent, fe multiplient, & vont jufqu'à changer de forme pour procurer de la nourriture à la plante ; la différence entre les animaux & les végétaux ne peut donc pas s'établir sur la manière dont ils se nourrisfent.

Cet examen nous conduit à reconnoître évidemment qu'il n'y a aucune différence abfolument effentielle & générale entre les animaux & les végétaux, mais que la Nature descend par degrés & par nuances imperceptibles d'un animal qui nous paroît le plus parfait à celui qui l'est te moins, & de celui-ci au végétal. Le polype d'eau douce

fera,

fera, si l'on veut, le dernier des animaux & la première des plantes.

En effet, après avoir examiné les différences, si nous cherchons les ressemblances des animaux & des végétaux, nous en trouverons d'abord une qui est générale & très-essemblances, c'est la faculté commune à tous deux de se reproduire, faculté qui suppose plus d'analogies & de choses semblables que nous ne pouvons l'imaginer, & qui doit nous faire croire que pour la nature-les animaux & les végétaux sont des êtres à peu près de même ordre.

Une seconde ressemblance peut se tirer du développement de leurs parties, propriété qui leur est commune, car les végétaux ont, aussi-bien que les animaux, la faculté de croître, & si la manière dont ils se développent, est disserte, elle ne l'est pas totalement ni essentiellement, puisqu'il y a dans les animaux des parties très-considérables, comme les os, les cheveux, les ongles, les cornes, &c. dont le développement est une vraie végétation, & que dans les premiers temps de sa formation le sœus végète plûtôt qu'il ne vit.

Une troifième reffemblance, c'est qu'il y a des animaux qui se reproduisent comme les plantes, & par les mêmes moyens; la multiplication des pucerons qui se fait sans accouplement, est semblable à celle des plantes par les graines, & celle des polypes, qui se fait en les coupant, ressemble à la multiplication des arbres par boutures.

On peut donc affurer avec plus de fondement encore, Tome II. B

que les animaux & les végétaux font des êtres du même ordre, & que la Nature femble avoir paffé des uns aux autres par des nuances infenfibles, puifqu'ils ont entr'eux des reffemblances effentielles & générales, & qu'ils n'ont aucune différence qu'on puiffe regarder comme telle.

Si nous comparons maintenant les animaux aux végétaux par d'autres faces, par exemple, par le nombre, par le lieu, par la grandeur, par la forme, &c. nous entirerons de nouvelles inductions.

Le nombre des espèces d'animaux est beaucoup plus grand que celui des espèces de plantes, car dans le seul genre des insectes il y a peut-être un plus grand nombre d'espèces, dont la plûpart échappent à nos yeux, qu'il n'y a d'espèces de plantes visibles sur la surface de la terre. Les animaux même se ressemblent en général beaucoup moins que les plantes, & c'est cette ressemblance entre les plantes qui fait la dissiculté de les reconnoître & de les ranger, c'est-là ce qui a donné naissance aux méthodes de Botanique, auxquelles on a par cette raison beaucoup plus travaillé qu'à celles de la Zoologie, parce que les animaux ayant en essembles des dissiferences bien plus sensibles que n'en ont les plantes entr'elles, ils sont plus aisses à reconnoître & à déstinguer, plus faciles à nommer & à déscrire.

D'ailleurs il y a encore un avantage pour reconnoitre les espèces d'animaux & pour les distinguer les unes des autres, c'est qu'on doit regarder comme la même espèce celle qui, au moyen de la copulation, se perpétue & conserve

la similitude de cette espèce, & comme des espèces différentes celles qui, par les mêmes moyens, ne peuvent rien produire ensemble; de sorte qu'un renard sera une espèce différente d'un chien, si en effet par la copulation d'un mâle & d'une femelle de ces deux espèces il ne résulte rien, & quand même il en réfulteroit un animal mi-parti. une espèce de mulet, comme ce mulet ne produiroit rien, cela suffiroit pour établir que le renard & le chien ne seroient pas de la même espèce, puisque nous avons fupposé que pour constituer une espèce, il falloit une production continue, perpétuelle, invariable, femblable, en un mot, à celle des autres animaux. Dans les plantes on n'a pas le même avantage, car quoiqu'on ait prétendu y reconnoître des sexes & qu'on ait établi des divisions de genres par les parties de la fécondation, comme cela n'est ni aussi certain, ni aussi apparent que dans les animaux, & que d'ailleurs la production des plantes fe fait de plufieurs autres façons, où les sèxes n'ont point de part & où les parties de la fécondation ne sont pas nécessaires, on n'a pû employer avec succès cette idée, & ce n'est que sur une analogie mal entendue qu'on a prétendu que cette méthode féxuelle devoit nous faire distinguer toutes les espèces différentes de plantes; mais nous renvoyons l'examen du fondement de ce système à notre histoire des végétaux.

Le nombre des espèces d'animaux est donc plus grand que celui des espèces de plantes, mais il n'en est pas de même du nombre d'individus dans chaque espèce; dans

les animaux, comme dans les plantes, le nombre d'individus est beaucoup plus grand dans le petit que dans le grand, l'espèce des mouches est peut-être cent millions de fois plus nombreuse que celle de l'éléphant, & de même, il y a en général beaucoup plus d'herbes que d'arbres, plus de chiendent que de chênes; mais si l'on compare la quantité d'individus des animaux & des plantes, espèce à espèce, on verra que chaque espèce de plante est plus abondante que chaque espèce d'animal : par exemple, les quadrupèdes ne produisent qu'un petit nombre de petits, & dans des intervalles de temps affez considérables; les arbres au contraire produisent tous les ans une grande quantité d'arbres de leur espèce. On pourra me dire que ma comparaison n'est pas exacte, & que pour la rendre telle il faudroit pouvoir comparer la quantité de graine que produit un arbre, avec la quantité de germes que peut contenir la semence d'un animal, & que peutêtre on trouveroit alors que les animaux font encore plus abondans en germes que les végétaux; mais si l'on fait attention qu'il est possible en ramassant avec soin toutes les graines d'un arbre, par exemple, d'un orme, & en les semant, d'avoir une centaine de milliers de petits ormes de la production d'une feule année, on m'avouera aifément que quand on prendroit le même soin pour sournir à un cheval toutes les jumens qu'il pourroit faillir en un an, les résultats seroient fort différens dans la production de l'animal & dans celle du végétal. Je n'examine donc pas la quantité des germes, premièrement parce que dans

les animaux nous ne la connoiffons pas, & en fecond lieu parce que dans les végétaux il y a peut-être de même des germes féminaux comme dans les animaux, & que la graine n'est point un germe, mais une production aussi parsaite que l'est le fœtus d'un animal, à laquelle, comme à celui-ci, il ne manque qu'un plus grand développement.

On pourroit encore m'opposer ici la prodigieuse multiplication de certaines espèces d'insectes, comme celle des abeilles, chaque semble produit trente ou quarante mille mouches; mais il saut observer que je parle du général des animaux comparé au général des plantes, & d'ailleurs cet exemple desabeilles, qui peut-être est celui de la plus grande multiplication que nous connoissions dans les animaux, ne sait pas une preuve contre ce que nous avons dit; car des trente ou quarante mille mouches que la mère abeille produit, il n'y en a qu'un très-petit nombre de semelles, quinze cens ou deux mille mâles, & tout le reste ne sont que des mulets, ou plûtôt des mouches neutres, sans sèxe & incapables de produire.

Il faut avouer que dans les infectes, les poiffons, les coquillages, il y a des espèces qui paroiffent être extrêmement abondantes, les huîtres, les harengs, les puces, les hannetons, &c. sont peut-être en aussi grand nombre que les mousses des autres plantes les plus communes; mais à tout prendre, on remarquera aisément que la plus grande partie des espèces d'animaux est moins abondante en individus que les espèces de plantes; & de plus on B iii

obfervera qu'en comparant la multiplication des espèces de plantes entr'elles, il n'y a pas des différences aussi grandes dans le nombre des individus que dans les espèces d'animaux, dont les uns engendrent un nombre prodigieux de petits, & d'autres n'en produisent qu'un très-petit nombre, au lieu que dans les plantes le nombre des productions est tosjours fort grand dans toutes les espèces.

Il paroît parce que nous venons de dire, que les efpèces les plus viles, les plus abjectes, les plus petites à nos yeux, font les plus abondantes en individus, tant dans les animaux que dans les plantes; à mefure que les espèces d'animaux nous paroiffent plus parfaites, nous les voyons réduites à un moindre nombre d'individus. Pourroit - on croire que de certaines formes de corps, comme celles des quadrupèdes & des oifeaux, de certains organes pour la perfection du sentiment, coûteroient plus à la Nature que la production du vivant & de l'organisé qui nous paroît si difficile à concevoir!

Passons maintenant à la comparaison des animaux & des végétaux pour le lieu, la grandeur & la forme. La terre est le seul lieu où les végétaux puissent substitution de la surface du terrein, & y est attaché par des racines qui le pénètrent à une petite prosondeur; quelques-uns, comme les truffes, sont entièrement couverts de terre, quelques autres, en petit nombre, croissent sur les eaux, mais tous ont besoin, pour exister, d'être placés à la surface de la terre: les animaux au contraire sont bien plus généralement répandus, les

uns habitent la furface, les autres l'intérieur de la terre, ceux-ci vivent au fond des mers, ceux-là les parcourent à une hauteur médiocre; il y en a dans l'air, dans l'intérieur des plantes, dans le corps de l'homme & des autres animaux, dans les liqueurs, on en trouve jusque dans les pierres (les dails.)

Par l'usage du microscope on prétend avoir découvert un très-grand nombre de nouvelles espèces d'animaux fort différentes entr'elles; il peut paroître fingulier qu'à peine on ait pû reconnoître une ou deux espèces de plantes nouvelles par le secours de cet instrument; la petite mousse produite par la moississure est peut-être la seule plante microscopique dont on ait parlé, on pourroit donc croire que la Nature s'est refusée à produire de très-petites plantes, tandis qu'elle s'est livrée avec profusion à faire naître des animalcules; mais nous pourrions nous tromper en adoptant cette opinion fans examen, & notre erreur pourroit bien venir en partie de ce qu'en effet les plantes se ressemblant beaucoup plus que les animaux, il est plus difficile de les reconnoître & d'en diffinguer les espèces, en sorte que cette moissssure que nous ne prenons que pour une mousse infiniment petite, pourroit être une espèce de bois ou de jardin qui feroit peuplé d'un grand nombre de plantes très-différentes, mais dont les différences échappent à nos yeux.

Il est vrai qu'en comparant la grandeur des animaux & des plantes, elle paroîtra assez inégale; car il y a beaucoup plus loin de la grosseur d'une baleine à celle d'un de ces prétendus animaux microfcopiques, que du chêne le plus élevé à la mouffe dont nous parlions tout à l'heure, & quoique la grandeur ne foit qu'un attribut purement relatif, il est cependant utile de considérer les termes extrêmes où la Nature semble s'être bornée. Le grand paroît être assez égal dans les animaux & dans les plantes, une grosse beleine & un gros arbre sont d'un volume qui n'est pas fort inégal, tandis qu'en petit ona cru voir des animaux dont un millier réunis n'égaleroient pas en volume la petite plante de la moissifique.

Au reste, la différence la plus générale & la plus sensible entre les animaux & les végétaux est celle de la forme; celle des animaux, quoique variée à l'infini, ne ressemble point à celle des plantes, & quoique les polypes, qui se reproduisent comme les plantes, puissent être regardés comme faifant la nuance entre les animaux & les végétaux, non seulement par la façon de se reproduire, mais encore par la forme extérieure, on peut cependant dire que la figure de quelque animal que ce foit, est assez différente de la forme extérieure d'une plante, pour qu'il soit difficile de s'y tromper. Les animaux peuvent à la vérité faire des ouvrages qui ressemblent à des plantes ou à des fleurs, mais jamais les plantes ne produiront rien de semblable à un animal, & ces infectes admirables qui produifent & travaillent le corail, n'auroient pas été méconnus & pris pour des fleurs, si par un préjugé mal fondé on n'eût pas regardé le corail comme une plante. Ainsi les erreurs où l'on pourroit tomber en comparant la forme des plantes à celle des animaux. animaux, ne porteront jamais que sur un petit nombre de sujets qui sont la nuance entre les deux, & plus on sera d'observations, plus on se convaincra qu'entre les animaux & ses végétaux le Créateur n'a pas mis de terme fixe, que ces deux genres d'êtres organisés ont beaucoup plus de propriétés communes que de différences réelles, que la production de l'animal ne coûte pas plus, & peut-être moins à la Nature que celle du végétal, qu'en général la production des êtres organisés ne lui coûte rien, & qu'ensin le vivant & l'animé, au lieu d'être un degré métaphysique des êtres, est une propriété physique de la matière.



#### CHAPITRE II.

#### De la Reproduction en général.

EXAMINONS de plus près cette propriété commune L'à l'animal & au végétal, cette puissance de produire fon semblable, cette chaîne d'existences successives d'individus, qui constitue l'existence réelle de l'espèce; & fans nous attacher à la génération de l'homme ou à celle d'une espèce particulière d'animal, voyons en général les phénomènes de la reproduction, rassemblons des faits pour nous donner des idées, & faisons l'énumération des différens moyens dont la Nature fait usage pour renouveller les êtres organifés. Le premier moyen, &, felon nous, le plus simple de tous, est de rassembler dans un être une infinité d'êtres organiques femblables, & de composer tellement sa substance, qu'il n'y ait pas une partie qui ne contienne un germe de la même espèce, & qui par conséquent ne puisse elle-même devenir un tout femblable à celui dans lequel elle est contenue. Cet appareil paroît d'abord supposer une dépense prodigieuse & entraîner la profusion, cependant ce n'est qu'une magnificence affez ordinaire à la Nature, & qui se manifeste même dans des espèces communes & inférieures, telles que sont les vers, les polypes, les ormes, les faules, les groseilliers & plusieurs autres plantes & insectes dont chaque partie contient un tout, qui par le seul développement

peut devenir une plante ou un infecte. En confidérant fous ce point de vûe les êtres organifés & leur reproduction, un individur n'est qu'un tout uniformément organisé dans toutes ses parties intérieures, un composé d'une infinité de figures semblables & de parties similaires, un assemblade de germes ou de petits individus de la même espèce, lesquels peuvent tous se développer de la même façon, suivant les circonstances, & former de nouveaux tous composés comme le premier.

<sup>\*</sup> He tam parve quam magne figure (falium) ex magno folium numeto minorum particularum quae eamdem figuream habent, funt conflate, ficuit mihi faspè licuit observare, cam aquam marinam aut connunnem in qua fal commune liquatum erat, intueor per microssopium, quòd ex ea prodeum elegantes, parve at quadrangulares figure adeò exigua, ut mille earum myriades magnitudinem arena erassori, a aquent. Quae salis minute particula, quàm primàm oculis conspicto, magnitudine ab omnibus lateribus eres sunt, suam tame elegantem superficiem quadrangularem retinentes servi.... Figure ha fallina exvitate donata sunt, sort, Voyex Lecuwenhoek, Arc. Nat. tom. 1, p. 3, 4.

échappera toûjours à nos yeux, & même à notre imagination. Les animaux & les plantes qui peuvent se multiplier & se reproduire par toutes seurs parties, sont des corps organisés composés d'autres corps organiques semblables, dont les parties primitives & constituantes sont aussi organiques & semblables, & dont nous discernons à l'œil sa quantité accumulée, mais dont nous ne pouvons apercevoir les parties primitives que par le raisonnement & par l'analogie que nous venons d'établir.

Cela nous conduit à croire qu'il y a dans la Nature une infinité de parties organiques actuellement existantes, vivantes, & dont la substance est la même que celle des êtres organisés, comme il y a une infinité de particules brutes femblables aux corps bruts que nous connoissons, & que comme il faut peut-être des millions de petits cubes de sel accumulés pour faire l'individu sensible d'un grain de fel marin, il faut auffi des millions de parties organiques semblables au tout, pour former un seul des germes que contient l'individu d'un orme ou d'un polype; & comme il faut féparer, brifer & disfoudre un cube de fel marin pour apercevoir, au moyen de la crystallisation, les petits cubes dont il est composé, il faut de même séparer les parties d'un orme ou d'un polype pour reconnoître enfuite, au moyen de la végétation ou du développement. les petits ormes ou les petits polypes contenus dans ces parties.

La difficulté de se prêter à cette idée ne peut venir que d'un préjugé fortement établi dans l'esprit des hommes,

on croit qu'il n'y a de moyens de juger du composé que par le simple, & que pour connoître la constitution organique d'un être, il faut le réduire à des parties simples & non organiques, en sorte qu'il paroît plus aisé de concevoir comment un cube est nécessairement composé d'autres cubes, que de voir qu'il soit possible qu'un polype soit composé d'autres polypes; mais examinons avec attention & voyons ce qu'on doit entendre par le simple & par le composé, nous trouverons qu'en cela, comme en tout, le plan de la Nature est bien dissérent du canevas de nos idées.

Nos fens, comme l'on fait, ne nous donnent pas des notions exactes & complètes des choses que nous avons besoin de connoître; pour peu que nous voulions estimer, juger, comparer, pefer, mesurer, &c. nous sommes obligés d'avoir recours à des secours étrangers, à des règles, à des principes, à des usages, à des instrumens, &c. Tous ces adminicules font des ouvrages de l'esprit humain, & tiennent plus ou moins à la réduction ou à l'abstraction de nos idées; cette abstraction, selon nous, est le simple des choses, & la difficulté de les réduire à cette abstraction fait le composé. L'étendue, par exemple, étant une propriété générale & abstraite de la matière, n'est pas un sujet fort composé, cependant pour en juger nous avons imaginé des étendues sans profondeur, d'autres étendues sans profondeur & sans largeur, & même des points qui sont des étendues sans étendue. Toutes ces abstractions sont des échafaudages pour foûtenir notre jugement, & combien Ciii

n'avons-nous pas brodé sur ce petit nombre de définitions qu'emploie la Géométrie ! nous avons appelé simple tout ce qui se réduit à ces définitions, & nous appelons composé tout ce qui ne peut s'y réduire aisément, & de-là un triangle, un carré, un cercle, un cube, & c. font pour nous des choses simples, aussi-bien que toutes les courbes dont nous connoissons les loix & la composition géométrique; mais tout ce que nous ne pouvons pas réduire à ces figures & à ces loix abstraites, nous paroît composé; nous ne faifons pas attention que ces lignes, ces triangles, ces pyramides, ces cubes, ces globules & toutes ces figures géométriques n'existent que dans notre imagination, que ces figures ne sont que notre ouvrage, & qu'elles ne se trouvent peut-être pas dans la Nature, ou tout au moins que si elles s'y trouvent, c'est parce que toutes les formes possibles s'y trouvent, & qu'il est peut-être plus difficile & plus rare de trouver dans la Nature les figures simples d'une pyramide équilatérale, ou d'un cube exact, que les formes composées d'une plante ou d'un animal nous prenons donc par-tout l'abstrait pour le simple; & le réel pour le composé. Dans la Nature au contraire, l'abstrait n'existe point, rien n'est simple & tout est composé, nous ne pénétrerons jamais dans la structure intime des choses; dès-lors nous ne pouvons guère prononcer sur ce qui est plus ou moins composé; nous n'avons d'autre moyen de le reconnoître que par le plus ou le moins de rapport que chaque chose paroît avoir avec nous & avec le reste de l'Univers, & c'est suivant cette façon de juger que

l'animal est à notre égard plus composé que le végétal, & le végétal plus que le minéral. Cette notion est juste par rapport à nous, mais nous ne savons pas si dans la réalité les uns ne sont pas aussi simples ou aussi composés que les autres, & nous ignorons si un globule ou un cube coûte plus ou moins à la Nature qu'un germe ou une partie organique quelconque: si nous voulions absolument faire sur cela des conjectures, nous pourrions dire que les choses les plus communes, les moins rares & les plus nombreuses sont celles qui sont les plus simples, mais alors les animaux seroient peut-être ce qu'il y auroit de plus simple, puisque le nombre de leurs espèces excède de beaucoup celui des espèces de plantes ou de minéraux.

Mais fans nous arrêter plus long-temps à cette difcussion, il suffit d'avoir montré que les idées que nous avons communément du simple & du composé, sont des idées d'abstraction, qu'elles ne peuvent pas s'appliquer à la composition des ouvrages de la Nature, & que lorsque nous voulons réduire tous les êtres à des élémens de fitgure régulière, ou à des particules prismatiques, cubiques, globuleuses, &c. nous mettons ce qui n'est que dans notre imagination à la place de ce qui est réellement; que les formes des parties constituantes des différentes choses nous sont absolument inconnues, & que par conséquent nous pouvons supposer & croire qu'un être organisé est tout composé de parties organiques semblables, aussi-bien que nous supposons qu'un cube est composé d'autres cubes: nous n'avons, pour en juger, d'autre règle que l'expérience; de la même façon que nous voyons qu'un cube de sel marin est composé d'autres cubes, nous voyons aussi qu'un orme n'est qu'un composé d'autres petits ormes, puisqu'en prenant un bout de branche ou un bout de racine, ou un morceau de bois séparé du tronc, ou la graine, il en vient également un orme; il en est de même des polypes & de quelques autres espèces d'animaux qu'on peut couper & séparer dans tous les sens en différentes parties pour les multiplier; & puisque notre règle pour juger est la même, pourquoi jugerions-nous différemment!

Il me paroît donc très-vrai-semblable par les raisonnemens que nous venons de faire, qu'il existe réellement dans la Nature une infinité de petits êtres organifés, femblables en tout aux grands êtres organifés qui figurent dans le monde, que ces petits êtres organifés font compofés de parties organiques vivantes qui font communes aux animaux & aux végétaux, que ces parties organiques font des parties primitives & incorruptibles, que l'affemblage de ces parties forme à nos yeux des êtres organifés, & que par conséquent la reproduction ou la génération n'est qu'un changement de forme qui se fait & s'opère par la seule addition de ces parties semblables, comme la destruction de l'être organisé se fait par la division de ces mêmes parties. On n'en pourra pas douter lorsqu'on aura vû les preuves que nous en donnons dans les chapitres fuivans : d'ailleurs, fi nous réfléchiffons fur la manière dont les arbres croissent, & si nous examinons comment d'une quantité quantité qui est si petite ils arrivent à un volume si considérable, nous trouverons que c'est par la simple addition de petits êtres organisés semblables entr'eux & au tout. La graine produit d'abord un petit arbre qu'elle contenoit en raccourci, au sommet de ce petit arbre il se forme un bouton qui contient le petit arbre de l'année suivante. & ce bouton est une partie organique semblable au petit arbre de la première année; au sommet du petit arbre de la seconde année il se forme de même un bouton qui contient le petit arbre de la troisième année, & ainsi de fuite tant que l'arbre croît en hauteur, & même tant qu'il végète, il se forme à l'extrémité de toutes les branches, des boutons qui contiennent en raccourci de petits arbres femblables à celui de la première année : il est donc évident que les arbres font composés de petits êtres organisés femblables, & que l'individu total est formé par l'assemblage d'une multitude de petits individus femblables.

Mais, dira-t-on, tous ces petits êtres organifés femblables étoient-ils contenus dans la graine, & l'ordre de leur développement y étoit-il tracé! car il paroît que le germe qui s'eft développé la première année, est furmonté par un autre germe femblable, lequel ne se développe qu'à la seconde année, que celui-ci l'est de même d'un troissème qui ne se doit développer qu'à la troissème année, & que par conséquent la graine contient réellement les petits êtres organisés qui doivent former des boutons ou de petits arbres au bout de cent & de deux cens ans, c'est-àdire, jusqu'à la destruction de l'individu; il paroît de même 'Tome II. que cette graine contient non seulement tous les petitsêtres organisés qui doivent constituer un jour l'individu, mais encore toutes les graines, tous les individus, & toutes les graines des graines, & toute la suite d'individus jusqu'à la destruction de l'espèce.

C'est ici la principale difficulté & le point que nous allons examiner avec le plus d'attention. Il est certain que la graine produit par le seul développement du germe qu'elle contient, un petit arbre la première année, & que ce petit arbre étoit en raccourci dans ce germe; mais il n'est pas également certain que le bouton qui est le germe pour la seconde année, & que les germes des années fuivantes, non plus que tous les petits êtres organifés & les graines qui doivent se succéder jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à la destruction de l'espèce, foient tous contenus dans la première graine, cette opinion suppose un progrès à l'infini, & fait de chaque individu actuellement existant, une source de générations à l'infini. La première graine contenoit toutes les plantes de son espèce qui se sont déjà multipliées, & qui doivent se multiplier à jamais; le premier homme contenoit actuellement & individuellement tous les hommes qui ont paru & qui paroîtront fur la terre, chaque graine, chaque animal peut aussi se multiplier & produire à l'infini, & par conféquent contient, auffi-bien que la première graine ou le premier animal, une postérité infinie. Pour peu que nous nous laiffions aller à ces raifonnemens, nous allons perdre le fil de la vérité dans le labyrinthe de l'infini, & au lieu d'éclaireir & de résoudre la question, nous n'aurons fait que l'envelopper & l'éloigner; c'est mettre l'objet hors de la portée de ses yeux, & dire ensuite qu'il n'est pas possible de le voir.

Arrêtons-nous un peu fur ces idées de progrès & de développement à l'infini, d'où nous viennent-elles! que nous repréfentent-elles! l'idée de l'infini ne peut venir que de l'idée du fini, c'elt ici un infini de fucceffion, un infini géométrique, chaque individu est une unité, plusieurs individus font un nombre fini, & l'espèce est le nombre infini; ainsi de la même façon que l'on peut démontrer que l'infini géométrique n'existe point, on s'assurer que le progrès ou le développement à l'infini n'existe point non plus; que ce n'est qu'une idée d'abstraction, un retranchement à l'idée du fini, auquel on ôte les limites qui doivent nécessairement terminer toute grandeur \*, & que par conséquent on doit rejeter de la Philosphie toute opinion qui conduit nécessairement à l'idée de l'existence actuelle de l'infini géométrique ou arithmétique.

Il faut donc que les partifans de cette opinion fe réduifent à dire que leur infini de fuccession & de multiplication n'est en effet qu'un nombre indéterminable ou indéfini, un nombre plus grand qu'aucun nombre dont nous puissions avoir une idée, mais qui n'est point infini, & cela étant entendu, il saut qu'ils nous disent que la première graine ou une graine quelconque, d'un orme, par exemple,

<sup>\*</sup> On peut voir la Démonstration que j'en ai donnée dans la préface de la traduction des Fluxions de Newton, page 7 & fuivantes.

qui ne pèse pas un grain, contient en effet & réellement toutes les parties organiques qui doivent former cet orme, & tous les autres arbres de cette espèce qui paroîtront à jamais sur la surface de la terre; mais par cette réponse que nous expliquent-ils! n'est-ce pas couper le nœud au lieu de le délier, éluder la question quand il faut la résoudre!

Loríque nous demandons comment on peut concevoir que se fait la reproduction des êtres, & qu'on nous répond que dans le premier être cette reproduction étoit toute saite, c'est non seulement avouer qu'on ignore comment elle se fait, mais encore renoncer à la volonté de le concevoir. On demande comment un être produit son semblable, on répond c'est qu'il étoit tout produit; peut-on recevoir cette solution! car qu'il n'y ait qu'une génération de l'un à l'autre, ou qu'il y en ait un million, la chose est égale, la même difficulté reste, & bien-loin de la résoudre, en l'éloignant on y joint une nouvelle obscurité par la supposition qu'on est obligé de faire du nombre indéfini de germes tous contenus dans un seul.

J'avoue qu'il est ici plus aise de détruire que d'établir, & que la question de la reproduction est peut-être de nature à ne pouvoir jamais être pleinement résolue, mais dans ce cas on doit chercher si elle est telle en esset, & pourquoi nous devons la juger de cette nature; en nous conduisant bien dans cet examen, nous en découvrirons tout ce qu'on peut en savoir, ou tout au moins nous reconnoîtrons nettement pourquoi nous devons l'ignorer.

Il y a des questions de deux espèces, les unes qui tiennent aux causes premières, les autres qui n'ont pour objet que les effets particuliers: par exemple, si l'on demande pourquoi la matière est impénétrable, on ne répondra pas, ou bien on répondra par la question même, en disant, la matière est impénétrable par la raison qu'elle est impénétrable, & il en sera de même de toutes les qualités générales de la matière; pourquoi est-elle étendue, pesante, persistante dans son état de mouvement ou de repos! on ne pourra jamais répondre que par la question même, elle est telle, parce qu'en effet elle est telle, & nous ne serons pas étonnés que l'on ne puisse pas répondre autrement, si nous y faisons attention; car nous sentirons bien que pour donner la raison d'une chose, il faut avoir un sujet différent de la chose, duquel sujet on puisse tirer cette raison: or toutes les fois qu'on nous demandera la raison d'une cause générale, c'est-à-dire, d'une qualité qui appartient généralement à tout, dès-lors nous n'avons point de sujet à qui elle n'appartienne point, par conséquent rien qui puisse nous fournir une raison, & dès-lors il est démontré qu'il est inutile de la chercher, puisqu'on iroit par-là contre la supposition, qui est que la qualité est générale, & qu'elle appartient à tout.

Si l'on demande au contraire la raifon d'un effet partie culier, on la trouvera toûjours dès qu'on pourra faire voir clairement que cet effet particulier dépend immédiatement des causes premières dont nous venons de parler, & la question sera résolue toutes les sois que nous pourrons répondre que l'effet dont il s'agit, tient à un effet plus général, & foit qu'il y tienne immédiatement ou qu'il y tienne par un enchaînement d'autres effets, la question fera également résolue, pourvû qu'on voie clairement la dépendance de ces effets les uns des autres, & les rapports qu'ils ont entr'eux.

Mais si l'effet particulier dont on demande la raison ne nous paroît pas dépendre de ces effets généraux, si non seulement il n'en dépend pas, mais même s'il ne paroît avoir aucune analogie avec les autres effets particuliers, dès-lors cet effet étant seul de son espèce, & n'ayant rien de commun avec les autres effets, rien au moins qui nous foit connu, la question est infoluble, parce que pour donner la raison d'une chose, il faut avoir un fujet duquel on la puisse tirer, & que n'y ayant ici aucun fujet connu qui ait quelque rapport avec celui que nous voulons expliquer, ihn'y a rien dont on puisse tirer cette raison que nous cherchons : ceci est le contraire de ce qui arrive lorsqu'on demande la raison d'une cause générale, on ne la trouve pas, parce que tout a les mêmes qualités, & au contraire on ne trouve pas la raison de l'effet isolé dont nous parlons, parce que rien de connu n'a les mêmes qualités; mais la différence qu'il y a entre l'un & l'autre, c'est qu'il est démontré, comme on l'a vû, qu'on ne peut pas trouver la raison d'un effet général, sans quoi il ne feroit pas général, au lieu qu'on peut espérer de trouver un jour la raison d'un effet isolé, par la découverte de quelqu'autre effet relatif au premier, que nous ignorons, & qu'on pourra trouver ou par hasard ou par des expériences.

Il y a encore une autre espèce de question qu'on pourroit appeler question de fait, par exemple, pourquoi y a-t-il des arbres! pourquoi y a-t-il des chiens! pourquoi y a-t-il des puees! &c. toutes ces questions de fait sontinfolubles, car ceux qui croient y répondre par des causesinales, ne sont pas attention qu'ils prennent l'effet pour la eause; le rapport que ces choses ont avec nous n'influantpoint du tout sur leur origine, la convenance morale nepeut jamais devenir une raison physique.

Auffi faut-il distinguer avec soin les questions où l'onemploie le pourquoi, de celles où l'on doit employer le comment, & encore de celles où l'on ne doit employer quele combien. Le pourquoi est toûjours relatif à la cause de l'effet ou au sait même, le comment est relatif à la façondont arrive l'effet, & le combien n'a de rapport qu'à la mesure de cet effet.

Tout ceci étant bien entendu, examinons maintenant la question de la reproduction des êtres. Si l'on nous demande pourquoi les animaux & les végétaux se reprodussent, nous reconnostrons bien clairement que cette demande étant une question de fait, elle est dès-lors insoluble, & qu'il est inutile de chercher à la résoudre; maissis on demande comment les animaux & les végétaux se reprodussent, nous croirons y fatissaire en faisant l'histoire de la génération de chaque animal en particulier, & de la reproduction de chaque végétal aussi en particulier; mais

lorsqu'après avoir parcouru toutes les manières d'engendrer son semblable, nous aurons remarqué que toutes ces histoires de la génération, accompagnées même des observations les plus exactes, nous apprennent seulement les faits sans nous indiquer les causes, & que les moyens apparens dont la Nature se fert pour la reproduction, ne nous paroissent avoir aucun rapport avec les effets qui en réfultent, nous serons obligés de changer la question, & nous serons réduits à demander, quel est donc le moyen caché que la Nature peut employer pour la reproduction des êtres!

Cette question, qui est la vraie, est, comme l'on voit, bien différente de la première & de la seconde, elle permet de chercher & d'imaginer, & dès-lors elle n'est pas insoluble, car elle ne tient pas immédiatement à une cause générale; elle n'est pas non plus une pure question de fait, & pourvû qu'on puisse concevoir un moyen de reproduction, l'on y aura fatisfait, seulement il est nécessaire que ce moyen qu'on imaginera, dépende des causes principales, ou du moins qu'il n'y répugne pas, & plus il aura de rapports avec les autres essets de la Nature, mieux il sera fondé.

Par la question même il est donc permis de faire des hypothèses & de choisir celle qui nous paroîtra avoir le plus d'analogie avec les autres phénomènes de la Nature; mais il faut exclurre du nombre de celles que nous pourrions employer, toutes celles qui supposent la chose faite, par exemple, celle par laquelle on supposeroit que dans le premier

le premier germe tous les germes de la même espèce étoient contenus, ou bien qu'à chaque reproduction il y a une nouvelle création, que c'est un effet immédiat de la volonté de Dieu, & cela, parce que ces hypothèses fe réduisent à des questions de fait, dont il n'est pas posfible de trouver les raisons : il faut aussi rejeter toutes les hypothèses qui auroient pour objet les causes finales, comme celles où l'on diroit que la reproduction se fait pour que le vivant remplace le mort, pour que la terre foit toûjours également couverte de végétaux & peuplée d'animaux, pour que l'homme trouve abondamment sa subsistance, &c. parce que ces hypothèses, au lieu de rouler sur les causes physiques de l'effet qu'on cherche à expliquer, ne portent que sur des rapports arbitraires & fur des convenances morales; en même temps il faut se défier de ces axiomes absolus, de ces proverbes de physique que tant de gens ont mal-à-propos employés comme principes, par exemple, il ne se fait point de sécondation hors du corps, nulla fæcundatio extrà corpus, tout vivant vient d'un œuf, toute génération suppose des sèxes, &c. il ne faut jamais prendre ces maximes dans un fens abfolu, il ne faut penfer qu'elles fignifient seulement que cela est ordinairement de cette façon plûtôt que d'une autre.

Cherchons donc une hypothèle, qui n'ait aucun des défauts dont nous venons de parler, & par laquelle on ne puisse tomber dans aucun des inconvéniens que nous, venons d'exposer; & si nous ne réussissions pas à expliquer, Tome II.

la méchanique dont se sert la Nature pour opérer la reproduction, au moins nous arriverons à quelque chose de plus vrai-semblable que ce qu'on a dit jusqu'ici.

De la même façon que nous pouvons faire des moules par lesquels nous donnons à l'extérieur des corps telle figure qu'il nous plaît, supposons que la Nature puisse faire des moules par lesquels elle donne non seulement la figure extérieure, mais aussi la forme intérieure, ne seroit-ce pas un moyen par lequel la reproduction pourroit être opérée!

Considérons d'abord sur quoi cette supposition est fondée, examinons si elle ne renferme rien de contradictoire, & ensuite nous verrons quelles conséquences on en peut tirer. Comme nos sens ne sont juges que de l'extérieur des corps, nous comprenons nettement les affections extérieures & les différentes figures des furfaces, & nous pouvons imiter la Nature & rendre les figures extérieures par différentes voies de représentation, comme la peinture, la sculpture & les moules; mais quoique nos sens ne soient juges que des qualités extérieures, nous n'avons pas laissé de reconnoître qu'il y a dans les corps des qualités intérieures, dont quelques - unes sont générales, comme la pefanteur : cette qualité ou cette force n'agit pas relativement aux furfaces, mais proportionnellement aux masses, c'està-dire, à la quantité de matière; il y a donc dans la Nature des qualités, même fort actives, qui pénètrent les corps jusque dans les parties les plus intimes; nous n'aurons jamais une idée nette de ces qualités, parce que, comme je viens de le dire, elles ne sont pas extérieures, & que

par conféquent elles ne peuvent pas tomber fous nos fens, mais nous pouvons en comparer les effets, & il nous est permis d'en tirer des analogies pour rendre raison des effets de qualités du même genre.

Si nos yeux, au lieu de ne nous représenter que la surface des choses, étoient conformés de façon à nous représenter l'intérieur des corps, nous aurions alors une idée nette de cet intérieur, sans qu'il nous fût possible d'avoir par ce même sens aucune idée des surfaces; dans cette suppofition les moules pour l'intérieur, que j'ai dit qu'emploie la Nature, nous seroient aussi faciles à voir & à concevoir que nous le font les moules pour l'extérieur, & même les qualités qui pénètrent l'intérieur des corps seroient les seules dont nous aurions des idées claires, celles qui ne s'exerceroient que sur les surfaces nous seroient inconnues, & nous aurions dans ce cas des voies de représentation pour imiter l'intérieur des corps, comme nous en avons pour imiter l'extérieur; ces moules intérieurs, que nous n'aurons jamais, la Nature peut les avoir, comme elle a les qualités de la pesanteur, qui en effet pénètrent à l'intérieur; la supposition de ces moules est donc fondée sur de bonnes analogies, il reste à examiner si elle ne renferme aucune contradiction.

On peut nous dire que cette expression, moule intérieur, paroît d'abord rensermer deux idées contradictoires, que celle du moule ne peut se rapporter qu'à la surface, & que celle de l'intérieur doit ici avoir rapport à la masse; c'est comme si on vouloit joindre ensemble l'idée de la surface

& l'idée de la masse, & on diroit toutaussi-bien une surface massive qu'un moule intérieur.

J'avoue que quand il faut représenter des idées qui n'ont pas encore été exprimées, on est obligé de se servir quelquefois de termes qui paroissent contradictoires, & c'est par cette raison que les Philosophes ont souvent employé dans ces cas des termes étrangers, afin d'éloigner de l'esprit l'idée de contradiction qui peut se présenter, en se servant de termes usités & qui ont une signification reçûe; mais nous croyons que cet artifice est inutile, dès qu'on peut faire voir que l'opposition n'est que dans les mots, & qu'il n'y a rien de contradictoire dans l'idée : or je dis que toutes les fois qu'il y a unité dans l'idée, il ne peut y avoir contradiction, c'est-à-dire, toutes les fois que nous pouvons nous former une idée d'une chose, si cette idée est fimple, elle ne peut être composée, elle ne peut renfermer aucune autre idée, & par conféquent elle ne contiendra rien d'opposé, rien de contraire.

Les idées fimples font non feulement les premières appréhensions qui nous viennent par les sens, mais encore les premières comparaisons que nous faisons de ces appréhensions; car si l'on y fait réflexion, l'on sentira bien que la première appréhension elle-même est toûjours une comparaison, par exemple, l'idée de la grandeur d'un objet ou de son éloignement renferme nécessairement la comparaison avec une unité de grandeur ou de distance; ainsi lorsqu'une idée ne renferme qu'une comparaison l'on doit la regarder comme simple, & dès-lors comme

ne contenant rien de contradictoire. Telle est l'idée du moule intérieur, je connois dans la Nature une qualité qu'on appelle pesanteur, qui pénètre les corps à l'intérieur, je prends l'idée du monde intérieur relativement à cette qualité; cette idée n'enserme donc qu'une comparaison, & par conséquent aucune contradiction.

Voyons maintenant les conséquences qu'on peut tirer de cette supposition, cherchons aussi les faits qu'on peut y joindre, elle deviendra d'autant plus vrai-semblable que le nombre des analogies sera plus grand, & pour nous faire mieux entendre, commençons par développer autant que nous pourrons, cette idée des moules intérieurs, & par expliquer comment nous entendons qu'elle nous conduira à concevoir les moyens de la reproduction.

La Nature en général me paroît tendre beaucoup plus à la vie qu'à la mort, il femble qu'elle cherche à organifer les corps autant qu'il est possible, la multiplication des germes, qu'on peut augmenter presque à l'infini, en est une preuve, & l'on pourroit dire avec quelque fondement, que si la matière n'est pas toute organisée, c'est que les êtres organisés se détruisent les uns les autres; car nous pouvons augmenter presque autant que nous voulons, la quantité des êtres vivans & végétans, & nous ne pouvons pas augmenter la quantité des pierres ou des autres matières brutes; cela paroît indiquer que l'ouvrage le plus ordinaire de la Nature est la production de l'organique, que c'est-là son action la plus familière, & que sa puissance n'est pas bornée à cet égard.

Pour rendre ceci sensible, faisons le calcul de ce qu'un feul germe pourroit produire, si l'on mettoit à profit toute sa puissance productrice; prenons une graine d'orme qui ne pèse pas la centième partie d'une once, au bout de cent ans elle aura produit un arbre dont le volume sera, par exemple, de dix toises cubes; mais dès la dixième année cet arbre aura rapporté un millier de graines, qui étant toutes semées produiront un millier d'arbres, lesquels au bout de cent ans auront auffi un volume égal à dix toifes cubes chacun, ainsi en cent dix ans voilà déjà plus de dix milliers de toises cubes de matière organique; dix ans après il y en aura dix millions de toifes, fans y comprendre les dix milliers d'augmentation par chaque année, ce qui feroit encore cent milliers de plus, & dix ans encore après il y en aura 100000000000 de toises cubiques; ainsi en cent trente ans un seul germe produiroit un volume de matière organisée de mille lieues cubiques, car une lieue cubique ne contient que 1000000000 toifes cubes, à très-peu près, & dix ans après un volume de mille fois mille, c'est-à-dire, d'un million de lieues cubiques, & dix après un million de fois un million, c'està-dire, 100000000000 lieues cubiques de matière organisée; en sorte qu'en cent cinquante ans le globe terrestre tout entier pourroit être converti en matière organique d'une seule espèce. La puissance active de la Nature ne seroit arrêtée que par la résistance des matières, qui n'étant pas toutes de l'espèce qu'il faudroit qu'elles fussent pour être susceptibles de cette organisation, ne se convertiroient pas en fubflance organique, & cela même nous prouve que la Nature ne tend pas à faire du brut, mais de l'organique, & que quand elle n'arrive pas à ce but, ce n'est que parce qu'il y a des inconvéniens qui s'y opposent. Ainsi il paroît que son principal dessence en este de produire des corps organisés, & d'en produire le plus qu'il est possible, car ce que nous avons dit de la graine d'orme peut se dire de tout autre germe, & il seroit facile de démontrer que si, à commencer d'aujourd'hui, on faisoit éclorre tous les œuss de toutes les poules, & que pendant trente ans on cût soin de faire éclorre de même tous ceux qui viendroient, sans détruire aucun de ces animaux, au bout de ce temps il y en auroit asseptions près les uns des autres.

En réfléchissant sur cette espèce de calcul on se familiarisera avec cette idée singulière, que l'organique est l'ouvrage le plus ordinaire de la Nature, & apparemment celui qui lui coîte le moins; mais je vais plus loin, il me paroît que la division générale qu'on devroit faire de la matière, est matière vivante & matière morte, au lieu de dire matière organisée & matière brute; le brut n'est que le mort, je pourrois le prouver par cette quantité énorme de coquilles & d'autres dépouilles des animaux vivans qui font la principale substance des pierres, des marbres, des craies & des marnes, des terres, des tourbes, & de pluseurs autres matières que nous appelons brutes, & qui ne sont que les débris & les parties mortes d'animaux ou de végétaux ; mais une réflexion qui me paroît être bien fondée , le fera peut-être mieux fentir.

Après avoir médité sur l'activité qu'a la Nature pour produire des êtres organifés, après avoir vû que sa puisfance à cet égard n'est pas bornée en elle-même, mais qu'elle est seulement arrêtée par des inconvéniens & des obstacles extérieurs, après avoir reconnu qu'il doit exister une infinité de parties organiques vivantes qui doivent produire le vivant, après avoir montré que le vivant est ce qui coûte le moins à la Nature, je cherche quelles sont les causes principales de la mort & de la destruction, & je vois qu'en général les êtres qui ont la puissance de convertir la matière en leur propre substance, & de s'assimiler les parties des autres êtres, font les plus grands destructeurs. Le feu, par exemple, a tant d'activité qu'il tourne en sa propre substance presque toute la matière qu'on lui présente, il s'assimile & se rend propre toutes les choses combustibles, aussi est-il le plus grand moyen de destruction qui nous soit connu. Les animaux semblent participer aux qualités de la flamme, leur chaleur intérieure est une espèce de feu, aussi après la flamme les animaux font les plus grands destructeurs, & ils affimimilent & tournent en leur substance toutes les matières qui peuvent leur fervir d'alimens; mais quoique ces deux causes de destruction soient très - considérables, & que leurs effets tendent perpétuellement à l'anéantissement de l'organisation des êtres, la cause qui la reproduit, est infiniment plus puissante & plus active, & il semble qu'elle emprunte

emprunte de la destruction même, des moyens pour opérer la reproduction, puisque l'assimilation qui est une cause de mort, est en même temps un moyen nécessaire pour produire le vivant.

Détruire un être organifé, n'est, comme nous l'avons dit, que séparer les parties organiques dont il est composé, ces mêmes parties restent séparées jusqu'à ce qu'elles soient réunies par quelque puissance active; mais quelle est cette puissance! celle que les animaux & les végétaux ont de s'assimiler la matière qui leur sert de nourriture, n'est-elle pas la même, ou du moins n'a-t-elle pas beaucoup de rapport avec celle qui doit opérer la reproduction!

## CHAPITRE III.

## De la nutrition & du développement.

L'e corps d'un animal est une espèce de moule intérieur; dans lequel la matière qui sert à son accroissement se modèle & s'assimile au total; de manière que sans qu'il arrive aucun changement à l'ordre & à la proportion des parties, il en résulte cependant une augmentation dans chaque partie prise séparément, & c'est cette augmentation de volume qu'on appelle développement, parce qu'on a cru en rendre raison en disant que l'animal étant formé en petit comme il l'est en grand, il n'étoit pas difficile de concevoir que ses parties se développoient à mesure qu'une Tome II.

matière acceffoire venoit augmenter proportionnellement chacune de ces parties.

Mais cette même augmentation, ce développement, si on veut en avoir une idée nette, comment peut-il se faire, si ce n'est en considérant le corps de l'animal, & même chacune de ses parties qui doivent se développer, comme autant de moules intérieurs qui ne reçoivent la matière acceffoire que dans l'ordre qui réfulte de la position de toutes leurs parties! & ce qui prouve que ce développement ne peut pas se faire, comme on se le persuade ordinairement, par la feule addition aux furfaces, & qu'au contraire il s'opère par une susception intime & qui pénètre la masse, c'est que dans la partie qui se développe, le volume & la masse augmentent proportionnellement & sans changer de forme, dès-lors il est nécessaire que la matière qui sert à ce développement pénètre, par quelque voie que ce puisse être, l'intérieur de la partie, & la pénètre dans toutes les dimensions; & cependant il est en même temps tout aussi néceffaire que cette pénétration de substance se fasse dans un certain ordre & avec une certaine mesure, telle qu'il n'arrive pas plus de substance à un point de l'intérieur qu'à un autre point, sans quoi certaines parties du tout se développeroient plus vîte que d'autres, & dès-lors la forme seroit altérée. Or que peut-il y avoir qui prescrive en effet à la matière accessoire cette règle, & qui la contraigne à arriver également & proportionnellement à tous les points de l'intérieur, si ce n'est le moule intérieur!

Il nous paroît donc certain que le corps de l'animal ou

du végétal est un moule intérieur qui a une forme constante, mais dont la masse & le volume peuvent augmenter proportionnellement, & que l'accroiffement, ou, si l'on veut, le développement de l'animal ou du végétal, ne se fait que par l'extension de ce moule dans toutes ses dimensions extérieures & intérieures, que cette extension se fait par l'intussusception d'une matière accessoire & étrangère qui pénètre dans l'intérieur, qui devient semblable à la forme & identique avec la matière du moule.

Mais de quelle nature est cette matière que l'animal ou le végétal assimile à sa substance! quelle peut être la force ou la puissance qui donne à cette matière l'activité & le mouvement nécessaires pour pénétrer le moule intérieur? & s'il existe une telle puissance, ne seroit-ce pas par une puissance semblable que le moule intérieur lui-même pourroit être reproduit!

Ces trois questions renferment, comme l'on voit, tout ce qu'on peut demander sur ce sujet, & me paroissent dépendre les unes des autres, au point que je suis persuadé qu'on ne peut pas expliquer d'une manière satisfaisante la reproduction de l'animal & du végétal, si l'on n'a pas une idée claire de la façon dont peut s'opérer la nutrition : il faut donc examiner séparément ces trois questions, afin d'en comparer les conséquences.

La première par laquelle on demande de quelle nature est cette matière que le végétal assimile à sa substance, me paroît être en partie résolue par les raisonnemens que nous avons faits, & sera pleinement démontrée par des

observations que nous rapporterons dans les chapitres fuivans: nous ferons voir qu'il existe dans la Nature une infinité de parties organiques vivantes, que les êtres organifés font compofés de ces parties organiques, que leur production ne coûte rien à la Nature, puisque leur existence est constante & invariable, que les causes de destructions ne font que les féparer sans les détruire, ainsi la matière que l'animal ou le végétal assimile à sa substance, est une matière organique qui est de la même nature que celle de l'animal ou du végétal, laquelle par conféquent peut en augmenter la masse & le volume sans en changer la forme & sans altérer la qualité de la matière du moule, puisqu'elle est en effet de la même forme & de la même qualité que celle qui le constitue; ainsi dans la quantité d'alimens que l'animal prend pour foûtenir sa vie & pour entretenir le jeu de ses organes, & dans la sève que le végétal tire par ses racines & par ses feuilles, il y en a une grande partie qu'il rejette par la transpiration, les fécrétions & les autres voies excrétoires, & il n'y en a qu'une petite portion qui serve à la nourriture intime des parties & à leur développement : il est très-vrai-semblable qu'il se fait dans le corps de l'animal ou du végétal une féparation des parties brutes de la matière des alimens & des parties organiques, que les premières sont emportées par les causes dont nous venons de parler, qu'il n'y a que les parties organiques qui restent dans le corps de l'animal ou du végétal, & que la distribution s'en fait au moyen de quelque puissance active qui les porte à toutes les parties.

dans une proportion exacte, & telle qu'il n'en arrive ni plus ni moins qu'il ne faut pour que la nutrition, l'accroiffement ou le développement se fassent d'une manière

à peu près égale.

C'est ici la seconde question: quelle peut être la puisfance active qui fait que cette matière organique pénètre le moule intérieur & se joint, ou plûtôt s'incorpore intimement avec lui! Il paroît par ce que nous avons dit dans le chapitre précédent, qu'il existe dans la Nature des forces, comme celle de la pesanteur, qui sont relatives à l'intérieur de la matière, & qui n'ont aucun rapport avec les qualités extérieures des corps, mais qui agissent sur les parties les plus intimes & qui les pénètrent dans tous les points; ces forces, comme nous l'avons prouvé, ne pourront jamais tomber fous nos fens, parce que leur action se faisant sur l'intérieur des corps, & nos sens ne pouvant nous représenter que ce qui se fait à l'extérieur. elles ne sont pas du genre des choses que nous puissions apercevoir; il faudroit pour cela que nos yeux, au lieu de nous représenter les surfaces, fussent organisés de façon à nous représenter les masses des corps, & que notre vûe pût pénétrer dans leur structure & dans la composition intime de la matière; il est donc évident que nous n'aurons jamais d'idée nette de ces forces pénétrantes, ni de la manière dont elles agissent; mais en même temps il n'est pas moins certain qu'elles existent, que c'est par leur moyen que se produisent la plus grande partie des effets de la Nature, & qu'on doit en particulier leur attribuer Fiii

l'effet de la nutrition & du développement, puisque nous fommes affurés qu'il ne se peut faire qu'au moyen de la pénétration intime du moule intérieur; car de la même facon que la force de la pesanteur pénètre l'intérieur de toute matière, de même la force qui pousse ou qui attire les parties organiques de la nourriture, pénètre aussi dans l'intérieur des corps organisés, & les y fait entrer par son action; & comme ces corps ont une certaine forme que nous avons appellée le moule intérieur, les parties organiques pouffées par l'action de la force pénétrante ne peuvent y entrer que dans un certain ordre relatif à cette forme, ce qui par conséquent ne la peut pas changer, mais seulement en augmenter toutes les dimensions, tant extérieures qu'intérieures, & produire ainsi l'accroissement des corps organifés & leur développement; & fi dans ce corps organifé, qui fe développe par ce moyen, il fe trouve une ou plusieurs parties semblables au tout, cette partie ou ces parties, dont la forme intérieure & extérieure est semblable à celle du corps entier, seront celles qui opéreront la reproduction.

Nous voici à la troisième question: n'est-ce pas par une puissance semblable que le moule intérieur lui-même est reproduit! non seulement c'est une puissance semblable, mais il paroît que c'est la même puissance qui cause le développement & la reproduction; car il suffit que dans le corps organisé qui se développe, il y ait quelque partie semblable au tout, pour que cette partie puisse un jour devenir elle-même un corps organisé tout semblable à

celui dont elle fait actuellement partie : dans le point où nous considérons le développement du corps entier, cette partie dont la forme intérieure & extérieure est semblable à celle du corps entier, ne se développant que comme partie dans ce premier développement, elle ne présentera pas à nos yeux une figure sensible que nous puissions comparer actuellement avec le corps entier, mais si on la fépare de ce corps & qu'elle trouve de la nourriture, elle commencera à se développer comme corps entier, & nous offrira bien-tôt une forme semblable, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, & deviendra par ce second développement un être de la même espèce que le corps dont elle aura été féparée; ainsi dans les saules & dans les polypes, comme il y a plus de parties organiques semblables au tout que d'autres parties, chaque morceau de faule ou de polype qu'on retranche du corps entier, devient un faule ou un polype par ce second développement.

Or un corps organisé dont toutes les parties seroient semblables à lui-même, comme ceux que nous venons de citer, est un corps dont l'organisation est la plus simple de toutes, comme nous l'avons dit dans le premier chapitre, car ce n'est que la répétition de la même forme, & une composition de figures semblables toutes organissées de même, & c'est par cette raison que les corps les plus simples, les espèces les plus imparfaites sont celles qui se reproduisent le plus aisement & le plus abondamment; au lieu que si un corps organisée ne contient que quelques parties semblables à lui-même, alors il n'y a

que ces parties qui puissent arriver au second développement, & par conséquent la reproduction ne sera ni aussi facile ni aussi abondante dans ces espèces, qu'elle l'est dans celles dont toutes les parties sont semblables au tout; mais aussi l'organisation de ces corps sera plus composée que celle des corps dont toutes les parties sont semblables, parce que le corps entier sera composé de parties, à la vérité toutes organiques, mais différenment organifées, & plus il y aura dans le corps organisé de parties différentes du tout, & différentes entrelles, plus l'organisation de ce corps sera parsaite, & plus la reproduction fera difficile.

Se nourrir, se développer & se reproduire, sont donc les effets d'une seule & même cause; le corps organisé se nourrit par les parties des alimens qui lui font analogues, il se développe par la susception intime des parties organiques qui lui conviennent, & il se reproduit, parce qu'il contient quelques parties organiques qui lui ressemblent. Il reste maintenant à examiner si ces parties organiques qui lui ressemblent, sont venues dans le corps organisé par la nourriture, ou bien si elles y étoient auparavant : si nous supposons qu'elles y étoient auparavant, nous retombons dans le progrès à l'infini des parties ou germes femblables contenus les uns dans les autres, & nous avons fait voir l'infuffisance & les difficultés de cette hypothèse; ainsi nous pensons que les parties semblables au tout arrivent au corps organisé par la nourriture, & il nous paroît qu'on peut, après ce qui a été dit, concevoir la manière dont dont elles arrivent & dont les molécules organiques qui doivent les former, peuvent se réunir.

Il se fait, comme nous l'avons dit, une séparation de parties dans la nourriture; celles qui ne font pas organiques, & qui par conséquent ne sont point analogues à l'animal ou au végétal, sont rejetées hors du corps organifé par la transpiration & par les autres voies excrétoires; celles qui sont organiques restent & servent au développement & à la nourriture du corps organifé, mais dans ces parties organiques il doit y avoir beaucoup de variété, & des espèces de parties organiques très-différentes les unes des autres, & comme chaque partie du corps organifé reçoit les espèces qui lui conviennent le mieux, & dans un nombre & une proportion affez égale, il est très-naturel d'imaginer que le superflu de cette matière organique qui ne peut pas pénétrer les parties du corps organisé, parce qu'elles ont reçû tout ce qu'elles pouvoient recevoir, que ce superflu, dis-je, soit renvoyé de toutes les parties du corps dans un ou plusieurs endroits communs, où toutes ces molécules organiques se trouvant réunies, elles forment de petits corps organifés femblables au premier, & auxquels il ne manque que les moyens de fe développer; car toutes les parties du corps organifé renvoyant des parties organiques, femblables à celles dont elles font elles-mêmes composées, il est nécessaire que de la réunion de toutes ces parties il réfulte un corps organifé femblable au premier : cela étant entendu, ne peuton pas dire que c'est par cette raison que dans le temps de Tome II.

l'accroiffement & du développement les corps organifés ne peuvent encore produire ou ne produifent que peu, parce que les parties qui fe développent, abforbent la quantité entière des molécules organiques qui leur font propres, & que n'y ayant point de parties fuperflues, il n'y en a point de renvoyées de chaque partie du corps, & par conféquent il n'y a encore aucune reproduction.

Cette explication de la nutrition & de la reproduction ne sera peut-être pas reçûe de ceux qui ont pris pour fondement de leur philosophie, de n'admettre qu'un certain nombre de principes méchaniques, & de rejeter tout ce qui ne dépend pas de ce petit nombre de principes. C'est-là, diront ils, cette grande différence qui est entre la vieille philosophie & celle d'aujourd'hui, il n'est plus permis de supposer des causes, il faut rendre raison de tout par les loix de la méchanique, & il n'y a de bonnes explications que celles qu'on en peut déduire; & comme celle que vous donnez de la nutrition & de la reproduction, n'en dépend pas, nous ne devons pas l'admettre. J'avoue que je pense bien différemment de ces philofophes, il me femble qu'en n'admettant qu'un certain nombre de principes méchaniques, ils n'ont pas fenti combien ils rétrécissoient la philosophie, & ils n'ont pas vû que pour un phénomène qu'on pourroit y rapporter, il y en avoit mille qui en étoient indépendans.

L'idée de ramener l'explication de tous les phénomènes à des principes méchaniques, est assurément grande & belle, ce pas est le plus hardi qu'on pût saire en philosophie,

& c'est Descartes qui l'a fait; mais cette idée n'est qu'un projet, & ce projet est-il fondé! quand même il le seroit, avons-nous les moyens de l'exécuter! ces principes méchaniques font l'étendue de la matière, fon impénétrabilité, son mouvement, sa figure extérieure, sa divisibilité, la communication du mouvement par la voie de l'impulsion, par l'action des ressorts, &c. Les idées particulières de chacune de ces qualités de la matière nous sont venues par les fens, & nous les avons regardées comme principes, parce que nous avons reconnu qu'elles étoient générales, c'est-à dire, qu'elles appartenoient ou pouvoient appartenir à toute la matière; mais devons-nous assurer que ces qualités soient les seules que la matière ait en effet, ou plûtôt ne devons-nous pas croire que ces qualités que nous prenons pour des principes, ne sont autre chose que des façons de voir! & ne pouvons-nous pas penfer que si nos sens étoient autrement conformés, nous reconnoîtrions dans la matière des qualités très-différentes de celles dont nous venons de faire l'énumération! Ne vouloir admettre dans la matière que les qualités que nous lui connoissons, me paroît une prétention vaine & mal fondée; la matière peut avoir beaucoup d'autres qualités générales que nous ignorerons toûjours, elle peut en avoir d'autres que nous découvrirons, comme celle de la pesanteur, dont on a dans ces derniers temps fait une qualité générale, & avec raison, puisqu'elle existe également dans toute la matière que nous pouvons toucher, & même dans celle que nous sommes réduits à ne connoître que par le rapport de nos

yeux : chacune de ces qualités générales deviendra un nouveau principe tout aussi méchanique qu'aucun des autres, & l'on ne donnera jamais l'explication, ni des uns, ni des autres. La cause de l'impulsion ou de tel autre principe méchanique reçû, sera toûjours aussi impossible à trouver que celle de l'attraction ou de telle autre qualité générale qu'on pourroit découvrir; & dès-lors n'est-il pas très-raifonnable de dire que les principes méchaniques ne font autre chose que les effets généraux que l'expérience nous a fait remarquer dans toute la matière, & que toutes les fois qu'on découvrira, foit par des réflexions, foit par des comparaifons, foit par des mesures ou des expériences, un nouvel effet général, on aura un nouveau principe méchanique qu'on pourra employer avec autant de fûreté & d'avantage qu'aucun des autres.

Le défaut de la philosophie d'Aristote étoit d'employer comme causes tous les effets particuliers, celui de celle de Descartes est de ne vouloir employer comme causes qu'un petit nombre d'effets généraux, en donnant l'exclusion à tout le reste. Il me semble que la philosophie sans défaut seroit celle où l'on n'employeroit pour causes que des effets généraux, mais où l'on chercheroit en même temps à en augmenter le nombre, en tâchant de généraliser les effets particuliers.

J'ai admis dans mon explication du développement & de la reproduction, d'abord les principes méchaniques reçûs, ensuite celui de la force pénétrante de la pesanteur qu'on est obligé de recevoir, & par analogie j'ai cru pouvoir dire qu'il y avoit d'autres forces pénétrantes qui s'exerçoient dans les corps organilés, comme l'expérience nous en affure. J'ai prouvé par des faits que la matière tend à s'organifer, & qu'il exifte un nombre infini de parties organiques, je n'ai donc fait que généralifer les obfervations, fans avoir rien avancé de contraire aux principes méchaniques, lorsqu'on entendra par ce mot ce que l'on doit entendre en effet, c'est-à-dire, les effets généraux de la Nature.

## CHAPITRE IV.

## De la génération des Animaux.

Cla plus parfaite & la plus composée, leur reproduction est aussi la plus difficile & la moins abondante; car j'excepte ici de la classe des animaux ceux qui, comme les polypes d'eau douce, les vers, &c. se reproduisent de leurs parties séparées, comme les arbres se reproduisent de boutures, ou les plantes par leurs racines divisées & par cayeux; j'en excepte encore les pucerons & les autres espèces qu'on pourroit trouver, qui se multiplient d'eux-mêmes & sans copulation: il me paroît que la reproduction des animaux qu'on coupe, celle des pucerons, celle des arbres par les boutures, celle des plantes par racines ou par cayeux, sont suffisamment expliquées par ce que nous avons dit dans le

chapitre précédent; car pour bien entendre la manière de cette reproduction, il fuffit de concevoir que dans la nourriture que ces êtres organifés tirent, il y a des molécules organiques de différentes espèces, que par une force semblable à celle qui produit la pesanteur, ces molécules organiques pénètrent toutes les parties du corps organisé, ce qui produit le développement & fait la nutrition, que chaque partie du corps organisé, chaque moule intérieur n'admet que les molécules organiques qui lui font propres, & enfin que quand le développement & l'accroiffement font presque faits en entier, le surplus des molécules organiques qui y servoit auparavant, est renvoyé de chacune des parties de l'individu dans un ou plusieurs endroits, où se trouvant toutes rassemblées, elles forment par leur réunion un ou plusieurs petits corps organisés, qui doivent être tous semblables au premier individu, puisque chacune des parties de cet individu a renvoyé les molécules organiques qui lui étoient les plus analogues, celles qui auroient fervi à son développement, s'il n'eût pas été fait, celles qui par leur similitude peuvent servir à la nutrition, celles enfin qui ont à peu près la même forme organique que · ces parties elles-mêmes ; ainsi dans toutes les espèces où un feul individu produit son semblable, il est aisé de tirer l'explication de la reproduction de celle du développement & de la nutrition. Un puceron, par exemple, ou un oignon reçoit par la nourriture des molécules organiques & des molécules brutes; la féparation des unes & des autres se fait dans le corps de l'animal ou de la plante,

tous deux rejettent par différentes voies excrétoires les parties brutes, les molécules organiques restent; celles qui font les plus analogues à chaque partie du puceron ou de l'oignon, pénètrent ces parties qui font autant de moules intérieurs différens les uns des autres, & qui n'admettent par conféquent que les molécules organiques qui leur conviennent; toutes les parties du corps du puceron & de celui de l'oignon se développent par cette intussufception des molécules qui leur font analogues, & lorsque ce développement est à un certain point, que le puceron a grandi & que l'oignon a grossi assez pour être un puceron adulte & un oignon formé, la quantité de molécules organiques qu'ils continuent à recevoir par la nourriture, au lieu d'être employée au développement de leurs différentes parties, est renvoyée de chacune de ces parties dans un ou plusieurs endroits de leur corps, où ces molécules organiques se rassemblent & se réunissent par une force semblable à celle qui leur faisoit pénétrer les différentes parties du corps de ces individus, elles forment par leur réunion un ou plusieurs petits corps organisés, entièrement femblables au puceron ou à l'oignon; & lorsque. ces petits corps organifés font formés, il ne leur manque plus que les moyens de se développer, ce qui se fait dès qu'ils se trouvent à portée de la nourriture, les petits pucerons fortent du corps de leur père & la cherchent fur les feuilles des plantes, on fépare de l'oignon fon cayeu, & il la trouve dans le sein de la terre.

Mais comment appliquerons-nous ce raisonnement à

la génération de l'homme & des animaux qui ont des sèxes, & pour laquelle il est nécessaire que deux individus concourent! on entend bien par ce qui vient d'être dit, comment chaque individu peut produire fon femblable, mais on ne conçoit pas comment deux individus, l'un mâle & l'autre femelle, en produisent un troisième qui a constamment l'un ou l'autre de ces sèxes, il femble même que la Théorie qu'on vient de donner nous éloigne de l'explication de cette espèce de génération, qui cependant est celle qui nous intéresse le plus.

Avant que de répondre à cette demande, je ne puis m'empêcher d'observer qu'une des premières choses qui m'aient frappé lorsque j'ai commencé à faire des réflexions fuivies sur la génération, c'est que tous ceux qui ont fait des recherches & des systèmes sur cette matière, se sont uniquement attachés à la génération de l'homme & des animaux, ils ont rapporté à cet objet toutes leurs idées, & n'ayant confidéré que cette génération particulière, sans faire attention aux autres espèces de générations que la Nature nous offre, ils n'ont pû avoir d'idées générales sur la reproduction; & comme la génération de l'homme & des animaux est de toutes les espèces de générations la plus compliquée, ils ont eu un grand défavantage dans leurs recherches, parce que non seulement ils ont attaqué le point le plus difficile & le phénomène le plus compliqué, mais encore parce qu'ils n'avoient aucun fujet de comparaifon dont il leur fût possible de tirer la solution de la question; c'est à cela principalement que je crois devoir attribuer attribuer le peu de fuccès de leurs travaux fur cette matière; au lieu que je fuis perfuadé que par la route que j'ai prife on peut arriver à expliquer d'une manière fatisfaifante les phénomènes de toutes les espèces de générations.

Celle de l'homme va nous servir d'exemple, je le prends dans l'enfance, & je conçois que le développement ou l'accroissement des différentes parties de son corps se faifant par la pénétration intime des molécules organiques analogues à chacune de ses parties, toutes ces molécules organiques sont absorbées dans le premier âge & entièrement employées au développement, que par conféquent il n'y en a que peu ou point de superflues, tant que le développement n'est pas achevé, & que c'est pour cela que les enfans font incapables d'engendrer; mais lorsque le corps a pris la plus grande partie de son accroissement, il commence à n'avoir plus besoin d'une aussi grande quantité de molécules organiques pour se développer, le superflu de ces mêmes molécules organiques est donc renvoyé de chacune des parties du corps, dans des réservoirs destinés à les recevoir, ces réfervoirs font les teftiques & les vésicules séminales : c'est alors que commence la puberté, dans le temps, comme on voit, où le développement du corps est à peu près achevé; tout indique alors la sur-abondance de la nourriture, la voix change & grossit, la barbe commence à paroître, plusieurs autres parties du corps se couvrent de poil, celles qui sont destinées à la génération prennent un prompt accroiffement, la liqueur séminale arrive & remplit les réservoirs qui lui sont préparés, & Tome II.

lorsque la plénitude est trop grande, elle force, même sans aucune provocation & pendant le sommeil, la résistance des vaisseaux qui la contiennent, pour se répandre au dehors; tout annonce donc dans le mâle une sur-abondance de nourriture dans le temps que commence la puberté; celle de la semelle est encore plus précoce, & cette sur-abondance y est même plus marquée par cette évacuation périodique qui commence & sinit en même temps que la puissance d'engendrer, par le prompt accroissement du sein, & par un changement dans les parties de la génération, que nous expliquerons dans la suite\*.

Je pense donc que les molécules organiques renvoyées de toutes les parties du corps dans les testicules & dansles vésicules séminales du mâle, & dans les testicules ou dans telle autre partie qu'on voudra de la femelle, y forment la liqueur féminale, laquelle dans l'un & l'autre sèxe est, comme l'on voit, une espèce d'extrait de toutes les parties du corps; ces molécules organiques au lieu de se réunir & de former dans l'individu même de petits corps organifés femblables au grand, comme dans le puceron & dans l'oignon, ne peuvent ici se réunir en effet que quand les liqueurs séminales des deux sèxes se mêlent; & lorsque dans le mélange qui s'en fait il se trouve plus de molécules organiques du mâle que de la femelle, il en réfulte un mâle, au contraire s'il y a plus de particules organiques de la femelle que du mâle, il se forme une petitefemelle.

<sup>\*</sup> Voyez ci-après l'histoire naturelle de l'homme, chapitre 2.

Au reste je ne dis pas que dans chaque individu mâle & femelle, les molécules organiques renvoyées de toutes les parties du corps ne se réunissent pas pour former dans ces mêmes individus de petits corps organifés; ce que je dis, c'est que lorsqu'ils sont réunis, soit dans le mâle, foit dans la femelle, tous ces petits corps organifés ne peuvent pas se développer d'eux-mêmes, qu'il faut que la liqueur du mâle rencontre celle de la femelle, & qu'il n'y a en effet que ceux qui se forment dans le mélange des deux liqueurs féminales qui puissent se développer; ces petits corps mouvans, auxquels on a donné le nom d'animaux spermatiques, qu'on voit au microscope dans la liqueur féminale de tous les animaux mâles, font peutêtre de petits corps organisés provenant de l'individu qui les contient, mais qui d'eux-mêmes ne peuvent se développer ni rien produire; nous ferons voir qu'il y en a de semblables dans la liqueur séminale des femelles, nous indiquerons l'endroit où l'on trouve cette liqueur de la femelle; mais quoique la liqueur du mâle & celle de la femelle contiennent toutes deux des espèces de petits corps vivans & organisés, elles ont besoin l'une de l'autre, pour que les molécules organiques qu'elles contiennent puissent se réunir & former un animal.

On pourroit dire qu'il est très-possible, & même fort vrai-semblable, que les molécules organiques ne produi-sent d'abord par leur réunion qu'une espèce d'ébauche de l'animal, un petit corps organisé, dans lequel il n'y a que les parties essentielles qui soient formées; nous n'entrerons

pas actuellement dans le détail de nos preuves à cet égard, nous nous contenterons de remarquer que les prétendus animaux spermatiques dont nous venons de parler, pourroient bien n'être que très-peu organisés; qu'ils ne sont, tout au plus, que l'ébauche d'un être vivant; ou, pour le dire plus clairement, ces prétendus animaux ne sont que les parties organiques vivantes dont nous avons parlé, qui sont communes aux animaux & aux végétaux, ou tout auplus, ils ne sont que la première réunion de ces parties organiques.

Mais revenons à notre principal objet. Je séns bien qu'on pourra me faire des difficultés particulières du même genre que la difficulté générale, à laquelle j'ai répondurdans le chapitre précédent. Comment concevez-vous, me dira-t-on, que les particules organiques superflues puissent être renvoyées de toutes les parties du corps, & ensuite qu'elles puissent se réunir lorsque les liqueurs séminales des deux sèxes sont mêlées! d'ailleurs, est-on sur que ce mélange se fasse, n'a-t-on pas-même prétendu que la femelle ne fournissoit aueune liqueur vraiment séminale! est-il-certain que celle du mâle entre dans la matrice! & cel-il-certain que celle du mâle entre dans la matrice!

Je répons à la première question, que si l'on a bien entendu ce que j'ai dit au sujet de la pénétration du moule ; intérieur par les molécules organiques dans la nutrition ou le développement, on concevra facilement que cesmolécules organiques ne pouvant plus pénétrer les parties qu'elles pénétroient auparavant, elles-seront nécessitées de prendre une autre route, & par conséquent d'arriver-

quelque part, comme dans les testicules & les vésicules féminales, & qu'ensuite elles se peuvent réunir pour former un petit être organifé, par la même puissance qui leur faisoit pénétrer les différentes parties du corps auxquelles elles étoient analogues; car vouloir, comme je l'ai dit, expliquer l'économie animale & les différens mouvemens du corps humain, foit celui de la circulation du fang ou celui des muscles, &c. par les seuls principes méchaniques auxquels les modernes voudroient borner la philosophie c'est précisément la même chose que si un homme, pour rendre compte d'un tableau, se faisoit boucher les yeux &. nous racontoit tout ce que le toucher lui feroit sentir surla toile du tableau; car il est évident que ni la circulation : du fang, ni le mouvement des muscles, ni les fonctions» animales ne peuvent s'expliquer par l'impulsion, ni par les autres loix de la méchanique ordinaire, il est tout aussis évident que la nutrition, le développement & la reproduction se font par d'autres loix; pourquoi donc ne veuton pas admettre des forces pénétrantes & agiffantes sur les masses des corps, puisque d'ailleurs nous en avons des exemples dans la pesanteur des corps, dans les attractions. magnétiques, dans les affinités chymiques! & comme nous : sommes arrivés par la force des faits & par la multitude &: l'accord constant & uniforme des observations, au point : d'être assurés qu'il existe dans la Nature des forces qui n'agissent pas par la voie d'impulsion, pourquoi n'employerions-nous pas ces forces comme principes méchaniques, pourquoi les exclurions-nous de l'explication? H.iii.

des phénomènes que nous favons qu'elles produisent! pourquoi veut-on se réduire à n'employer que la force d'impulsion! n'est-ce pas vouloir juger du tableau par le toucher! n'est-ce pas vouloir expliquer les phénomènes de la masse par ceux de la surface, la force pénétrante, par l'action superficielle! n'est-ce pas vouloir se servir d'un sens, tandis que c'est un autre qu'il saut employer! n'est-ce pas ensin borner volontairement sa faculté de raissonner sur autre chose que sur les esfets qui dépendent de ce petit nombre de principes méchaniques auxquels on s'est réduit.

Mais ces forces étant une fois admifes, n'est-il pas très-naturel d'imaginer que les parties les plus analogues seront celles qui se réuniront & se lieront ensemble intimement; que chaque partie du corps s'appropriera les molécules les plus convenables, & que du superflu de toutes ces molécules il se formera une matière séminale qui contiendra réellement toutes les molécules nécessaires pour former un petit corps organisé, semblable en tout à celui dont cette matière séminale est l'extrait! une sorce toute semblable à celle qui étoit nécessaire pour les faire pénétrer dans chaque partie & produire le développement, ne suffit-elle pas pour opérer la réunion de ces molécules organiques, & les assembler en effet en forme organisée & semblable à celles du corps dont elles sont extraites!

Je conçois donc que dans les alimens que nous prenons il y a une grande quantité de molécules organiques, & cela n'a pas befoin d'être prouyé, puisque nous ne vivons que d'animaux ou de végétaux, lesquels font des êtres organisés : je vois que dans l'estomac & les intestins il se fait une féparation des parties grossières & brutes qui sont rejetées par les voies excrétoires; le chyle que je regarde comme l'aliment divisé, & dont la dépuration est commencée, entre dans les veines lactées, & de-là est porté dans le fang avec lequel il se mêle; le fang transporte ce chyle dans toutes les parties du corps, il continue à se dépurer par le mouvement de la circulation de tout ce qui lui restoit de molécules non organiques; cette matière brute & étrangère est chassée par ce mouvement, & fort par les voies des fécrétions & de la transpiration, mais les molécules organiques restent, parce qu'en effet elles sont analogues au fang, & que dès-lors il y a une force d'affinité qui les retient. Ensuite, comme toute la masse dir fang passe plusieurs fois dans toute l'habitude du corps, je conçois que dans ce mouvement de circulation continuelle chaque partie du corps attire à foi les molécules les plus analogues, & laisse aller celles qui le sont le moins; de cette façon toutes les parties se développent & sc nourrissent, non pas, comme on le dit ordinairement... par une simple addition de parties & par une augmentation fuperficielle, mais par une pénétration intime, produite par une force qui agit dans tous les points de la masse; & lorsque les parties du corps sont au point de développement nécessaire, & qu'elles sont presque entièrement remplies de ces molécules analogues, comme leur fubsitance est devenue plus solide, je conçois qu'elles perdent

la faculté d'attirer ou de recevoir ces molécules, & alors la circulation continuera de les emporter & de les présenter fuccessivement à toutes les parties du corps, lesquelles ne pouvant plus les admettre, il est nécessaire qu'il s'en fasse un dépôt quelque part, comme dans les testicules & les vésicules séminales. Ensuite cet extrait du mâle étant porté dans l'individu de l'autre sèxe, se mêle avec l'extrait de la femelle, & par une force semblable à la première, les molécules qui se conviennent le mieux, se réunissent & forment par cette réunion un petit corps organisé semblable à l'un ou à l'autre de ces individus, auquel il ne manque plus que le développement qui se fait ensuite dans la matrice de la femelle.

La seconde question, savoir si la femelle a en effet une liqueur féminale, demande un peu de discussion : quoique nous soyons en état d'y satisfaire pleinement, j'observerai avant tout, comme une chose certaine, que la manière dont se fait l'émission de la semence de la femelle, est moins marquée que dans le mâle; car cette émission se fait ordinairement en dedans : Quod intrà se semen jacit, famina vocatur; quod in hac jacit, mas, dit Aristote, art. 18 de Animalibus. Les Anciens, comme l'on voit, doutoient si peu que les femelles eussent une liqueur séminale, que c'étoit par la différence de l'émission de cette liqueur qu'ils distinguoient le mâle de la femelle; mais les Physiciens qui ont voulu expliquer la génération par les œufs ou par les animaux spermatiques, ont insinué que les femelles n'avoient point de liqueur séminale, que comme elles répandent

répandent différentes liqueurs, on a pû se tromper si l'on a pris pour la liqueur féminale quelques-unes de ces liqueurs, & que la supposition des Anciens sur l'existence d'une liqueur féminale dans la femelle étoit destituée de tout fondement : cependant cette liqueur existe, & si l'on en a douté, c'est qu'on a mieux aimé se livrer à l'esprit de système que de faire des observations, & que d'ailleurs il n'étoit pas aifé de reconnoître précifément quelles parties servent de réservoir à cette liqueur séminale de la femelle; celle qui part des glandes qui sont au col de la matrice & aux environs de l'orifice de l'urètre, n'a pas de réservoir marqué, & comme elle s'écoule au dehors, on pourroit croire qu'elle n'est pas la liqueur prolifique, puisqu'elle ne concourt pas à la formation du fœtus qui se fait dans la matrice ; la vraie liqueur féminale de la femelle doit avoir un autre réservoir, & elle réside en effet dans une autre partie, comme nous le ferons voir : elle est même affez abondante, quoiqu'il ne foit pas nécessaire qu'elle foit en grande quantité, non plus que celle du mâle, pour produire un embryon, il suffit qu'une petite quantité de cette liqueur mâle puisse entrer dans la matrice, soit par son orifice, soit à travers le tissu membraneux de cette partie, pour pouvoir former un fœtus, si cette liqueur mâle rencontre la plus petite goutte de la liqueur femelle : ainst les observations de quelques Anatomistes qui ont prétendu que la liqueur féminale du mâle n'entroit point dans la matrice, ne font rien contre ce que nous avons dit, d'autant plus que d'autres Anatomistes fondés sur d'autres Tome II.

observations, ont prétendu le contraire : mais tout cecifera discuté & développé avantageusement dans la suite.

Après avoir fatisfait aux objections, voyons les raifons qui peuvent servir de preuves à notre explication. La première se tire de l'analogie qu'il y a entre le développement & la reproduction, l'on ne peut pas expliquer le développement d'une manière satisfaisante, sans employer les forces: pénétrantes & les affinités ou attractions que nous avonsemployées pour expliquer la formation des petits êtres organifés femblables aux grands. Une feconde analogie, c'est que la nutrition & la reproduction sont toutes deux non seulement produites par la même cause efficiente, mais encore par la même cause matérielle; ce sont lesparties organiques de la nourriture qui servent à toutes deux, & la preuve que c'est le superflu de la matière qui fert au développement qui est le sujet matériel de la reproduction, c'est que le corps ne commence à être en état de produire que quand il a fini de croître, & l'onvoit tous les jours dans les chiens & les autres animaux, qui suivent plus exactement que nous les loix de la Nature, que tout leur accroissement est pris avant qu'ils cherchent à se joindre, & dès que les femelles deviennent en chaleur ou que les mâles commencent à chercher la femelle, leur développement est achevé en entier, ou du moins presqu'en entier, c'est même une remarque pour connoître si un chien grossira ou non, car on peut être assuré que s'il est en état d'engendrer, il ne croîtra presque plus.

Une troisième raison qui me paroît prouver que c'est

le superflu de la nourriture qui forme la liqueur séminale, c'est que les eunuques & tous les animaux mutilés groffiffent plus que ceux auxquels il ne manque rien, la furabondance de la nourriture ne pouvant être évacuée faute d'organes, change l'habitude de leur corps, les hanches & les genoux des eunuques groffiffent, la raifon m'en paroît évidente; après que leur corps a pris l'accroissement ordinaire, si les molécules organiques superflues trouvoient une iffue, comme dans les autres hommes, cet accroiffement n'augmenteroit pas davantage, mais comme il n'y a plus d'organes pour l'émission de la liqueur séminale, cette même liqueur, qui n'est que le superflu de la matière qui servoit à l'accroissement, reste & cherche encore à développer davantage les parties : or on fait que l'accroiffement des os se fait par les extrémités qui sont molles & spongieuses, & que quand les os ont une fois pris de la folidité, ils ne font plus susceptibles de développement ni d'extension, & c'est par cette raison que ces molécules superflues ne continuent à développer que les extrémités spongieuses des os, ce qui fait que les hanches, les genoux, &c. des eunuques grossissent considérablement, parce que les extrémités sont en effet les dernières parties qui s'ossifient.

Mais ce qui prouve plus fortement que tout le reste la vérité de notre explication, c'est la ressemblance des ensans à leurs parens; le fils ressemble, en général, plus à son père qu'à sa mère, & la fille plus à sa mère qu'à son père, parce qu'un homme ressemble plus à un homme qu'à une femme; & qu'une femme reffemble plus à une femme qu'à un homme pour l'habitude totale du corps, mais pour les traits & pour les habitudes particulières, les enfans reffemblent tantôt au père, tantôt à la mère, quelquefois même ils reffemblent à tous deux; ils auront, par exemple, les yeux du père & la bouche de la mère, ou le teint de la mère & la taille du père, ce qu'il eff impoffible de concevoir, à moins d'admettre que les deux parens ont contribué à la formation du corps de l'enfant, & que par conféquent il y a eu un mélange des deux liqueurs féminales.

J'avoue que je me suis fait à moi-même beaucoup de difficultés sur les ressemblances, & qu'avant que j'eusse examiné mûrement la question de la génération, je m'étois prévenu de certaines idées d'un système mixte, où j'emplovois les vers spermatiques & les œufs des femelles, comme premières parties organiques qui formoient le point vivant, auquel par des forces d'attractions je supposois. comme Harvey, que les autres parties venoient se joindre dans un ordre symmétrique & relatif, & comme dans ce fystème il me sembloit que je pouvois expliquer d'une manière vrai-semblable tous les phénomènes, à l'exception des ressemblances, je cherchois des raisons pour les combattre & pour en douter, & j'en avois même trouvé de très-spécieuses, & qui m'ont fait illusion long-temps, jusqu'à ce qu'ayant pris la peine d'observer moi-même, & avec toute l'exactitude dont je suis capable, un grand nombre de familles, & fur-tout les plus nombreuses, je n'ai

pû réfister à la multiplicité des preuves, & ce n'est qu'après m'être pleinement convaincu à cet égard que j'ai commencé à penser différemment & à tourner mes vûes du côté que je viens de les présenter.

D'ailleurs, quoique j'eusse trouvé des moyens pour échapper aux argumens qu'on m'auroit faits au sujet des mulâtres, des métis & des mulets que je croyois devoir regarder, les uns comme des variétés superficielles, & les autres comme des monstruosités, je ne pouvois m'empêcher de sentir que toute explication où l'on ne peut rendre raison de ces phénomènes, ne pouvoit être faisfaisante; je crois n'avoir pas besoin d'avertir combien cette ressemblance aux parens, ce mélange de parties de la même espèce dans les métis, ou de deux espèces différentes dans les mulets, consirment mon explication.

Je vais maintenant en tirer quelques conséquences. Dans la jeunesse la liqueur séminale est moins abondante, quoique plus provocante, sa quantité augmente jusqu'à un certain âge, & cela parce qu'à mesure qu'on avance en âge les parties du corps deviennent plus solides, admettent moins de nourriture, en renvoient par conséquent une plus grande quantité, ce qui produit une plus grande abondance de liqueur séminale; aussi lorsque les organes extérieurs ne sont pas usés, les personnes du moyen âge, & même les vieillards, engendrent plus aissément que les jeunes gens, ceci est évident dans le genre végétal, plus un arbre est âgé, plus il produit de fruit ou de graine, par la même raison que nous venons d'exposer.

I iiš

Les jeunes gens qui s'épuisent, & qui par des irritations forcées déterminent vers les organes de la génération une plus grande quantité de liqueur féminale qu'il n'en arriveroit naturellement, commencent par ceffer de croître, ils maigriffent & tombent enfin dans le marasine, & cela parce qu'ils perdent par des évacuations trop souvent réitérées la substance nécessaire à leur accroissement & à la nutrition de toutes les parties de leur corps.

Ceux dont le corps est maigre, sans être décharné, ou charnu sans être gras, sont beaucoup plus vigoureux que ceux qui deviennent gras, & dès que la fur-abondance de la nourriture a pris cette route & qu'elle commence à former de la graisse, c'est toûjours aux dépens de la quantité de la liqueur féminale & des autres facultés de la génération. Aussi lorsque non seulement l'accroissement de toutes les parties du corps est entièrement achevé, mais que les os font devenus folides dans toutes leurs parties, que les cartilages commencent à s'offifier, que les membranes ont pris toute la folidité qu'elles pouvoient prendre, que toutes les fibres sont devenues dures & roides, & qu'enfin toutes les parties du corps ne peuvent presque plus admettre de nourriture, alors la graisse augmente considérablement, & la quantité de la liqueur féminale diminue, parce que le superflu de la nourriture s'arrête dans toutes les parties du corps, & que les fibres n'ayant presque plus de souplesse & de ressort, ne peuvent plus le renvoyer, comme auparavant, dans les réfervoirs de la génération.

La liqueur féminale non feulement devient, comme je l'ai dit, plus abondante jufqu'à un certain âge, mais elle devient aussi plus épaisse, & sous le même volume elle contient une plus grande quantité de matière, par la raison que l'accroissement du corps diminuant toûjours à mesure qu'on avance en âge, il y a une plus grande surabondance de nourriture, & par conséquent une masse plus considérable de liqueur séminale. Un homme accoutumé à observer, & qui ne m'a pas permis de le nommer, m'a assuré que, volume pour volume, la liqueur séminale estress d'une sois plus pesante que le sang, & par conséquent plus pesante spécifiquement qu'aucune autre liqueur du corps.

Lorsqu'on se porte bien l'évacuation de la liqueur séminale donne de l'appétit, & on sent bien-tôt le besoin de réparer par une nourriture nouvelle la perte de l'ancienne, d'où l'on peut conclurre que la pratique de mortification la plus efficace contre la luxure est l'abstinence & le jeûne.

Il me reste beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet, que je renvoie au chapitre de l'histoire de l'homme, mais avant que de sinir celui-ci, je crois devoir faire encore quelques observations. La plûpart des animaux ne cherchent la copulation que quand seur accroissement est prispresqu'en entier; ceux qui n'ont qu'un temps pour le rut ou pour le fray, n'ont de liqueur séninale que dans ce temps. Un habile observateur \* a vû se former sous ses yeux non se seulement cette liqueur dans la laite du calmar, mais même.

<sup>\*</sup> M. Needham. V. New microscopical Discoveries. London, 1745.

les petits corps mouvans & organifés en forme de pompe, les animaux spermatiques, & la laite elle-même, il n'y en a point dans la laite jusqu'au mois d'octobre, qui est le temps du fray du calmar sur les côtes de Portugal où il a fait cette observation, & dès que le temps du fray est passe, on ne voit plus ni siqueur séminale ni vers spermatiques dans la laite qui se ride, se dessèche & s'oblitère, jusqu'à ce que l'année suivante le superssu de la nourriture vient former une nouvelle laite & la remplir comme l'année précédente; nous aurons occasion de faire voir dans l'histoire du cerf les dissérens esfets du rut, le plus général est l'exténuation de l'animal, & dans les espèces d'animax dont le rut ou le stray n'est pas fréquent & ne se fait qu'à de grands intervalles de temps, l'exténuation du corps est d'autant plus grande que l'intervalle du temps est plus considérable.

Comme les femmes sont plus petites & plus soibles que les hommes, qu'elles sont d'un tempérament plus délicat & qu'elles mangent beaucoup moins, il est affez naturel d'imaginer que le superslu de la nourriture n'est pas austi abondant dans les femmes que dans les hommes, sur-tout ce superslu organique qui contient une si grande quantité de matière effentielle, dès-lors elles auront moins de liqueur séminale, cette liqueur ser aussi plus soible & aura moins de substance que celle de l'homme; & puisque la liqueur séminale des femelles contient moins de parties organiques que celle des mâles, ne doit-il pas résulter du mélange des deux liqueurs un plus grand nombre demâles que de semelles! c'est aussi ce qui arrive, & dont on croyoit qu'il

qu'il étoit impossible de donner une raison. Il naît environ un seizième d'enfans mâles de plus que de femelles, & on verra dans la suite que la même cause produit le même effet dans toutes les espèces d'animaux sur lesquelles on a pû faire cette observation.

## CHAPITRE V.

## Exposition des Systèmes sur la génération.

PLATON dans le Timée explique non seulement la génération de l'homme, des animaux, des plantes, des élémens, mais même celle du ciel & des Dieux, par des simulacres réfléchis, & par des images extraites de la Divinité créatrice, lesquelles par un mouvement harmonique se sont arrangées selon les propriétés des nombres dans l'ordre le plus parfait. L'Univers, selon lui, est un exemplaire de la Divinité, le temps, l'espace, le mouvement, la matière sont des images de ses attributs, les causes secondes & particulières sont des dépendances des qualités numériques & harmoniques de ces simulacres. Le monde est l'animal par excellence, l'être animé le plus parfait; pour avoir la perfection complète il étoit nécessaire qu'il contînt tous les autres animaux, c'est-à-dire, toutes les représentations possibles & toutes les formes imaginables de la faculté créatrice : nous fommes l'une de ces formes. L'effence de toute génération consiste dans l'unité Tome II. K

d'harmonie du nombre trois, ou du triangle, celui qui engendre, celui dans lequel on engendre, & celui qui est engendré. La succession des individus dans les espèces n'est qu'une image sugitive de l'éternité immuable de cette harmonie triangulaire, prototype universel de toutes les existences & de toutes les générations; c'est pour cela qu'il a fallu deux individus pour en produire un troissème, c'est-là ce qui constitue l'ordre essentiel du père & de la mère, & la relation du fils.

Ce Philosophe est un peintre d'idées, c'est une ame qui, dégagée de la matière, s'élève dans le pays des abstractions, perd de vûe les objets sensibles, n'aperçoit, ne contemple & ne rend que l'intellectuel. Une seule cause, un seul but, un seul moyen, font le corps entier de ses perceptions, Dieu comme cause, la persection comme but, les représentations harmoniques comme moyens; quelle idée plus sublime! quel plan de philosophie plus fimple! quelles vûes plus nobles! mais quel vuide! quel désert de spéculations! Nous ne sommes pas en effet de pures intelligences, nous n'avons pas la puissance de donner une existence réelle aux objets dont notre ame est remplie, liés à la matière, ou plûtôt dépendans de ce qui cause nos sensations, le réel ne sera jamais produit par l'abstrait. Je répons à Platon dans sa langue : Le Créateur réalife tout ce qu'il congoit, ses perceptions engendrent l'exifrence; l'être créé n'aperçoit au contraire qu'en retranchant à la réalité, & le néant est la production de ses idées.

Rabaillons-nous donc fans regret à une philosophie plus

matérielle, & en nous tenant dans la sphère où la Nature femble nous avoir confinés, examinons les démarches téméraires & le vol rapide de ces esprits qui veulent en sortir. Toute cette philosophie Pythagoricienne, purement intellectuelle, ne roule que sur deux principes, dont l'un est faux & l'autre précaire ; ces deux principes sont la puissance réelle des abstractions, & l'existence actuelle des causes finales. Prendre les nombres pour des êtres réels, dire que l'unité numérique est un individu général, qui non seulement représente en effet tous les individus, mais même qui peut leur communiquer l'existence, prétendre que cette unité numérique a de plus l'exercice actuel de la puissance d'engendrer réellement une autre unité numérique à peu près semblable à elle-même, constituer par-là deux individus, deux côtés d'un triangle, qui ne peuvent avoir de lien & de perfection que par le troisième côté de ce triangle, par un troisième individu qu'ils engendrent nécessairement, regarder les nombres, les lignes géométriques, les abstractions métaphysiques, comme des causes efficientes, réelles & phyliques, en faire dépendre la formation des élémens, la génération des animaux & des plantes, & tous les phénomènes de la Nature, me paroît être le plus grand abus qu'on pût faire de la raison, & le plus grand obstacle qu'on pût mettre à l'avancement de nos connoissances. D'ailleurs, quoi de plus faux que de pareilles suppositions! J'accorderai, si l'on veut, au divin Platon & au presque divin Malebranche ( car Platon l'eût regardé comme son simulacre en philosophie) que la Kij

matière n'existe pas réellement, que les objets extérieurs ne sont que des effigies idéales de la faculté créatrice, que nous voyons tout en Dieu; en peut-il résulter que nos idées foient du même ordre que celles du Créateur, qu'elles puissent en effet produire des existences! ne sommes-nous pas dépendans de nos fensations ! que les objets qui les causent soient réels ou non, que cette cause de nos fensations existe au dehors ou au dedans de nous, que ce soit dans Dieu ou dans la matière que nous voyons tout, que nous importe! en fommes-nous moins fûrs d'être affectés toûjours de la même façon par de certaines causes, & toûjours d'une autre façon par d'autres! les rapports de nos fensations n'ont-ils pas une suite, un ordre d'existence, & un fondement de relation nécessaire entr'eux! c'est donc cela qui doit constituer les principes de nos connoissances, c'est-là l'objet de notre philosophie, & tout ce qui ne se rapporte point à cet objet senfible, est vain, inutile & faux dans l'application. La supposition d'une harmonie triangulaire peut-elle faire la substance des élémens? la forme du feu est-elle, comme le dit Platon, un triangle aigu, & la lumière & la chaleur des propriétés de ce triangle! l'air & l'eau font-ils des triangles rectangles & équilatéraux! & la forme de l'élément terrestre est-elle un carré, parce qu'étant le moins parfait des quatre élémens, il s'éloigne du triangle autant qu'il est possible, sans cependant en perdre l'essence! Le père & la mère n'engendrent-ils un enfant que pour terminer un triangle! ces idées Platoniciennes, grandes au

premier coup d'œil, ont deux aspects bien différens; dans la spéculation elles semblent partir de principes nobles & sublimes, dans l'application elles ne peuvent arriver qu'à des conséquences fausses & puériles.

Est-il bien difficile en effet de voir que nos idées ne viennent que par les fens, que les choses que nous regardons comme réelles & comme existantes, sont celles dont nos fens nous ont toûjours rendu le même témoignage dans toutes les occasions, que celles que nous prenons pour certaines, font celles qui arrivent & qui se présentent toûjours de la même façon; que cette façon dont elles se présentent ne dépend pas de nous, non plus que la forme fous laquelle elles se présentent; que par conséquent nos idées, bien loin de pouvoir être les causes des choses, n'en sont que les effets, & des effets très-particuliers, des effets d'autant moins semblables à la chose particulière, que nous les généralifons davantage ; qu'enfin nos abstractions mentales ne sont que des êtres négatifs, qui n'existent, même intellectuellement, que par le retranchement que nous faisons des qualités sensibles aux êtres réels!

Dès-lors ne voit-on pas que les abstractions ne peuvent jamais devenir des principes ni d'existences ni de connois-sances réelles, qu'au contraire ces connoissances ne peuvent venir que des résultats de nos sensations comparés, ordonnés & suivis, que ces résultats sont ce qu'on appelle l'expérience, source unique de toute science réelle, que l'emploi de tout autre principe est un abus, & que tout édifice bâti sur des idées abstraites est un temple élevé à l'erreur!

Le faux porte en philosophie une signification bien plus étendue qu'en morale. Dans la morale une chose est fausse uniquement parce qu'elle n'est pas de la façon dont on la représente; le saux métaphyssique consiste non seulement à n'être pas de la façon dont on le représente, mais même à ne pouvoir être d'une saçon quelconque; c'est dans cette espèce d'erreur du premier ordre que sont tombés les Platoniciens, les Sceptiques & les E'goistes, chacun selon les objets qu'ils ont considérés; aussi leurs fausses suppositions ont-elles obscurci la lumière naturelle de la vérité, offusqué la raison, & retardé l'avancement de la

philosophie.

Le second principe employé par Platon & par la plûpart des spéculatifs que je viens de citer, principe même adopté du vulgaire & de quelques Philosophes modernes, font les causes finales : cependant pour réduire ce principe à fa juste valeur, il ne faut qu'un moment de réflexion; dire qu'il y a de la lumière parce que nous avons des yeux, qu'il y a des fons parce que nous avons des oreilles, ou dire que nous avons des oreilles & des yeux parce qu'il y a de la lumière & des fons, n'est-ce pas dire la même chose, ou plûtôt que dit-on! trouvera-t-on jamais rien par cette voie d'explication! ne voit-on pas que ces causes finales ne sont que des rapports arbitraires & des abstractions morales, lesquelles devroient encore imposer moins que les abstractions métaphysiques! car leur origine est moins noble & plus mal imaginée, & quoique Leibnitz les ait élevées au plus haut point fous le nom de raison

fuffifante, & que Platon les ait repréfentées par le portrait le plus flatteur fous le nom de la perfection, cela ne peut pas leur faire perdre à nos yeux ce qu'elles ont de petit & de précaire: enconnoit-on mieux la Nature & fes effets quand on fait que rien ne se fait fans une raison sufficante, ou que tout se fait en vûe de la perfection! Qu'est-ce que la raison suffiiante! qu'est-ce que la perfection! ne sont etce pas des êtres moraux créés par des vûes purement humaines! ne sont-ce pas des rapports arbitraires que nous avons généralisés! sur quoi sont-ils sondés! sur des convenances morales, lesquelles bien-loin de pouvoir rien produire de physique & de réel, ne peuvent qu'altéer la réalité & confondre les objets de nos sensations, de nos perceptions & de nos connoissances avec ceux de nos sensitimens, de nos passions & de nos volontés.

Il yauroit beaucoup de chofes à dire sur ce sujet, aussiben que sur celui des abstractions métaphysiques; mais je ne prétends pas faire ici un traité de philosophie, & je reviens à la physique que les idées de Platon sur la génération universelle m'avoient sait oublier. Aristote, aussi grand Philosophe que Platon, & bien meilleur Physicien, au lieu de se perdre comme lui dans la région des hypothèses, s'appuie au contraire sur des observations, rassemble des saits & parle une langue plus intelligible; la matière qui n'est qu'une capacité de recevoir les sormes, prend dans la génération une sorme semblable à celle des individus qui la sournissent, & à l'égard de la génération particulière des animaux qui ont des sèxes, son sentiment

est que le mâle fournit seul le principe prolifique, & que la femelle ne donne rien qu'on puisse regarder comme tel. Voyez Arist. de gener. lib. 1, cap. 20, & lib. 2, cap. 4. car quoiqu'il dise ailleurs, en parlant des animaux en général, que la femelle répand une liqueur féminale au dedans de foi-même, il paroît qu'il ne regarde pas cette liqueur féminale comme un principe prolifique, & cependant, felon lui, la femelle fournit toute la matière nécessaire à la génération; cette matière est le sang menstruel qui sert à la formation, au développement & à la nourriture du fœtus, mais le principe efficient existe seulement dans la liqueur séminale du mâle, laquelle n'agit pas comme matière, mais comme cause. Averroès, Avicenne & pluficurs autres Philosophes qui ont suivi le sentiment d'Ariflote, ont cherché des raisons pour prouver que les femelles n'avoient point de liqueur prolifique; ils ont dit que comme les femelles avoient la liqueur menstruelle, & que cette liqueur étoit nécessaire & suffisante à la génération, il ne paroissoit pas naturel de leur en accorder une autre, & qu'on pouvoit penser que ce sang menstruel est en effet la seule liqueur fournie par les femelles pour la génération, puisqu'elle commençoit à paroître dans le temps de la puberté, comme la liqueur féminale du mâle commence aussi à paroître dans ce temps : d'ailleurs, disent-ils, si la femelle a réellement une liqueur séminale & prolifique, comme celle du mâle, pourquoi les femelles ne produisent-elles pas d'elles-mêmes & sans l'approche du mâle, puisqu'elles contiennent le principe prolifique, auffi-bien

aussi-bien que la matière nécessaire pour la nourriture & pour le développement de l'embryon! cette dernière raison me semble être la seule qui mérite quelque attention. Le fang menstruel paroît être en effet nécessaire à l'accomplissement de la génération, c'est-à-dire, à l'entretien, à la nourriture & au développement du fœtus, mais il peut bien n'avoir aucune part à la première formation qui doit se faire par le mélange de deux liqueurs également prolifiques; les femelles peuvent donc avoir, comme les mâles, une liqueur féminale prolifique pour la formation de l'embryon, & elles auront de plus ce sang menstruel pour la nourriture & le développement du fœtus, mais il est vrai qu'on feroit affez porté à imaginer que la femelle ayant en effet une liqueur féminale qui est un extrait, comme nous l'avons dit, de toutes les parties de son corps, & ayant de plus tous les moyens néceffaires pour le développement, elle devroit produire d'elle-même des femelles fans communication avec le mâle; il faut même avouer que cette raison métaphysique que donnent les Aristotéliciens pour prouver que les femelles n'ont point de liqueur prolifique, peut devenir l'objection la plus considérable qu'on puisse faire contre tous les systèmes de la génération, & en particulier contre notre explication : voici cette objection.

Supposons, me dira-t-on, comme vous croyez l'avoir prouvé, que ce soit le superflu des molécules organiques semblables à chaque partie du corps, qui ne pouvant plus être admis dans ces parties pour les développer, en est renvoyé dans les testicules & les vésicules séminales du Tome II.

mâle, pourquoi par les forces d'affinité que vous avez supposées, ne forment-elles pas là de petits êtres organifés semblables en tout au mâle! & de même pourquoi les molécules organiques renvoyées de toutes les parties du corps de la femelle dans les testicules ou dans la matrice de la femelle, ne forment-elles pas aussi des corps organisés. semblables en tout à la femelle! & si vous me répondez qu'il y a apparence que les liqueurs féminales du mâle & de la femelle contiennent en effet chacune des embryons. tout formés, que la liqueur du mâle ne contient que des mâles, que celle de la femelle ne contient que des femelles, mais que tous ces petits êtres organisés périssent faute de développement, & qu'il n'y a que ceux qui se forment actuellement par le mélange des deux liqueurs féminales qui puissent se développer & venir au monde, n'aura-t-on pas raifon de vous demander pourquoi cette voie de génération qui est la plus compliquée, la plus difficile & la moins abondante en productions, est celle que la Nature a préférée & préfère d'une manière si marquée, que presque tous les animaux se multiplient par cette voie de la communication du mâle avec la femelle! car à l'exception du puceron, du polype d'eau douce & des autres animaux qui peuvent se multiplier d'eux-mêmes ou par la division & la séparation des parties de leur corps, tous les autres animaux ne peuvent produire leur semblable que par la communication de deux individus.

Je me contenterai de répondre à présent que la chose étant en effet telle qu'on vient de le dire, les animaux,

pour la plus grande partie, ne se produisant qu'au moyen du concours du mâle & de la femelle, l'objection devient une question de fait, à laquelle, comme nous l'avons dit dans le chapitre II, il n'y a d'autre folution à donner que celle du fait même. Pourquoi les animaux se produisentils par le concours des deux sèxes! la réponse est, parce qu'ils se produisent en effet ainsi; mais, insistera-t-on, c'est la voie de reproduction la plus compliquée, même fuivant votre explication. Je l'avoue, mais cette voie la plus compliquée pour nous est apparemment la plus simple pour la Nature; & si, comme nous l'avons remarqué, il faut regarder comme le plus simple dans la Nature ce qui arrive le plus fouvent, cette voie de génération fera dès-lors la plus simple, ce qui n'empêche pas que nous ne devions la juger comme la plus composée, parce que nous ne la jugeons pas en elle-même, mais seulement par rapport à nos idées & fuivant les connoissances que nos fens & nos réflexions peuvent nous en donner.

Au reste il est aisé de voir que ce sentiment particulier des Aristotéliciens qui prétendoient que les semelles n'avoient aucune liqueur prolifique, ne peut pas subsister, si l'on fait attention aux ressemblances des ensans à la mère, des mulets à la semelle qui les produit, des métis & des mulâtres qui tous prennent autant & souvent plus de la mère que du père; si d'ailleurs on pense que les organes de la génération des semelles sont, comme ceux des mâles, conformés de saçon à préparer & recevoir la liqueur séminale, on se persuadera facilement que cette liqueur doit

exister, soit qu'elle réside dans les vaisseaux spermatiques, ou dans les testicules, ou dans les cornes de la matrice, ou que ce soit cette liqueur qui, lorsqu'on la provoque, sort par les lacunes de Graaf, tant aux environs du col de la matrice qu'aux environs de l'orifice externe de l'urètre.

Mais il est bon de développer ici plus en détail les idées d'Aristote au sujet de la génération des animaux, parce que ce grand Philosophe est celui de tous les Anciens qui a le plus écrit sur cette matière & qui l'a traitée le plus généralement. Il distingue les animaux en trois espèces; les uns qui ont du fang, & qui, à l'exception, dit-il, de quelques-uns, fe multiplient tous par la copulation; les autres qui n'ont point de sang, qui étant mâles & femelles en même temps produisent d'eux-mêmes & sans copulation, & enfin ceux qui viennent de pourriture & qui ne doivent pas leur origine à des parens de même espèce qu'eux. A mesure que j'exposerai ce que dit Aristote, je prendrai la liberté de faire les remarques néceffaires, & la première sera qu'on ne doit point admettre cette division; car quoiqu'en effet toutes les espèces d'animaux qui ont du fang soient composées de mâles & de femelles, il n'est peut-être pas également vrai que les animaux qui n'ont point de fang soient pour la plûpart en même temps mâles & femelles; car nous ne connoissons guère que le limaçon sur la terre, & les vers, qui soient dans ce cas, & qui foient en effet mâles & femelles, & nous ne pouvons pas affurer que tous les coquillages aient les deux sèxes à la fois, aussi-bien que tous les autres animaux qui n'ent point de sang, c'est ce que l'on verra dans l'histoire particulière de ces animaux; & à l'égard de ceux qu'il dit provenir de la pourriture, comme il n'en fait pas l'énumération, il y auroit bien des exceptions à faire, car la plûpart des espèces que les Anciens croyoient engendrées par la pourriture, viennent ou d'un œus ou d'un ver, comme les observateurs modernes s'en sont assuré.

Il fait enfuite une seconde division des animaux, savoir, ceux qui ont la faculté de se mouvoir progressivement, comme de marcher, de voler, de nager, & ceux qui ne peuvent se mouvoir progressivement. Tous ces animaux qui se meuvent & qui ont du sang, ont des sèxes, mais ceux qui, comme les huîtres, font adhérens, ou qui ne se meuvent presque pas, n'ont point de sèxe, & font à cet égard comme les plantes, ce n'est, dit-il, que par la grandeur ou par quelqu'autre différence qu'on les a distingués en mâles & femelles. J'avoue qu'on n'est pas encore affuré que les coquillages aient des sèxes, il y a dans l'espèce des huîtres des individus féconds, & d'autres individus qui ne le font pas; les individus féconds se distinguent à cette bordure déliée qui environne le corps de l'huître, & on les appelle les mâles \*. Il nous manque fur cela beaucoup d'observations qu'Aristote pouvoit avoir, mais dont il me paroît qu'il donne ici un réfultat trop général.

Mais suivons. Le mâle, selon Aristote, renferme le

<sup>\*</sup> Voyez l'observation de M. Deslandes dans son Traité de las Marine. Paris, 1747.

principe du mouvement génératif, & la femelle contient le matériel de la génération. Les organes qui servent à la fonction qui doit la précéder, sont différens suivant les différentes espèces d'animaux, les principaux sont les tefficules dans les mâles, & la matrice dans les femelles. Les quadrupèdes, les oiseaux & les cétacées ont des testicules, les poifsons & les serpens en sont privés, mais ils ont deux conduits propres à recevoir la semence & à la préparer, & de même que ces parties essentielles sont doubles dans les mâles, les parties effentielles à la génération font auffi doubles dans les femelles; ces parties servent dans les mâles à arrêter le mouvement de la portion du fang qui doit former la semence; il le prouve par l'exemple des oiseaux dont les testicules se gonslent considérablement dans la saison de leurs amours, & qui après cette saison diminuent si fort qu'on a peine à les trouver.

Tous les animaux quadrupèdes, comme les chevaux, les bœufs, &c. qui font couverts de poil, & les poiffons cétacées, comme les dauphins & les baleines, font vivipares; mais les animaux cartilagineux & les vipères ne font pas vraiment vivipares, parce qu'ils produifent d'abord un œufa u dedans d'eux-mêmes, & ce n'eft quaprès s'être développés dans cet œuf que les petits fortent vivans. Les animaux ovipares font de deux espèces, ceux qui produifent des œufs parfaits, comme les oifeaux, les lézards, les tortues, &c. les autres qui ne produifent que des œufs imparfaits, comme les poiffons, dont les œufs s'augmentent & fe perfectionnent après qu'ils ont été

répandus dans l'eau par la femelle, & à l'exception des oifeaux, dans les autres espèces d'animaux ovipares, les femelles sont ordinairement plus grandes que les mâles, comme dans les poissons, les lézards, &c.

Après avoir exposé ces variétés générales dans les animaux, Aristote commence à entrer en matière, & il examine d'abord le fentiment des anciens Philosophes qui prétendoient que la semence, tant du mâle que de la femelle, provenoit de toutes les parties de leur corps, & il se déclare contre ce sentiment, parce que, dit-il, quoique les enfans ressemblent assez souvent à leurs pères & mères, ils ressemblent aussi quelquesois à leurs ayeux, & que d'ailleurs ils ressemblent à leur père & à leur mère par la voix, par les cheveux, par les ongles, par leur maintien & par leur manière de marcher : or la semence. dit-il, ne peut pas venir des cheveux, de la voix, des ongles ou d'une qualité extérieure, comme est celle de marcher; donc les enfans ne ressemblent pas à leurs parens parce que la femence vient de toutes les parties de leur corps, mais par d'autres raisons. Il me semble qu'il n'est pas nécessaire d'avertir ici de quelle foiblesse sont ces dernières raisons que donne Aristote pour prouver que la semence ne vient pas de toutes les parties du corps: j'observerai seulement qu'il m'a paru que ce grand homme cherchoit exprès les moyens de s'éloigner du sentiment des Philosophes qui l'avoient précédé; & je suis persuadé que quiconque lira son traité de la génération avec attention, reconnoîtra que le dessein formé de donner un fyftème nouveau & différent de celui des Anciens, l'oblige à préférer toûjours, & dans tous les cas, les raifons les moins probables, & à éluder, autant qu'il peut, la force des preuves, lorfqu'elles font contraires à fes principes généraux de philosophie; car les deux premiers livres semblent n'être faits que pour tâcher de détruire ce sentiment des Anciens, & on verra bien-tôt que celui qu'il

veut y substituer, est beaucoup moins fondé.

Selon lui la liqueur féminale du mâle est un excrément du dernier aliment, c'est-à-dire, du sang, & les menstrues font dans les femelles un excrément fanguin, le feul qui serve à la génération; les femelles, dit-il, n'ont point d'autre liqueur prolifique, il n'y a donc point de mélange de celle du mâle avec celle de la femelle, & il prétend le prouver, parce qu'il y a des femmes qui conçoivent sans aucun plaisir, que ce n'est pas le plus grand nombre de femmes qui répandent de la liqueur à l'extérieur dans la copulation, qu'en général celles qui sont brunes & qui ont l'air hommasse, ne répandent rien, dit-il, & cependant n'engendrent pas moins que celles qui sont blanches & dont l'air est plus féminin, qui répandent beaucoup; ainsi, conclut-il, la femme ne fournit rien pour la génération que le sang menstruel : ce sang est la matière de la génération, & la liqueur féminale du mâle n'y contribue pas comme matière, mais comme forme; c'est la cause efficiente, c'est le principe du mouvement, elle est à la génération ce que le sculpteur est au bloc de marbre; la liqueur du mâle est le sculpteur, le sang menstruel le marbre,

marbre, & le fœtus est la figure. Aucune partie de la semence du mâle ne peut donc servir comme matière, à la génération, mais seulement comme cause motrice, qui communique le mouvement aux menstrues qui sont la seule matière; ces menstrues reçoivent de la semence du mâle une espèce d'ame qui donne la vie, cette ame n'est ni matérielle ni immatérielle; elle n'est pas immatérielle, parce qu'elle ne pourroit agir sur la matière, elle n'est pas matérielle, parce qu'elle ne peut pas entrer comme matière dans la génération, dont toute la matière sont les menstrues; c'est, dit notre Philosophe, un esprit dont la substance est semblable à celle de l'élément des étoiles. Le cœur est le premier ouvrage de cette ame, il contient en lui-même le principe de son accroissement, & il a la . puissance d'arranger les autres membres; les menstrues contiennent en puissance toutes les parties du fœtus; l'ame ou l'esprit de la semence du mâle commence à réduire à l'acte, à l'effet, le cœur, & lui communique le pouvoir de réduire aussi à l'acte ou à l'effet les autres viscères, & de réalifer ainsi successivement toutes les parties de l'animal. Tout cela paroît fort clair à notre Philosophe. il lui reste seulement un doute, c'est de savoir si le cœur est réalisé avant le sang qu'il contient, ou si le sang qui fait mouvoir le cœur est réalisé le premier, & il avoit en effet raison de douter; car quoiqu'il ait adopté le sentiment que c'est le cœur qui existe le premier, Harvey a depuis prétendu par des raisons de la même espèce que celles que nous venons de donner d'après Aristote, que Tome II. M

ce n'étoit pas le cœur, mais le sang qui le premier se réalisoit.

Voilà quel est le système que ce grand Philosophe nous a donné sur la génération. Je laisse à imaginer si celui des Anciens qu'il rejette, & contre lequel il s'élève à tout moment, pouvoit être plus obscur, ou même, si l'on veut, plus absurde que celui-ci : cependant ce même système que je viens d'exposer sidèlement a été suivi par la plus grande partie des Savans, & on verra tout à l'heure qu'Harvey non seulement avoit adopté les idées d'Aristote, mais même qu'il y en a encore ajoûté de nouvelles, & dans le même genre, lorsqu'il a voulu expliquer le mystère de la génération; comme ce système sait corps avec · le reste de la philosophie d'Aristote, où la forme & la matière font les grands principes, où les ames végétatives & sensitives sont les êtres actifs de la Nature, où les causes finales font des objets réels, je ne suis point étonné qu'il ait été reçû par tous les Auteurs scholastiques; mais il est furprenant qu'un médecin & un bon observateur, tel qu'étoit Harvey, ait suivi le torrent, tandis que dans le même temps tous les Médecins suivoient le sentiment d'Hippocrate & de Galien, que nous exposerons dans la fuite.

- Au reste il ne saut pas prendre une idée désavantageuse d'Aristote par l'exposition que nous venons de saire de son système sur la génération, c'est comme si l'on vouloit juger Descartes par sontraité de l'homme; les explications que ces deux Philosophes donnent de la formation du fœtus, ne sont pas des théories ou des systèmes au sujet de la génération seule, ce ne sont pas des recherches particulières qu'ils ont faites sur cet objet, ce sont plûtôt des conféquences qu'ils ont voulu tirer chacun de leurs principes philosophiques. Aristote admettoit, comme Platon, les causes finales & efficientes; ces causes efficientes font les ames fenfitives & végétatives, lesquelles donnent la forme à la matière qui d'elle-même n'est qu'une capacité de recevoir les formes, & comme dans la génération la femelle donne la matière la plus abondante, qui est celle des menstrues, & que d'ailleurs il répugnoit à son système des causes finales, que ce qui peut se faire par un seul soit opéré par plusieurs, il a voulu que la femelle contînt seule la matière nécessaire à la génération; & ensuite, comme un autre de ses principes étoit que la matière d'elle-même est informe, & que la forme est un être distinct & séparé de la matière, il a dit que le mâle fournissoit la forme, & que par conséquent il ne fournissoit rien de matériel.

Descartes au contraire, qui n'admettoit en philosophie qu'un petit nombre de principes méchaniques, a cherché à expliquer la formation du sœtus par ces mêmes principes, & il a cru pouvoir comprendre & faire entendre aux autres comment par les seules loix du mouvement il pouvoit se faire un être vivant & organisé; il différoit, comme l'on voit, d'Aristote dans les principes qu'il employoit, mais tous deux au lieu de chercher à expliquer la chose en elle-même, au lieu de l'examiner sans prévention

& fans préjugés, ne l'ont au contraire confidérée que dans le point de vûe relatif à leur fyftème de philofophie & aux principes généraux qu'ils avoient établis, lefquels ne pouvoient pas avoir une heureuse application à l'objet présent de la génération, parce qu'elle dépend en estet, comme nous l'avons sait voir, de principes tout distèrens. Je ne dois pas oublier de dire que Descartes disséroit encore d'Aristote, en ce qu'il admet le mélange des liqueurs séminales des deux sèxes, qu'il croit que le mâle & la femelle fournissent tous deux quelque chose de matériel pour la génération, & que c'est par la fermentation occasionnée par le mélange de ces deux liqueurs séminales, que se fait la formation du setus,

Il paroit que si Aristote cût voulu oublier son système général de philosophie, pour raisonner sur la génération comme sur un phénomène particulier & indépendant de son système, il auroit été capable de nous donner tout ce qu'on pouvoit espérer de meilleur sur cette matière; car il ne saut que lire son traité pour reconnoître qu'il n'ignoroit aucun des saits anatomiques, aucune observation, & qu'il avoit des connoissances très-approsondies sur toutes les parties accessories à ce sujet, & d'ailleurs un génie élevé tel qu'il le saut pour rassembler avantageusement les observations & généraliser les faits.

Hippocrate qui vivoit sous Perdicas, c'est-à-dire, environ einquante ou soixante ans avant Aristote, a établi une opinion qui a été adoptée par Galien, & suivie en tout ou en partie par le plus grand nombre des Médecins. jusque dans les derniers siècles; son sentiment étoit que le mâle & la femelle avoient chacun une liqueur prolifique. Hippocrate vouloit même de plus que dans chaque sèxe il y eût deux liqueurs féminales, l'une plus forte & plus active, l'autre plus foible & moins active. Voyez Hippocrates, lib. de Genitura, p. 129, & lib. de Diata, p. 198. Lugd. Bat. 1665, tom. 1. La plus forte liqueur séminale du mâle, mêlée avec la plus forte liqueur féminale de la femelle, produit un enfant mâle, & la plus foible liqueur féminale du mâle, mêlée avec la plus foible liqueur féminale de la femelle, produit une femelle; de forte que le mâle & la femelle contiennent chacun, selon lui, une semence mâle & une semence femelle. Il appuie cette hypothèse sur le fait suivant; savoir, que plusieurs femmes qui d'un premier mari n'ont produit que des filles, d'un second ont produit des garçons, & que ces mêmes hommes dont les premières femmes n'avoient. produit que des filles, ayant pris d'autres femmes, ont engendré des garçons. Il me paroît que quand même ce fait seroit bien constaté, il ne seroit pas nécessaire, pour en rendre raison, de donner au mâle & à la femelle deux espèces de liqueur séminale, l'une mâle & l'autre semelle; car on peut concevoir aifément que les femmes qui de leur premier mari n'ont produit que des filles, & avec d'autres hommes ont produit des garçons, étoient feulement telles qu'elles fournissoient plus de parties propres à. la génération avec leur premier mari qu'avec le second, ou que le second mari étoit tel qu'il fournissoit plus de M iii

parties propres à la génération avec la feconde femme qu'avec la première; car lorsque dans l'instant de la formation du fœtus les molécules organiques du mâle sont plus abondantes que celles de la femelle, il en résulte un mâle, & lorsque ce sont les molécules organiques de la femelle qui abondent le plus, il en résulte une femelle, & il n'est point étonnant qu'avec certaines femmes un homme ait du désavantage à cet égard, tandis qu'il aura de la supériorité avec d'autres femmes.

Ce grand Médecin prétend que la semence du mâle est une sécrétion des parties les plus fortes & les plus essentielles de tout ce qu'il y a d'humide dans le corps humain, il explique même d'une manière assez satisfaisante comment se fait cette sécrétion: Venæ & nervi, dit-il, ab omni corpore in pudendum vergunt, quibus dum aliquantulium terintur & calescum ac implentur, velut pruritus incidit, ex hoc toti corpori voluptas ac caliditas accidit; qu'um verò pudendum teritur & homo movetur, lumidum in corpore calescit ac dissinadiur, & à motu conquassatur ac spumescit, quemadmodum alii humores omnes conquassati spumescunt.

Sic autem in homine ab humido spumescente id quod robussissimm est ac pinguissimum secernitur, & ad medullam spimalem venit; tendunt enim in hanc ex omni corpore via, & dissinutum ex cerebro in lumbos ac in totum corpus & in medullam, & ex ipsa medulla procedum via, ut & ad ipsam humidum perseratur & ex ipsa secedat; postquam autem ad hanc medullam genitura pervenerit, procedit ad

renes, hac enim vià tendit per venas; & si renes fuerint exulcerati, aliquando etiam sanguis defertur: à renibus autem transit per medios testes in pudendum, procedit autem non qua urina, verum alia ipsi via est illi contigua, &c. Voyez la Traduction de Fœsius, page 129, tome 1. Les Anatomistes trouveront sans doute qu'Hippocrate s'égare dans cette route qu'il trace à la liqueur séminale, mais cela ne fait rien à son sentiment qui est que la semence vient de toutes les parties du corps, & qu'il en vient en particulier beaucoup de la tête, parce que, dit-il, ceux auxquels on a coupé les veines auprès des oreilles, ne produifent plus qu'une semence foible & assez souvent inféconde. La femme a aussi une liqueur séminale qu'elle répand, tantôt en dedans & dans l'intérieur de la matrice, tantôt en dehors & à l'extérieur, lorsque l'orifice interne de la matrice s'ouvre plus qu'il ne faut. La semence du mâle entre dans la matrice où elle se mêle avec celle de la femelle, & comme l'un & l'autre ont chacun deux espèces de semences, l'une forte & l'autre foible, si tous deux ont fourni leur semence forte, il en résulte un mâle. si au contraire ils n'ont donné tous deux que leur semence foible, il n'en réfulte qu'une femelle; & si dans le mélange il y a plus de parties de la liqueur du père que de celles de la liqueur de la mère, l'enfant ressemblera plus au père qu'à la mère, & au contraire : on pouvoit lui demander qu'est-ce qui arrive lorsque l'un fournit sa semence foible & l'autre sa semence forte ! je ne vois pas ce qu'il pourroit répondre, & cela seul suffit pour faire rejeter

cette opinion de l'existence de deux semences dans chaque sèxe.

Voici comment se fait, selon lui, la formation du fœtus: les liqueurs séminales se mêlent d'abord dans la matrice, elles s'y épaissiffent par la chaleur du corps de la mère, le mélange reçoit & tire l'esprit de la chaleur, & lorsqu'il en est tout rempli, l'esprit trop chaud sort au dehors, mais par la respiration de la mère il arrive un esprit froid, & alternativement il entre un esprit froid & il sort un esprit chaud dans le mélange, ce qui lui donne la vie & fait naître une pellicule à la surface du mélange qui prend une forme ronde, parce que les esprits agissant du milieu comme centre, étendent également de tous côtés le volume de cette matière. J'ai vû, dit ce grand Médecin, un fœtus de six jours, c'étoit une bulle de liqueur enveloppée d'une pellicule, la liqueur étoit rougeâtre & la pellicule étoit semée de vaisseaux, les uns sanguins, les autres blancs, au milieu de laquelle étoit une petite éminence que j'ai cru être les vaisseaux ombilicaux par où le fœtus reçoit l'esprit de la respiration de la mère, & la nourriture : peu à peu il se forme une autre enveloppe de la même façon que la première pellicule s'est formée. Le fang menstruel qui est supprimé, fournit abondamment à la nourriture, & ce sang fourni par la mère au fœtus, se coagule par degrés & devient chair; cette chair s'articule à mesure qu'elle croît, & c'est l'esprit qui donne cette forme à la chair. Chaque chose va prendre sa place, les parties folides vont aux parties folides, celles qui font humides

humides vont aux parties humides, chaque chose cherche celle qui lui est semblable, & le fœtus est enfin entièrement formé par ces causes & ces moyens.

Ce fystème est moins obscur & plus raisonnable que celui d'Aristote, parce qu'Hippocrate cherche à expliquer la chose particulière par des raisons particulières, & qu'il n'emprunte de la philosophie de son temps qu'un seul principe général, savoir, que le chaud & le froid produisent des esprits, & que ces esprits ont la puissance d'ordonner & d'arranger la matière; il a vû la génération plus en Médécin qu'en Philosophe, Aristote l'a expliquée plûtê, en Métaphysicien qu'en Naturaliste, c'est ce qui fait que les désauts du système d'Hippocrate sont particuliers & moins apparens, au lieu que ceux du système d'Aristote sont des erreurs générales & évidentes.

Ces deux grands hommes ont eu chacun leurs sectateurs; presque tous les Philosophes scholastiques en adoptant la philosophie d'Aristote ont aussi reçû son système sur la génération; presque tous les Médécins ont suivi le sentiment d'Hippocrate, & il s'est passe dix-sept ou dix-huit siècles sans qu'il ait rien paru de nouveau sur ce sujet. Ensin au renouvellement des Sciences, quelques Anatomistes tournèrent leurs vûes sur la génération, & Fabrice d'Aquapendente sur leurs vûes sur la génération, de faire des expériences & des observations suivies sur la fécondation & le développement des œuss de poule, voici en substance le résultat de ses observations.

Il diffingue deux parties dans la matrice de la poule;

Tome II.

l'une supérieure & l'autre insérieure, & il appelle la partie supérieure l'ovaire; ce n'est proprement qu'un assemblage d'un très-grand nombre de petits jaunes d'œuss de figure ronde, dont la grandeur varie depuis la grosseur d'un grain de moutarde jusqu'à celle d'une grosse noix ou d'une nesse; ces petits jaunes sont attachés les uns aux autres, ils forment un corps qui ressemble affez bien à une grappe de raisin, ils tiennent à un pédicule commun comme les grains tiennent à la grappe. Les plus petits de ces œuss sont blancs, & ils prennent de la couleur à mefure qu'ils grossissent.

Ayant examiné ces jaunes d'œus après la communication du coq avec la poule, il n'a pas aperçu de disserence sensible, il n'a vû de semence du mâle dans aucune partie de ces œus, il croit que tous les œus, & l'ovaire luimême, deviennent séconds par une émanation spiritueuse qui sort de la sémence du mâle, & il dit que c'est afin que cet esprit sécondant se conserve mieux, que la Nature a placé à l'orifice externe de la vulve des oiseaux une espèce de voile ou de membrane qui permet, comme une valvale, l'entrée de cet esprit séminal dans les espèces d'oiseaux, comme les poules, où il n'y a point d'intromission, en celle du membre génital dans les espèces où il y a intromission, mais en même temps cette valvule qui ne peut pas s'ouvrir de dedans en dehors, empêche que cette liqueur & l'esprit qu'elle contient ne puisse ressorte.

Lorsque l'œuf s'est détaché du pédicule commun, il descend peu à peu par un conduit tortueux dans la partie inférieure de la matrice; ce conduit est rempli d'une liqueur affez semblable à celle du blanc d'œuf, & c'est aussi dans cette partie que les œufs commencent à s'envelopper de cette liqueur blanche, de la membrane qui la contient, des deux cordons (chalazæ) qui traversent le blanc & se joignent au jaune, & même de la coquille qui se forme la dernière en fort peu de temps, & seulement avant la ponte. Ces cordons, selon notre Auteur; font la partie de l'œuf qui est fécondée par l'esprit séminal du mâle, & c'est-là où le fœtus commence à se corporifier: l'œuf est non seulement la vraie matrice, c'est-àdire, le lieu de la formation du poulet, mais c'est de l'œuf que dépend aussi toute la génération ; l'œuf la produit comme agent, il y fournit comme matière, comme organe & comme instrument; la matière des cordons est la substance de la formation, le blanc & le jaune sont la nourriture, & l'esprit séminal du mâle est la cause efficiente. Cet esprit communique à la matière des cordons d'abord une faculté altératrice, ensuite une qualité formatrice, & enfin une qualité augmentatrice, &c.

Les observations de Fabrice d'Aquapendente ne l'ont pas conduit, comme l'on voit, à une explication bien claire de la génération. Dans le même temps à peu près que cet Anatomiste s'occupoit à ces recherches, c'est-à-dire, vers le milieu & la fin du seizième siècle, le fameux Aldrovande (Voyez son Ornithologie) faisoit aussi des observations sur les œuss, mais, comme dit fort bien Harvey, page 43, il paroit ayoir suivi l'autorité d'Aristote

beaucoup plus que l'expérience; les descriptions qu'il donne du poulet dans l'œuf ne sont point exactes. Volcher Coiter, l'un de ses disciples, réussit mieux que son maître, & Parisanus, Médecin de Venise, ayant travaillé aussi sur la même matière, ils ont donné chacun une description du poulet dans l'œuf, qu'Harvey présère à toutes les autres.

Ce fameux Anatomiste auquel on est redevable d'avoir mis hors de doute la question de la circulation du sang, que quelques Observateurs avoient à la vérité soupconnée auparavant & même annoncée, a fait un traité sort étendu fur la génération. Il vivoit au commencement & vers le milieu du dernier siècle, & il étoit Médecin du Roi d'Angleterre Charles I. Comme il sut obligé de suivre ce Prince malheureux dans le temps de sa disgrace, il perdit avec ses meubles & ses autres papiers ce qu'il avoit sait sur la génération des insectes; & il parosit qu'il composa de mémoire ce qu'il nous a laisse sur la génération des oiseaux & des quadrupèdes. Je vais rendre compte de ses observations, de ses expériences & de son système.

Harvey prétend que l'homme & tous les animaux viennent d'un œuf, que le premier produit de la conception dans les vivipares est une espèce d'œuf, & que la seule différence qu'il y ait entre les vivipares & les ovipares, c'est que les sœus des premiers prennent leur origine, acquièrent leur accroissement, & arrivent à leur développement entier dans la matrice, au lieu que les sœus des ovipares prennent à la vérité leur première origine dans le corps de la mère, où ils ne sont encore

qu'œufs, & que ce n'est qu'après être sortis du corps de la mère, & au dehors, qu'ils deviennent réellement des fœtus; & il faut remarquer, dit-il, que dans les animaux ovipares, les uns gardent leurs œufs au dedans d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient parfaits, comme les oiseaux, les serpens & les quadrupèdes ovipares, les autres répandent ces œufs avant qu'ils foient parfaits, comme les poissons à écailles, les crustacées, les testacées, & les poissons mous; les œufs que ces animaux répandent au dehors, ne sont que les principes des véritables œufs, ils acquièrent du volume & de la substance, des membranes & du blanc, en attirant à eux la matière qui les environne, & ils la tournent en nourriture : il en est de même, ajoûte-t-il, des infectes, par exemple, des chenilles, lesquelles, selon lui, ne sont que des œufs imparfaits qui cherchent leur nourriture, & qui au bout d'un certain temps arrivent à l'état dechryfalide, qui est un œuf parfait; & il y a encore une autre différence dans les ovipares, c'est que les poules & les autres oifeaux ont des œufs de différente groffeur, au lieu que les poissons, les grenouilles, &c. qui les répandent avant qu'ils soient parfaits, les ont tous de la même groffeur. Seulement il observe que dans les pigeons qui ne pondent que deux œufs, tous les petits œufs qui restent dans l'ovaire font de la même grandeur, & qu'il n'y a que les deux qui doivent fortir qui foient beaucoup plus gros que les autres, au lieu que dans les poules il y en a de toute groffeur, depuis le plus petit atome presque invifible jusqu'à la groffeur d'une neffle. Il observe aussi que N iii

dans les poissons cartilagineux, comme la raie, il n'y a que deux œuss qui grossissent em même temps, ils descendent des deux cornes de la matrice, & ceux qui restent dans l'ovaire sont, comme dans les poules, de disserte grosseur: il dit en avoir vû plus de cent dans l'ovaire d'une raie.

Il fait ensuite l'exposition anatomique des parties de la génération de la poule, & il observe que dans tous les oiseaux la situation de l'orifice de l'anus & de la vulve est contraire à la situation de ces parties dans les autres animaux; les oiseaux ont en esset l'anus en devant, & la vulve en arrière \*; & à l'égard de celles du coq, il prétend que cet animal n'a point de verge, quoique les oies & les canards en aient de fort apparentes, l'autruche sur-tout en a une de la grosseur d'une langue de cerf ou de celle d'un petit bœus; il dit donc qu'il n'y a point d'intromission, mais seusement un simple attouchement, un frottement extérieur des parties du coq & de la poule, & il croit que dans tous les petits oiseaux qui, comme les moineaux, ne se joignent que pour quelques momens, il n'y, a point d'intromission ni de vraie copulation.

Les poules produifent des œufs sans coq, mais en plus petit nombre, & ces œufs, quoique parfaits, sont inféconds; il ne croit pas, comme c'est le sentiment des gens de la campagne, qu'en deux ou trois jours d'habitude avec le coq, la poule soit sécondée au point que tous les œufs qu'elle doit produire pendant toute l'année, soient tous

<sup>\*</sup> La plûpart de tous ces faits sont tirés d'Aristote.

féconds, seulement il dit avoir sait cette expérience sur une poule séparée du coq depuis vingt jours, dont l'œus se trouva sécond, comme ceux qu'elle avoit pondus auparavant. Tant que l'œus est attaché à son pédicule, c'està-dire, à la grappe commune, il tire sa nourriture par les vaisseaux de ce pédicule commun; mais dès qu'il s'en détache, il la tire par intussurficeux de la liqueur blanche qui remplit les conduits dans lesquels il descend, & tout,

jusqu'à la coquille, se forme par ce moyen.

Les deux cordons (chalazæ) qu'Aquapendente regardoit comme le germe ou la partie produite par la semence du mâle, se trouvent aussi-bien dans les œufs inféconds que la poule produit sans communication avec le coq, que dans les œufs féconds, & Harvey remarque très-bien que ces parties de l'œuf ne viennent pas du mâle, & qu'elles ne sont pas celles qui sont fécondées. La partie de l'œuf qui est fécondée est très-petite, c'est un petit cercle blanc qui est sur la membrane du jaune, qui y forme une petite tache semblable à une cicatrice de la grandeur d'une lentille environ, c'est dans ce petit endroit que se fait la fécondation, c'est-là où le poulet doit naître & croître. toutes les autres parties de l'œuf ne sont faites que pour celle-ci. Harvey remarque aussi que cette cicatricule se trouve dans tous les œufs féconds ou inféconds, & il dit. que ceux qui veulent qu'elle soit produite par la semence du mâle, fe trompent; elle est de la même grandeur & de la même forme dans les œufs frais & dans ceux qu'ons a gardés long-temps, mais dès qu'on yeut les faire éclorre

& que l'œuf reçoit un degré de chaleur convenable, foit par la poule qui le couve, foit par le moyen du fumier ou d'un four, on voit bien-tôt cette petite tache s'augmenter & fe dilater à peu près comme la prunelle de l'œil : voilà le premier changement qui arrive au bout de quelques heures de chaleur ou d'incubation.

Lorsque l'œus a été échaussé pendant vingt-quatre heures, le jaune qui auparavant étoit au centre du blanc, monte vers la cavité qui est au gros bout de l'œus; la chaleur saisant évaporer à travers la coquille la partie la plus liquide du blanc, cette cavité du gros bout devient plus grande, & la partie la plus pesante du blanc tombe dans la cavité du petit bout de l'œus; la cicatricule ou la tache qui est au milieu de la tunique du jaune, s'élève avec le jaune & s'applique à la membrane de la cavité du gros bout, cette tache est alors de la grandeur d'un petit pois, & on y distingue un point blanc dans le milieu, & plusieurs cercles concentriques dont ce point paroît être le centre.

Au bout de deux jours ces cercles sont plus visibles & plus grands, & la tache paroît divisée concentriquement par ces cercles en deux, & quelquesois en trois parties de dissérentes couleurs; il y a aussi un peu de protubérance à l'extérieur, & elle a à peu près la figure d'un petit œil dans la pupille duquel il y auroit un point blanc ou une petite cataracte. Entre ces cercles est contenue par une membrane très-délicate une liqueur plus claire que le crystal qui paroît être une partie dépurée du blanc de l'œuf, la tache qui est deyenue une bulle, paroît alors comme

comme si elle étoit placée plus dans le blanc que dans la membrane du jaune. Pendant le troisième jour cette liqueur transparente & crystalline augmente à l'intérieur, aussi - bien que la petite membrane qui l'environne. Le quatrième jour on voit à la circonférence de la bulle une petite ligne de fang couleur de pourpre, & à peu de diftance du centre de la bulle on aperçoit un point, aussi couleur de fang, qui bat; il paroît comme une petite étincelle à chaque diaftole, & disparoît à chaque systole; de ce point animé partent deux petits vaisseaux sanguins qui vont aboutir à la membrane qui enveloppe la liqueur cryftalline, ces petits vaisseaux jettent des rameaux dans cette liqueur, & ces petits rameaux fanguins partent tous du même endroit, à peu près comme les racines d'un arbre partent du tronc; c'est dans l'angle que ces racines forment avec le tronc & dans le milieu de la liqueur qu'est le point animé.

Vers la fin du quatrième jour ou au commencement du cinquième, le point animé est déjà augmenté de façon qu'il paroît être devenu une petite vésicule remplie de sang, & il pousse & tire alternativement ce sang, & dès le même jour on voit très-distinctement cette vésicule se partager en deux parties qui forment comme deux vésicules, lesquelles alternativement poussent chacune le sang & se dilatent, & de même alternativement elles repoussent le sang & se contractent; on voit alors autour du vaisse sanguin, le plus court des deux dont nous avons parlé, une espèce de nuage qui, quoique transparent, rend plus trans.

obscure la vûe de ce vaisseau; d'heure en heure ce nuage s'épaissit, s'attache à la racine du vaisseau fanguin, & paroît comme un petit globe qui pend de ce vaisseau; ce petit globe s'alonge & paroît partagé en trois parties, l'une est orbiculaire & plus grande que les deux autres, & on y voit paroître l'ébauche des yeux & de la tête entière, & dans le reste de ce globe alongé on voit au bout du cinquième jour l'ébauche des vertèbres.

Le fixième jour les trois bulles de la tête paroiffent plus clairement, on voit les tuniques des yeux, & en même temps les cuisses & les aîles, & ensuite le foie, les poumons, le bec; le fœtus commence à se mouvoir & à étendre la tête, quoiqu'il n'ait encore que les viscères intérieurs, car le thorax, l'abdomen & toutes les parties extérieures du devant du corps lui manquent; à la fin de ce jour, ou au commencement du septième, on voit paroître les doigts des pieds, le fœtus ouvre le bec & le remue, les parties antérieures du corps commencent à recouvrir les viscères; le septième jour le poulet est entièrement formé, & ce qui lui arrive dans la suite jusqu'à ce qu'il forte de l'œuf, n'est qu'un développement de toutes les parties qu'il a acquises dans ces sept premiers jours; au quatorzième ou quinzième jour les plumes paroiffent, il fort enfin, en rompant la coquille avec son bec, au vingt-unième jour.

Ces expériences de Harvey sur le poulet dans l'œuf, paroissent, comme l'on voit, avoir été faites avec la dernière exactitude; cependant on verra dans la suite qu'elles font imparfaites, & qu'il y a bien de l'apparence qu'il est tombé lui-même dans le défaut qu'il reproche aux autres, d'avoir fait ses expériences dans la vûe d'une hypothèse mal fondée, & dans l'idée où il étoit, d'après Aristote, que le cœur étoit le point animé qui paroît le premier; mais avant que de porter sur cela notre jugement, il est bon de rendre compte de ses autres expériences & de son système.

Tout le monde fait que c'est sur un grand nombre de biches & de daims qu'Harvey a fait ses expériences, elles reçoivent le mâle vers la mi-septembre; quelques jours après l'accouplement les cornes de la matrice deviennent plus charnues & plus épaisses, & en même temps plus fades & plus mollaffes, & on remarque dans chacune des cavités des cornes de la matrice cinq caroncules ou verrues molles. Vers le 26 ou le 28 de septembre, la matrice s'épaissit encore davantage, les cinq caroncules se gonflent, & alors elles font à peu près de la forme & de la groffeur du bout de la mamelle d'une nourrice; en les ouvrant avec un scalpel, on trouve qu'elles sont remplies d'une infinité de petits points blancs. Harvey prétend avoir remarqué qu'il n'y avoit alors, non plus que dans le temps qui suit immédiatement celui de l'accouplement, aucune altération, aucun changement dans les ovaires ou testicules de ces femelles, & que jamais il n'a vû ni pû trouver une seule goutte de la semence du mâle dans la matrice, quoiqu'il ait fait beaucoup d'expériences & de recherches pour découvrir s'il y en étoit entré.

Vers la fin d'octobre ou au commencement de novembre, lorsque les femelles se séparent des mâles, l'épaisfeur des cornes de la matrice commence à diminuer, & la surface intérieure de leur cavité se tuméfie & paroît enflée, les parois intérieures se touchent & paroissent colées ensemble, les caroncules subsistent, & le tout est si mollasse qu'on ne peut y toucher, & ressemble à la substance de la cervelle. Vers le 13 ou 14 de novembre, Harvey dit qu'il aperçût des filamens, comme ceux des toiles d'araignée, qui traversoient les cavités des cornes de la matrice, & celle de la matrice même; ces filamens partoient de l'angle supérieur des cornes, & par leur multiplication formoient une espèce de membrane ou tunique vuide. Un jour ou deux après, cette tunique ou ce fac fe remplit d'une matière blanche, aqueuse & gluante; ce sac n'est adhérent à la matrice que par une espece de mucilage, & l'endroit où il l'est le plus sensiblement, c'est à la partie supérieure où se forme alors l'ébauche du placenta; dans le troisième mois ce sac contient un embryon long de deux travers de doigt, & il contient aussi un autre fac intérieur qui est l'amnios, lequel renferme une liqueur transparente & crystalline, dans laquelle nage le fœtus. Ce n'étoit d'abord qu'un point animé, comme dans l'œuf de la poule; tout le reste se conduit & s'achève comme il l'a dit au sujet du poulet, la seule différence est que les yeux paroissent beaucoup plûtôt dans le poulet que dans les vivipares; le point animé paroît vers le 19 ou 20 de novembre dans les biches & dans les daines, dès le

lendemain ou le fur-lendemain on voit paroître le corps oblong qui contient l'ébauche du fœtus; fix ou fept jours après il est formé au point d'y reconnoître les sèxes & tous les membres, mais l'on voit encore le cœur & tous les viscères à découvert, & ce n'est qu'un jour ou deux après que le thorax & l'abdomen viennent les couvrir, c'est le dernier ouvrage, c'est le toît à l'édifice.

De ces expériences, tant fur les poules que fur les biches, Harvey conclut que tous les animaux femelles ont des œufs, que dans ces œufs il fe fait une féparation d'une liqueur transparente & crystalline contenue par une tunique (l'amnios) & qu'une autre tunique extérieure (le chorion) contient le reste de la liqueur de l'œuf, & enveloppe l'œuf tout entier; que dans la liqueur crystalline la première chose qui paroît, est un point sanguin & animé; qu'en un mot, le commencement de la formation des vivipares se fait de la même façon que celle des ovipares, & voici comment il explique la génération des uns & des autres.

La génération est l'ouvrage de la matrice, jamais il n'y entre de senience du mâle, la matrice conçoit le fœtus par une espèce de contagion que la liqueur du mâle lui communique, à peu près comme l'aiman communique au fer la vertu magnétique; non seulement cette contagion masculine agit sur la matrice, mais elle se communique même à tout le corps séminin, qui est sécondé en entier, quoique dans toute la semelle il n'y ait que la matrice qui ait la faculté de concevoir le sœttes, comme le cerveau a seul la faculté de concevoir les idées, & ces deux conceptions

se font de la même façon : les idées que conçoit le cerveau sont semblables aux images des objets qu'il reçoit par les sens; le sœtus, qui est l'idée de la matrice, est semblable à celui qui le produit, & c'est par cette raison que le fils ressemble au pere, &c.

Je me garderai bien de suivre plus loin notre Anatomiste, & d'exposer toutes les branches de ce système, ce que je viens de dire fusfit pour en juger; mais nous avons des remarques importantes à faire sur ses expériences, la manière dont il les a données peut imposer, il paroît les avoir répétées un grand nombre de fois, il femble qu'il ait pris toutes les précautions nécessaires pour voir, & on croiroit qu'il a tout vû, & qu'il a bien vû : cependant je me suis aperçu que dans l'exposition il règne de l'incertitude & de l'obscurité; ses observations sont rapportées de mémoire, & il femble, quoiqu'il dife fouvent le contraire. qu'Aristote l'a guidé plus que l'expérience; car, à tout prendre, il a vû dans les œufs tout ce qu'Aristote a dit, & n'a pas vû beaucoup au delà; la plûpart des observations essentielles qu'il rapporte, avoient été faites avant lui, on en sera bien-tôt convaincu, si l'on veut donner un peu d'attention à ce qui va suivre.

Aristote savoit que les cordons (chalazæ) ne servoient en rien à la génération du poulet dans l'œus: Quæ ad principium lucei grandines hærent, nil conferunt ad generationem, ut quidam suspicantur. (Hist. Anim. lib. 6.c. 2.) Parisanus, Volcher Coiter, Aquapendente, &c. avoient remarqué la cicatricule, aussi history qu'Harvey. Aquapendente croyoit

qu'elle ne servoit à rien, mais Parisanus prétendoit qu'elle étoit formée par la semence du mâle, ou du moins que le point blanc qu'on remarque dans le milieu de la cicatricule étoit la semence du mâle qui devoit produire le poulet : Estque, dit-il, illud galli semen alba & tenuissimà tunica obductum, quod substat duabus communibus toti ovo membranis, &c. Ainsi la seule découverte qui appartienne ici à Harvey en propre, c'est d'avoir observé que cette cicatricule le trouve aussi-bien dans les œufs inféconds que dans les œufs féconds; car les autres avoient observé comme lui, la dilatation des cercles, l'accroissement du point blanc, & il paroît même que Parisanus avoit vû le tout beaucoup mieux que lui. Voilà tout ce qui arrive dans les deux premiers jours de l'incubation, felon Harvey, ce qu'il dit du troissème jour n'est, pour ainsi dire, que la répétition de ce qu'a dit Aristote (Hist. Anim. lib. 6. cap. 4.) Per id tempus ascendit jam vitellus ad superiorem partem ovi acutiorem, ubi & principium ovi est & fætus excluditur; corque ipsum apparet in albumine sanguinei puncti, quod punctum salit & movet sese instar quasi animatum; ab eo meatus venarum specie duo sanguine pleni, flexuosi, qui, crescente fœtu, feruntur in utramque tunicam ambientem. ac membrana sanguineas fibras habens eo tempore albumen continet sub meatibus illis venarum similibus; ac paulò post discernitur corpus pusillum inicio, omninò & candidum, capite conspicuo, atque in eo oculis maxime turgidis qui diu fic permanent, ferd enim parvi fiunt ac considunt. In parte autem corporis inferiore nullum extat membrum per initia,

quod respondeat superioribus. Meatus autem illi qui à corde prodeunt, alter ad circumdantem membranam tendit, alter ad luteum, officio umbilici.

Harvey fait un procès à Aristote, sur ce qu'il dit que le jaune de l'œuf monte vers la partie la plus aigue, vers le petit bout de l'œuf, & sur cela seul cet Anatomiste conclut qu'Aristote n'avoit rien vû de ce qu'il rapporte au sujet de la formation du poulet dans l'œuf, que seulement il avoit été affez bien informé des faits, & qu'il les tenoit apparemment de quelque bon Observateur. Je remarquerai qu'Harvey a tort de faire ce reproche à Aristote, & d'assurer généralement, comme il le fait, que le jaune monte toûjours vers le gros bout de l'œuf; car cela dépend uniquement de la position de l'œuf dans le temps qu'il est couvé, le jaune monte toûjours au plus haut, comme plus léger que le blanc, & si le gros bout est en bas, le jaune montera vers le petit bout, comme au contraire si le petit bout est en bas, le jaune montera vers le gros bout. Guillaume Langly, Médecin de Dordrecht, qui a fait en 1655, c'est-à-dire, quinze ou vingt ans après Harvey, des observations sur les œufs couvés, a fait le premier cette remarque. Voyez Will. Langly observ. editæ à Justo Schradero, Amst. 1674. Les observations de Langly ne commencent qu'après vingt-quatre heures d'incubation, & elles ne nous apprennent presque rien de plus que celles de Harvey.

Mais pour revenir au passage que nous venons de citer, on voit que la liqueur crystalline, le point animé,

les deux

les deux membranes, les deux vaisseaux fanguins, &c. sont donnés par Aristote précisément comme Harvey les a vûs; aussi cet Anatomiste prétend que le point animé est le cœur, que ce cœur est le premier formé, que les viscères & les autres membres viennent ensuiter s'y joindre: tout cela a été dit par Aristote, vû par Harvey, & cependant tout cela n'est pas conforme à la vérité; il ne saut, pour s'en affurer, que répéter les mêmes expériences sur les ceuss, ou seulement lire avec attention celles de Malpighi (Malpighii pullus in ovo) qui ont été saites environ trentecinq ou quarante ans après celles de Harvey.

Cet excellent Observateur a examiné avec attention la cicatricule qui en effet est la partie essentielle de l'œuf, il a trouvé cette cicatricule grande dans tous les œufs féconds & petite dans les œufs inféconds, & ayant examiné cette cicatricule dans des œufs frais & qui n'avoient pas encore été couvés, il a reconnu que le point blanc dont parle Harvey, & qui, selon lui, devient le point animé, est une petite bourse ou une bulle qui nage dans une liqueur contenue par le premier cercle, & dans le milieu de cette bulle il a vû l'embryon; la membrane de cette petite bourse, qui est l'amnios, étant très-mince & transparente, fui laissoit voir aisément le fœtus qu'elle enveloppoit. Malpighi conclut avec raison de cette première observation, que le fœtus existe dans l'œuf avant même qu'il ait été couvé, & que ses premières ébauches ont déjà jeté des racines profondes : il n'est pas nécessaire de faire sentir ici combien cette expérience est opposée au sentiment de

Tome II.

Harvey, & même à ses expériences; car Harvey n'a rien vû de formé ni d'ébauché pendant les deux premiers jours de l'incubation, & au trossième jour le premier indice du sœtus est, selon lui, un point animé qui est le cœur, au lieu qu'ici l'ébauche du sœtus existe en entier dans l'œus avant qu'il ait été couvé, chose qui, comme l'on voit, est bien disférente, & qui est en effet d'une conséquence infinie, tant par elle-même que par les inductions qu'on en doit tirer pour l'explication de la génération.

Après s'être affuré de ce fait important, Malpighi a examiné avec la même attention la cicatricule des œufs inféconds que la poule produit fans avoir eu de communication avec le mâle; cette cicatricule, comme je l'ai dit, est plus petite que celle qu'on trouve dans les œufs féconds, elle a souvent des circonferiptions irrégulières, & un tissu qui quelquesois est disférent dans les cicatricules de dissérens œufs: assez près de son centre, au lieu d'une bulle qui renserme le sœtus, il y a un corps globuleux comme une mole, qui ne contient rien d'organisé, & qui étant ouvert ne présente rien de dissérent de la mole même, rien de formé ni d'arrangé, seulement cette mole a des appendices qui sont remplies d'un sue assez quoi-que transparent, & cette masse insorme est enveloppée & environnée de plusieurs cercles concentriques.

Après six heures d'incubation, la cicatricule des œuss féconds a déjà agumenté considérablement; on reconnoît aisément dans son centre la bulle formée par la membrane amnios, remplie d'une liqueur dans le milieu de laquelle on voit distinctement nager la tête du poulet jointe à l'épine du dos; fix heures après, tout se distingue plus clairement, parce que tout a groffi, on reconnoît sans peine la tête & les vertèbres de l'épine. Six heures encore après, c'est-à-dire, au bout de dix-huit heures d'incubation, la tête a groffi & l'épine s'est alongée, & au bout de vingtquatre heures la tête du poulet paroît s'être recourbée, & l'épine du dos paroît toûjours de couleur blancheâtre; les vertèbres sont disposées des deux côtés du milieu de l'épine, comme de petits globules, & presque dans le même temps on voit paroître le commencement des aîles, la tête, le col & la poitrine s'alongent; après trente heures d'incubation il ne paroît rien de nouveau, mais tout s'est augmenté, & sur-tout la membrane amnios: on remarque autour de cette membrane les vaisseaux ombilicaux qui font d'une couleur obscure; au bout de trentehuit heures, le poulet étant devenu plus fort, montre une tête affez groffe dans laquelle on distingue trois vésicules entourées de membranes qui enveloppent aussi l'épine du dos, à travers lesquelles on voit cependant très-bien les vertèbres. Au bout de quarante heures c'étoit, dit notre Observateur, une chose admirable que de voir le poulet vivant dans la liqueur enfermée par l'amnios ; l'épine du dos s'étoit épaissie, la tête s'étoit courbée, les vésicules du cerveau étoient moins découvertes, les premières ébauches des yeux paroissoient, le cœur battoit & le fang circuloit déjà. Malpighi donne ici la description des vaiffeaux & de la route du fang, & il croit avec raifon que, quoique le cœur ne batte pas avant les trente-huit ou quarante heures d'incubation, il ne laiffe pas d'exifter auparavant, comme tout le refle du corps du poulet, & en examinant féparément le cœur dans une chambre affez obscure, il n'a jamais vû qu'il produisit la moindre étincelle de lumière, comme Harvey paroit l'infinuer.

Au bout de deux jours on voit la bulle ou la membrane amnios remplie d'une liqueur affez abondante dans laquelle est le poulet, la tête composée de vésicules est courbée, l'épine du dos s'est alongée, & les vertèbres paroissent s'alonger aussi, le cœur qui pend hors de la poitrine, bat trois fois de suite, car l'humeur qu'il contient est poussée de la veine par l'oreillette dans les ventricules du cœur, des ventricules dans les artères, & enfin dans les vaisseaux ombilicaux. Il remarque qu'ayant alors séparé le poulet du blanc de son œuf, le mouvement du cœur ne laissa pas de continuer & de durer un jour entier. Après deux jours & quatorze heures, ou soixante-deux heures d'incubation, le poulet, quoique devenu plus fort, demeure toûjours la tête penchée dans la liqueur contenue par l'amnios, on voit des veines & des artères qui arrosent les vésicules du cerveau, on voit les linéamens des yeux & ceux de la moëlle de l'épine qui s'étend le long des vertèbres, & tout le corps du poulet est comme enveloppé d'une partie de cette liqueur qui a pris alors plus de consistance que le reste. Au bout de trois jours le corps du poulet paroît courbé, on voit dans la tête, outre

les deux yeux, cinq vésicules remplies d'humeur, lesquelles dans la suite forment le cerveau; on voit aussi les premières ébauches des cuisses & des aîles, le corps commence à prendre de la chair, la prunelle des yeux se distingue, & on peut déjà reconnoître le crystallin & l'humeur vitrée. Après le quatrième jour les vésicules du cerveau s'approchent de plus en plus les unes des autres, les éminences des vertèbres s'élèvent davantage, les aîles & les cuisses deviennent plus solides à mesure qu'elles s'alongent, tout le corps est recouvert d'une chair onctueuse, on voit sortir de l'abdomen les vaisseaux ombilicaux; le cœur est caché en dedans, parce que la capacité de la poitrine est fermée par une membrane fort mince. Après le cinquième jour & à la fin du fixième les vésicules du cerveau commencent à se couvrir, la moëlle de l'épine s'étant divifée en deux parties, commence à prendre de la folidité & à s'avancer le long du tronc, les aîles & les cuisses s'alongent, & les pieds s'étendent, le bas-ventre est fermé & tuméfié, on voit le foie fort distinctement, il n'est pas encore rouge, mais de blancheâtre qu'il étoit auparavant, il est alors devenu de couleur obscure, le cœur bat dans ces deux ventricules, le corps du poulet est recouvert de la peau, & l'on y distingue déjà les points de la naissance des plumes. Le septième jour la tête du poulet est fort grosse, le cerveau paroît recouvert de ses membranes, le bec se voit très-bien entre les deux yeux, les aîles, les cuisses & les pieds ont acquis leur figure parfaite, le cœur paroît alors être composé de deux ventricules, comme de deux bulles contigues & réunies à la partie fupérieure avec le corps des oreillettes, & on remarque deux mouvemens fuccessifis dans les ventricules aussi-bien que dans les oreillettes, c'est comme s'il y ayoit deux cœurs séparés.

Je ne fuivrai pas plus loin Malpighi, le reste n'est qu'un développement plus grand des parties, qui se fait jusqu'au vingt-unième jour que le poulet casse sa coi pipé; le cœur est le dernier à prendre la forme qu'il doit avoir, & à se réunir en deux ventricules; car le poumon paroît à la fin du neuvième jour, il est alors de couleur blancheâtre, & le dixième jour les muscles des asses paroissent, les plumes fortent, & ce n'est qu'au onzième jour qu'on voit des artères, qui auparavant étoient éloignées du cœur, s'y attacher, comme les doigts à la main, & qu'il est parsaitement conformé & réuni en deux ventricules.

On est maintenant en état de juger sainement de la valeur des expériences de Harvey, il y a grande apparence que ce sameux Anatomiste ne s'est pas servi de microscope, qui à la vérité n'étoit pas perfectionné de sont temps, car il n'auroit pas assuré comme il l'a fait, que la cicatricule d'un œus infécond & celle d'un œus fécond n'avoient aucune dissérence, il n'auroit pas dit que la semence du mâle ne produit aucune altération dans l'œus, & qu'elle ne forme rien dans cette cicatricule, il n'auroit pas dit qu'on ne voit rien avant la fin du troissème jour, & que ce qui paroût le premier est un point animé

dans lequel il croit que s'est changé le point blanc, il auroit vû que ce point blanc étoit une bulle qui contient l'ouvrage entier de la génération, & que toutes les parties du fœtus y font ébauchées au moment que la poule a eu communication avec le coq; il auroit reconnu de même que sans cette communication elle ne contient qu'une mole informe qui ne peut devenir animée, parce qu'en effet elle n'est pas organisée comme un animal, & que ce n'est que quand cette mole, qu'on doit regarder comme un affemblage des parties organiques de la femence de la femelle, est pénétrée par les parties organiques de la semence du mâle; qu'il en résulte un animal, qui dès ce moment est formé, mais dont le mouvement est encore imperceptible, & ne se découvre qu'au bout de quarante heures d'incubation; il n'auroit pas affuré que le cœur est formé le premier, que les autres parties viennent s'y joindre par juxta-position, puisqu'il est évident par les observations de Malpighi, que les ébauches de toutes les parties font toutes formées d'abord, mais que ces parties paroissent à mesure qu'elles se développent; enfin s'il eût vû ce que Malpighi a vû, il n'auroit pas dit affirmativement qu'il ne restoit aucune impression de la semence du mâle dans les œufs, & que ce n'étoit que par contagion qu'il sont fécondés, &c.

Il est bon de remarquer aussi que ce que dit Harvey au sujet des parties de la génération du coq, n'est point exact; il semble assurer que le coq n'a point de membre génital, & qu'il n'y a point d'intromission, cependant il est certain que cet animal a deux verges au lieu d'une, & qu'elles agissent toutes deux en même temps dans l'acte du coit, qui est au moins une forte compression, si ce n'est pas un vrai accouplement avec intromission. (Voyez Regn. Graaf, page 242.) C'est par ce double organe que le coq repand la liqueur féminale dans la matrice de la poule.

Comparons maintenant les expériences que Harvey a faites sur les biches, avec celles de Graaf sur les femelles des lapins, nous verrons que, quoique Graaf croie comme Harvey, que tous les animaux viennent d'un œuf, il y a une grande différence dans la façon dont ces deux Anatomistes ont vû les premiers degrés de la formation, ou plûtôt du développement du fœtus des vivipares.

Après avoir fait tous ses efforts pour établir par plufieurs raisonnemens tirés de l'anatomie comparée, que les testicules des femelles vivipares sont de vrais ovaires, Graaf explique comment les œufs qui se détachent de ces ovaires tombent dans les cornes de la matrice, & ensuite il rapporte ce qu'il a observé sur une lapine qu'il a disséquée une demi-heure après l'accouplement. Les cornes de la matrice, dit-il, étoient plus rouges, il n'y avoit aucun changement aux ovaires, non plus qu'aux œufs qu'ils contiennent, & il n'y avoit aucune apparence de semence du mâle, ni dans le vagin, ni dans la matrice, ni dans les cornes de la matrice.

Ayant difféqué une autre lapine six heures après l'accouplement, il observa que les follécules ou enveloppes

qui,

qui, selon lui, contiennent les œuss dans l'ovaire, étoient devenues rougeâtres, il ne trouva de semence du mâle ni dans les ovaires, ni ailleurs. Vingt-quatre heures après l'accouplement il en disségua une troisième, & il remarqua dans l'un des ovaires trois, & dans l'autre cinq follécules altérés; car de clairs & limpides qu'ils font auparayant, ils étoient devenus opaques & rougeâtres. Dans une autre difféquée vingt-fept heures après l'accouplement, les cornes de la matrice & les conduits supérieurs qui y aboutiffent, étoient encore plus rouges, & l'extrémité de ces conduits enveloppoit l'ovaire de tous côtés. Dans une autre qu'il ouvrit quarante heures après l'accouplement, il trouva dans l'un des ovaires sept, & dans l'autre trois follécules altérés. Cinquante-deux heures après l'accouplement il en disséqua une autre, dans les ovaires de laquelle il trouva un follécule altéré dans l'un, & quatre follécules altérés dans l'autre; & ayant examiné de près & ouvert ces follécules; il y trouva une matière presque glanduleuse, dans le milieu de laquelle il y avoit une petite cavité où il ne remarqua aucune liqueur fensible, ce qui lui fit soupçonner que la liqueur limpide & transparente que ces follécules contiennent ordinairement, & qui est enveloppée, dit-il, de ses propres membranes, pouvoit en avoir été chassée & séparée par une espèce de rupture; il chercha donc cette matière dans les conduits qui aboutiffent aux cornes de la matrice, & dans ces cornes mêmes. mais il n'y trouva rien, il reconnut seulement que la membrane intérieure des cornes de la matrice étoit fort enflée. Tome 11.

Dans une autre disséquée trois jours après l'accouplement, il observa que l'extrémité supérieure du conduit qui aboutit aux cornes de la matrice, embrassoit étroitement de tous côtés l'ovaire; & l'ayant séparée de l'ovaire, il remarqua dans l'ovaire droit trois follécules un peu plus grands & plus durs qu'auparavant, & ayant cherché avec grand foin dans les conduits dont nous avons parlé, il trouva, dit-il, dans le conduit qui est à droite un œuf, & dans la corne droite de la matrice deux autres œufs, fi petits qu'ils n'étoient pas plus gros que des grains de moutarde; ces petits œufs avoient chacun deux membranes qui les enveloppoient, & l'intérieur étoit rempli d'une liqueur très-limpide. Ayant examiné l'autre ovaire, il y aperçut quatre follécules altérés, mais des quatre il y en avoit trois qui étoient plus blancs & qui avoient aussi un peu de liqueur limpide dans leur milieu, tandis que le quatrième étoit plus obscur & ne contenoit aucune liqueur, ce qui lui fit juger que l'œuf s'étoit féparé de ce dernier follécule, & en effet ayant cherché dans le conduit qui y répond & dans la corne de la matrice, à laquelle ce conduit aboutit, il trouva un œuf dans l'extrémité supérieure de la corne, & cet œuf étoit absolument semblable à ceux qu'il avoit trouvés dans la corne droite. Il dit que les œufs qui sont séparés de l'ovaire, sont plus de dix sois plus petits que ceux qui y sont encore attachés, & il croit que cette différence vient de ce que les œufs, lorsqu'ils sont dans les ovaires, renferment encore une autre matière qui est cette substance glanduleuse qu'il a remarquée dans les

follécules. On verra tout à l'heure combien cette opinion est éloignée de la vérité.

Quatre jours après l'accouplement il en ouvrit une autre, & il trouva dans l'un des ovaires quatre, & dans l'autre ovaire trois follécules vuides d'œufs, & dans les cornes correspondantes à ces ovaires il trouva ces quatre œufs d'un côté, & les trois autres de l'autre; ces œufs étoient plus gros que les premiers qu'il avoit trouvés trois jours après l'accouplement, ils étoient à peu près de la groffeur du plus petit plomb dont on se sert pour tirer aux petits oifeaux \*, & il remarqua que dans ces œufs la membrane intérieure étoit féparée de l'extérieure, & qu'il paroiffoit comme un second œuf dans le premier. Dans une autre qui fut disséguée cing jours après l'accouplement, il trouva dans les ovaires six follécules vuides ; & autant d'œufs dans la matrice, à laquelle ils étoient si peu adhérens qu'on pouvoit, en soufflant dessus, les faire aller où on vouloit; ces œufs étoient de la groffeur du plomb qu'on appelle communément du plomb à lièvre; la membrane intérieure y étoit bien plus apparente que dans les précédens. En ayant ouvert une autre fix jours après l'accouplement, il trouva dans l'un des ovaires fix follécules vuides, mais seulement cinq œufs dans la corne correspondante de la matrice, ces cinq œufs étoient tous

<sup>\*</sup> Cette comparation de la groffeur des œufs avec celle du plomb moulé, n'est mise ici que pour en donner une idée juste, & pour éviter de faire graver la planche de Graaf, où ces œufs sont représentés dans leurs différens états.

cinq comme accumulés dans un petit monceau; dans l'autre ovaire, il vit quatre follécules vuides, & dans la corne correspondante de la matrice il ne trouva qu'un œuf. (Je remarquerai en passant que Graaf a eu tort de prétendre que le nombre des œufs, ou plûtôt des fœtus, répondoit toujours au nombre des cicatrices ou follécules vuides de l'ovaire, puisque ses propres observations prouvent le contraire). Ces œufs étoient de la grosseur du gros blomb à giboyer, ou d'une petite chevrotine. Sept jours après l'accouplement ayant ouvert une autre lapine, notre Anatomiste trouva dans les ovaires quelques follécules vuides, plus grands, plus rouges & plus durs que tous ceux qu'il avoit observés auparavant, & il aperçut alors autant de tumeurs transparentes, ou, si l'on veut, autant de cellules dans différens endroits de la matrice, & les ayant ouvertes, il en tira les œufs qui étoient gros comme de petites balles de plomb, appelées vulgairement des postes; la membrane intérieure étoit plus apparente qu'elle ne l'avoit encore été, & au dedans de cette membrane il n'aperçut rien qu'une liqueur très-limpide; les prétendus œufs, comme l'on voit, avoient en très-peu de temps tiré du dehors une grande quantité de liqueur, & s'étoient attachés à la matrice. Dans une autre qu'il disséqua huit jours après l'accouplement, il trouva dans la matrice les tumeurs ou cellules qui contiennent les œufs, mais ils étoient trop adhérens, il ne pût les en détacher Dans une autre qu'il ouvrit neuf jours après l'accouplement, il trouva les cellules qui contiennent les œufs, fort augmentées, &

dans l'intérieur de l'œuf qui ne peut plus se détacher, il vit la membrane intérieure contenant à l'ordinaire une liqueur très-claire, mais il aperçut dans le milieu de cette liqueur un petit nuage délié. Dans une autre disséquée dix jours après l'accouplement, ce petit nuage s'étoit épaissi & formoit un corps oblong de la figure d'un petit ver. Enfin douze jours après l'accouplement il reconnut distinctement l'embryon, qui deux jours auparavant ne présentoit que la figure d'un corps oblong, il étoit même si apparent qu'on pouvoit en distinguer les membres : dans la région de la poitrine il aperçut deux points sanguins & deux autres points blancs, & dans l'abdomen une substance mucilagineuse un peu rougeâtre. Quatorze jours après l'accouplement la tête de l'embryon étoit grosse & transparente, les yeux proéminens, la bouche ouverte, l'ébauche des oreilles paroiffoit, l'épine du dos de couleur blancheâtre étoit recourbée vers le sternum, il en sortoit de chaque côté de petits vaisseaux fanguins, dont les ramifications s'étendoient sur le dos & jusqu'aux pieds; les deux points fanguins avoient groffi confidérablement & se présentoient comme les ébauches des ventricules du cœur; à côté de ces deux points fanguins on voyoit deux points blancsqui étoient les ébauches des poumons; dans l'abdomen on voyoit l'ébauche du foie qui étoit rougeâtre, & un petit corpuscule tortillé comme un fil, qui étoit celle de l'estomac & des intestins; après cela ce n'est plus qu'un accroiffement & un développement de toutes ces parties, jusqu'au. trente-unième jour que la femelle du lapin met bas ses petits.

De ces expériences Graaf conclut que toutes les femelles vivipares ont des œufs, que ces œufs font contenus dans les testicules qu'il appelle ovaires, qu'ils ne peuvent s'en détacher qu'après avoir été fécondés par la semence du mâle, & il dit qu'on se trompe lorsqu'on croit que dans les femmes & les filles il se détache très-souvent des œufs de l'ovaire : il paroît perfuadé que jamais les œufs ne se séparent de l'ovaire qu'après leur fécondation par la liqueur féminale du mâle, ou plûtôt par l'esprit de cette liqueur, parce que, dit-il, la substance glanduleuse, au moyen de laquelle les œufs fortent de leurs follécules. n'est produite qu'après une copulation qui doit avoir été féconde. Il prétend aussi que tous ceux qui ont cru avoir vû des œufs de deux ou trois jours déjà gros, se sont trompés, parce que les œufs, felon lui, restent plus de temps dans l'ovaire, quoique fécondés, & qu'au lieu d'augmenter d'abord, ils diminuent au contraire jusqu'à devenir dix fois plus petits qu'ils n'étoient, & que ce n'est que quand ils sont descendus des ovaires dans la matrice, qu'ils commencent à reprendre de l'accroissement.

En comparant ces observations avec celles de Harvey on reconnoîtra aisement que les premiers & principaux faits lui avoient échappé, & quoiqu'il y ait plusieurs erreurs dans les raisonnemens & plusieurs fautes dans les expériences de Graaf, cependant cet Anatomiste, aussi-bien que Malpighi, ont tous deux mieux vû que Harvey, ils sont assez d'accord sur le fond des observations, & tous

deux ils font contraires à Harvey ; celui-ci ne s'est pas aperçu des altérations qui arrivent à l'ovaire, il n'a pas vû dans la matrice les petits globules qui contiennent l'œuvre de la génération, & que Graaf appelle des œufs, il n'a pas même soupçonné que le fœtus pouvoit être tout entier dans cet œuf, & quoique ses expériences nous donnent affez exactement ce qui arrive dans le temps de l'accroissement du fœtus, elles ne nous apprennent rien, ni du moment de la fécondation, ni du premier développement. Schrader, Médecin Hollandois, qui a fait un extrait fort ample du livre de Harvey, & qui avoit une grande vénération pour cet Anatomiste, avoue lui-même qu'il ne faut pas s'en fier à Harvey sur beaucoup de choses, & sur-tout sur ce qu'il dit des premiers temps de la sécondation, & qu'en effet le poulet est dans l'œuf avant l'incubation, & que c'est Joseph de Aromatariis qui l'a observé le premier, &c. Voyez Obf. Jufli Schraderi, Amft. 1674. in præfatione. Au reste, quoique Harvey ait prétendu que tous les animaux venoient d'un œuf, il n'a pas cru que lestesticules des semmes continssent des œufs, ce n'est que par une comparaison du sac qu'il croyoit avoir vû se former dans la matrice des vivipares, avec le revêtement & l'accroissement des œufs dans celle des ovipares, qu'il a dit que tous venoient d'un œuf, & il n'a fait que répéter à cet égard ce qu'Aristote avoit dit avant lui. Le premier qui ait découvert les prétendus œufs dans les ovaires des femelles, est Stenon; dans la diffection qu'il fit d'un chien de mer femelle il vit, dit-il, des œufs dans les tefficules.

quoique cet animal foit, comme l'on fait, vivipare, & il ajoûte qu'il ne doute pas que les testicules des femmes ne foient analogues aux ovaires des ovipares, foit que les œufs des femmes tombent, de quelque façon que ce puisse être, dans la matrice, foit qu'il n'y tombe que la matière contenue dans ces œufs: cependant, quoique Stenon foit le premier auteur de la découverte de ces prétendus œufs, Graaf a voulu se l'attribuer, & Swammerdam la lui a disputée, même avec aigreur, il a prétendu que Van-Horn avoit aussi reconnu ces œuss avant Graaf: il est vrai qu'on peut reprocher à ce dernier d'avoir assuré positivement plusieurs choses que l'expérience a démenties, & d'avoir prétendu qu'on pouvoit juger du nombre des fœtus contenus dans la matrice, par le nombre des cicatrices ou follécules vuides de l'ovaire, ce qui n'est point vrai, comme on le peut voir par les expériences de Verrheyen, tome 2, chap. 3, édit. de Bruxelles, 1710, par celles de M. Méry, Hist. de l'Acad. 1701, & par quelques-unes des propres expériences de Graaf, où, comme nous l'ayons remarqué, il s'est trouvé moins d'œufs dans la matrice que de cicatrices fur les ovaires; d'ailleurs nous ferons voir que ce qu'il dit sur la séparation des œufs & sur la manière dont ils descendent dans la matrice, n'est point exact, que même il n'est point vrai que ces œufs existent dans les testicules des femelles, qu'on ne les a jamais vûs, que ce qu'on voit dans la matrice n'est point un œuf, & que rien n'est plus mal fondé que les systèmes qu'on a voulu établir fur les observations de ce fameux Anatomiste.

Cette

Cette prétendue découverte des œufs dans les testicules des femelles attira l'attention de la plûpart des autres Anatomistes, ils ne trouvèrent cependant que des vésicules dans les testicules de toutes Jes femelles vivipares sur lesquelles ils purent faire des observations, mais ils n'hésitèrent pas à regarder ces vésicules comme des œufs ; ils donnèrent aux testicules le nom d'ovaires, & aux vésicules qu'ils contiennent, le nom d'œufs; ils dirent aussi, comme Graaf, que dans le même ovaire ces œufs font de différentes grosseurs, que les plus gros dans les ovaires des femmes ne sont pas de la grosseur d'un petit pois, qu'ils sont très-petits dans les jeunes personnes de quatorze ou quinze ans, mais que l'âge & l'usage des hommes les fait groffir; qu'on en peut compter plus de vingt dans chaque ovaire; que ces œufs font fécondés dans l'ovaire par la partie spiritueuse de la liqueur séminale du mâle, qu'enfuite ils se détachent & tombent dans la matrice par les trompes de Fallope, où le fœtus est formé de la substance intérieure de l'œuf, & le placenta de la matière extérieure; que la substance glanduleuse qui n'existe dans l'ovaire qu'après une copulation féconde, ne sert qu'à comprimer l'œuf & à le faire fortir hors de l'ovaire, &c. Mais Malpighi ayant examiné les choses de plus près, me paroît avoir fait à l'égard de ces Anatomistes, ce qu'il avoit sait à l'égard de Harvey au sujet du poulet dans l'œuf : il a été beaucoup plus loin qu'eux, & quoiqu'il ait corrigé plusieurs erreurs avant même qu'elles fussent reçûes, la plûpart des Physiciens n'ont pas laissé d'adopter le sentiment de Graaf Tome II.

& des Anatomistes dont nous venons de parler, sans faire attention aux observations de Malpighi, qui cependant font très-importantes, & auxquelles fon disciple Vallisnieri

a donné beaucoup de poids.

Vallisnieri est de tous les Naturalistes celui qui a parlé le plus à fond fur le sujet de la génération, il a rassemblé tout ce qu'on avoit découvert avant lui sur cette matière, & ayant lui-même, à l'exemple de Malpighi, fait un nombre infini d'observations, il me paroît avoir prouvé bien clairement que les vésicules qu'on trouve dans les testicules de toutes les femelles, ne font pas des œufs, que jamais ces vésicules ne se détachent du testicule, & qu'elles ne sont autre chose que les réservoirs d'une lymphe ou d'une liqueur qui doit contribuer, dit-il, à la génération & à la fécondation d'un autre œuf ou de quelque chose de semblable à un œuf, qui contient le fœtus tout formé. Nous allons rendre compte des expériences & des remarques de ces deux Auteurs, auxquelles on ne fauroit donner trop d'attention.

Malpighi ayant examiné un grand nombre de testicules de vaches & de quelques autres femelles d'animaux, affure avoir trouvé dans tous ces testicules des vésicules de différentes groffeurs, foit dans les femelles encore fort jeunes, foit dans les femelles adultes; ces vésicules sont toutes enveloppées d'une membrane affez épaisse, dans l'intérieur de laquelle il y a des vaisseaux sanguins, & elles sont remplies d'une espèce de lymphe ou de liqueur qui se durcit & se caille par la chaleur du seu, comme le blanc d'œuf.

Avec le temps on voit croître un corps ferme & jaune qui est adhérent au testicule, qui est proéminent, & qui augmente si fort qu'il devient de la grandeur d'une cerise, & qu'il occupe la plus grande partie du testicule. Ce corps est composé de plusieurs petits lobes anguleux dont la position est affez irrégulière, & il est couvert d'une tunique semée de vaisseaux s'anguins & de nerss. L'apparence & la forme intérieure de ce corps jaune ne sont pas totijours les mêmes, mais elles varient en disserent en most pas totijours les mêmes, mais elles varient en disserent d'un grain de millet, il a à peu près la forme d'un paquet globuseux dont l'intérieur ne paroît être que comme un tissu variqueux. Très-souvent on remarque une enveloppe extérieure, qui est composée de la substance même du corps jaune, autour des vésicules du testicule.

Lorsque ce corps jaune est devenu à peu près de la grandeur d'un pois, il à la figure d'une poire, & en dedans vers son centre il a une petite cavité remplie de liqueur; quand il est parvenu à la grosseur d'une cerise, il contient une cavité pleine de liqueur. Dans quelques uns de ces corps jaunes, lorsqu'ils sont parvenus à leur entière maturité, on voit, dit Malpighi, vers le centre un petit œus avec ses appendices, de la grosseur d'un grain de millet, & lorsqu'ils ont jeté seur œus on voit ces corps épuisés & vuides; ils ressemblent alors à un canal caverneux, dans lequel on peut introduire un stilet, & la cavité qu'ils renserment & qui s'est vuidée, est de la grandeur d'un pois. On remarquera ici que Malpighi dit n'avoir vû que quelquesois un R ii

œuf de la groffeur d'un grain de millet dans quelquesuns de ces corps jaunes; on verra par ce que nous rapporterons dans la fuite, qu'il s'est trompé, & qu'il n'y a jamais d'œuf dans cette cavité, ni rien qui y ressemble. Il croit que l'usage de ce corps jaune & glanduleux que la Nature produit & fait paroître dans de certains temps, est de conserver l'œuf & de le faire sortir du testicule, qu'il appelle l'ovaire, & peut-être de contribuer à la génération même de l'œuf; par conséquent, dit-il, les vésicules de l'ovaire qu'on y remarque en tout temps, & qui en tout temps aussi sont de différentes grandeurs, ne sont pas les véritables œufs qui doivent être fécondés, & ces vésicules ne servent qu'à la production du corps jaune où l'œuf doit se former. Au reste, quoique ce corps jaune ne se trouve pas en tout temps & dans tous les testicules, on en trouve cependant toûjours les premières ébauches, & notre observateur en a trouvé des indices dans de jeunes genisses nouvellement nées, dans des vaches qui étoient pleines, dans des femmes grosses, & il conclut, avec raifon, que ce corps jaune & glanduleux n'est pas, comme l'a cru Graaf, un effet de la fécondation : felon lui cette substance jaune produit les œufs inféconds qui sortent de l'ovaire fans qu'il y ait communication avec le mâle, & aussi les œufs féconds lorsqu'il y a eu communication; de-là ces œufs tombent dans les trompes, & tout le reste s'exécute comme Graaf l'a décrit.

Ces observations de Malpighi font voir que les testicules des femelles ne sont pas de vrais ovaires, comme la

plûpart des Anatomistes le croyoient de son temps, & le croient encore aujourd'hui; que les vésicules qu'ils contiennent ne sont pas des œufs, que jamais ces vésicules ne fortent du testicule pour tomber dans la matrice, & que ces testicules sont, comme ceux du mâle, des espèces de réservoirs qui contiennent une liqueur qu'on doit regarder comme une semence de la femelle encore imparfaite, qui se perfectionne dans le corps jaune & glanduleux, en remplit ensuite la cavité intérieure, & se répand lorsque le corps glanduleux a acquis une entière maturité; mais avant que de décider ce point important, il faut encore rapporter les observations de Vallisnieri. On reconnoîtra que quoique Malpighi & Vallisnieri aient tous deux fait de bonnes observations, ils ne les ont pas poussées affez. loin, & qu'ils n'ont pas tiré de ce qu'ils ont fait, les conféquences que leurs observations produisoient naturellement, parce qu'étant tous deux fortement prévenus du fystème des œufs & du fœtus préexistant dans l'œuf, le premier croyoit avoir vû l'œuf dans la liqueur contenue dans la cavité du corps jaune, & le second n'ayant jamais pû y voir cet œuf, n'a pas laissé de croire qu'il y étoit, parce qu'il falloit bien qu'il fût quelque part, & qu'il ne pouvoit être nulle part ailleurs.

Vallisnieri commença ses observations en 1692 sur des testicules de truie; ces testicules ne sont pas composés comme ceux des vaches, des brebis, des jumens, des chiennes, des ânesses, des chèvres ou des semmes, & comme ceux de beaucoup d'autres animaux semelles

vivipares, càr ils reffemblent à une petite grappe de raifin, les grains font ronds, proéminens en dehors: entre ces grains il y en à de plus petits qui font de la même espèce que les grands, & qui n'en different que parcé qu'ils ne font pas arrivés à leur maturité: ces grains ne paroiffent pas êtré enveloppés d'une membrane commune, ils sont; dit il, dans les truies, ce que sont dans les vaches les corps jaunes que Malpighi a observés; ils sont ronds, d'une couleur qui tire sur le rouge, leur surface est parsemée de vaisseaux sanguins comme les œuss des ovipares, & tous ces grains ensemble forment une masse plus grosse que l'ovaire. On peut, avec un peu d'adresse es grains, & les tirer de l'ovaire, où ils laissent chacun leur niche.

Ces corps glanduleux ne sont pas absolument de la même couleur dans toutes les truies, dans les unes ils sont plus rouges, dans d'autres ils sont plus clairs, & il y en a de toute grosseur depuis la plus petite jusqu'à celle d'un grain de rassin; en les ouvrant on trouve dans leur intérieur une cavité triangulaire, plus ou moins grande, remplie d'une lymphe ou liqueur très-limpide, qui se caille par le seu, & devient blanche comme celle qui est contenue dans les vésseules. Valishieri espéroit trouver l'œus dans quelques-unes de ces cavités, & sur-tout dans celles qui étoient les plus grandes, mais il ne le trouva pas, quosqu'il le cherchat avec grand soin, d'abord dans tous les corps glanduleux des ovaires de quatre truies

différentes, & ensuite dans une insinité d'autres ovaires de truies & d'autres animaux, jamais il ne psit trouyer l'œuf que Malpighi dit avoir trouvé une fois ou deux : mais voyons la fuite des observations.

Au deffous de ces corps glanduleux on voit les yésicules de l'ovaire qui sont en plus grand ou en plus petit nombre, selon & à mesure que les corps glanduleux sont plus gros ou plus petits, car à mesure que les corps glanduleux grossifient, les vésicules diminuent. Les unes de ces vésicules sont grosses comme une lentille, & les autres comme un grain de millet; dans les testicules cruds on pourroit en compter vingt, trente, ou trente-cinq, mais lorsqu'on les fait cuire on en voit un plus grand nombre, & elles sont si adhérentes dans l'intérieur du testicule, & si fortement attachées avec des fibres & des vaisseaux membraneux, qu'il n'est pas possible de les séparer du testicule sans rupture des uns ou des autres.

Ayant examiné les testicules d'une truie qui n'avoit pas encore porté, il y trouva, comme dans les autres, les corps glanduleux, & dans leur intérieur, la cavité triangulaire remplie de lymphe, mais jamais d'œuss ni dans les unes ni dans les autres: les vésicules de cette truie qui n'avoit pas porté, étoient en plus grand nombre que celles des testicules des truies qui avoient déjà porté ou qui étoient pleines. Dans les testicules d'une autre truie qui étoit pleine, & dont les petits étoient déjà gros, notre observateur trouva deux corps glanduleux des plus grands, qui étoient vuides & affaissés, & d'autres plus petits qui

étoient dans l'état ordinaire; & ayant disséqué plusieurs autres truies pleines, il observa que le nombre des corps glanduleux étoit toûjours plus grand que celui des fœtus, ce qui consirme ce que nous avons dit au sujet des observations de Graaf, & nous prouve qu'elles ne sont point exactes à cet égard, ce qu'il appelle sollécules de l'ovaire n'étant que les corps glanduleux dont il est ici question, & leur nombre étant toûjours plus grand que celui des setus. Dans les ovaires d'une jeune truie qui n'avoit que quesques mois, les testicules étoient d'une grosseur convenable, & semés de vésicules assez gosses entre ces vésicules on voyoit la naissance de quatre corps glanduleux dans l'un des testicules, & de sept autres corps glanduleux dans l'autre testicule.

Après avoir fait ces observations sur les testicules des truies, Vallisnieri répéta celles de Malpighi sur les testicules des vaches, & il trouva que tout ce qu'il avoit dit étoit conforme à la vérité, seulement Vallisnieri avoue qu'il n'a jamais pû trouver l'œuf que Malpighi croyoit avoir aperçu une fois ou deux dans la cavité intérieure du corps glanduleux, & les expériences multipliées que Vallisnieri rapporte sur les testicules des femelles de plusieurs espèces d'animaux, qu'il faisoit à dessein de trouver l'œuf, sans jamais avoir pû y réussir, auroient dû le porter à douter de l'existence de cet œuf prétendu; cependant on verra que, contre ses propres expériences, le préjugé où il étoit du système des œufs, lui a fait admettre l'existence de cet œuf, qu'il n'a jamais vû & que jamais personne ne verra.

On peut dire qu'il n'est guère possible de faire un plus grand nombre d'expériences, ni de les faire mieux qu'il les a faites; car il ne s'est pas borné à celles que nous venons de rapporter, il en a fait plusieurs sur les testicules des brebis, & il observe comme une chose particulière à cette espèce d'animal, qu'il n'y a jamais plus de corps glanduleux sur les testicules, que de fœtus dans la matrice; dans les jeunes brebis qui n'ont pas porté, il n'y a qu'un corps glanduleux dans chaque testicule, & lorsque ce corps est épuisé, il s'en forme un autre, & si une brebis ne porte qu'un seul fœtus dans sa matrice, il n'y a qu'un seul corps glanduleux dans les testicules, si elle a deux fœtus, elle a aussi deux corps glanduleux; ce corps occupe la plus grande partie du testicule, & après qu'il est épuisé & qu'il s'est évanoui, il en pousse un autre qui doit servir à une autre génération.

Dans les teflicules d'une âneffe il trouva des véficules groffes comme de petites cerifes, ce qui prouve évidemment que ces véficules ne font pas les œufs, puifqu'étant de cette groffeur, quand même elles pourroient se détacher du teflicule, elles ne pourroient pas entrer dans les cornes de la matrice, qui sont dans cet animal trop étroites pour les recevoir.

Les testicules des chiennes, des louves & des renards femelles ont à l'extérieur une enveloppe ou une espèce de capuchon ou de bourse produite par l'expansion de la membrane qui environne la corne de la matrice. Dans une chienne qui commençoit à entrer en chaleur, & que Tome II.

le mâle n'avoit pas encore approchée, Vallisnieri trouva; que cette bourse qui recouvre le testicule, & qui n'y est. point adhérente, étoit baignée intérieurement d'une liqueur femblable à du petit lait ; il y trouva deux corps glanduleux dans le testicule droit, qui avoient environ. deux lignes de diamètre, & qui tenoient presque toute l'étendue de ce testicule. Ces corps glanduleux avoient chacun un petit mamelon, dans lequel on voyoit trèsdistinctement une fente d'environ une demi-ligne de largeur, de laquelle il fortoit, fans qu'il fût besoin de presserle mamelon, une liqueur semblable à du petit lait assez clair, & lorsqu'on le pressoit, il en fortoit une plus grande quantité, ce qui fit soupçonner à notre observateur que cette liqueur étoit la même que celle qu'il avoit trouvée dans l'intérieur du capuchon. Il foufffa dans cette fente par le moyen d'un petit tuyau, & dans l'instant le corpsglanduleux se gonfla dans toutes ses parties, & y ayant introduit un fil de soie, il pénétra aisément jusqu'au fond; il ouvrit ces corps glanduleux dans le sens que le fil de soie y étoit entré, & il trouva dans leur intérieur une cavité considérable qui communiquoit à la fente., & qui contenoit. aussi beaucoup de liqueur. Vallisnieri espéroittoûjours qu'il pourroit enfin être affez heureux pour y trouver l'œuf, mais quelque recherche qu'il fit & quelqu'attention qu'il eût à regarder de tous côtés, il ne pût jamais l'apercevoir, ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux corps glanduleux. Au reste, il crut avoir remarqué que l'extrémité de leur mamelon par où s'écouloit la liqueur, étoit resserée par un sphincter qui, comme dans la vesse, servoit à fermer ou à ouvrir le canal du mamelon; il trouva aussi dans le testicule gauche deux corps glanduleux & les mêmes cavités, les mêmes mamelons, les mêmes canaux & la même liqueur qui en distille; cette liqueur ne sortoit pas seulement par cette extrémité du mamelon, mais aussi par une infinité d'autres petits trous de la circonférence du mamelon; & n'ayant pû trouver l'œuf ni dans cette liqueur, ni dans la cavité qui la contient, il sit cuire deux de ces corps glanduleux, espérant que par ce moyen il pourroit reconnoître l'œuf, après lequel, dit-il, je soupirois ardemment; mais ce suit en vain car il ne trouva rien.

Ayant fait ouvrir une autre chienne qui avoit été couverte depuis quatre ou cinq jours, il ne trouva aucune différence aux tefticules, il y avoit trois corps glanduleux faits comme les précédens, & qui de même laiffoient diffiller de la liqueur par les mamelons. Il chercha l'œuf avec grand foin par-tout, & il ne pût le trouver ni dans ce eorps glanduleux, ni dans les autres qu'il examina avec la plus grande attention, & même à la loupe & au microfcope; il a reconnu feulement avec ce dernier instrument, que ces corps glanduleux font une espèce de lacis de vaisseaux formés d'un nombre infini de petites vésicules globuleuses, qui servent à filtrer la liqueur qui remplit la cavité & qui fort par l'extrémité du mamelon.

Il ouvrit ensuite une autre chienne qui n'étoit pas en chaleur, & ayant essayé d'introduire de l'air entre le testicule & le capuchon qui le couvre, il vit que ce capuchon

fe dilatoit très-confidérablement, comme fe dilate une vessie enslée d'air. Ayant enlevé ce capuchon, il trouva sur le testicule trois corps glanduleux, mais ils étoient sans mamelon, sans sente apparente, & il n'en distilloit aucune liqueur...

Dans une autre chienne qui avoit mis bas deux mois auparavant & qui avoit fait cinq petits chiens, il trouvacinq corps glanduleux, mais fort diminués de volume, 
& qui commençoient à s'oblitérer, fans produire de cicatrices; il refloit encore dans leur milieu une petite cavité, 
mais elle étoit sèche & vuide de toute liqueur.

Non content de ces expériences & de plusieurs autres que je ne rapporte pas, Vallisnieri, qui vouloit absolument trouver le prétendu œuf, appela les meilleurs Anatomistes de son pays, entr'autres M. Morgagni, & ayant ouvert une jeune chienne qui étoit en chaleur pour la première fois, & qui avoit été couverte trois jours auparavant, ils reconnurent les véficules des testicules, les corps glanduleux, leurs mamelons, leur canal & la liqueur qui en découle & qui est aussi dans leur cavité intérieure, mais jamais ils ne virent d'œuf dans aucun de: ces corps glanduleux ; il fit ensuite des expériences dansle même dessein, sur des chamois femelles, sur des renards femelles, sur des chattes, sur un grand nombre de souris, &c. il trouva dans les testicules de tous ces animaux : toûjours les vésicules, souvent les corps glanduleux & la liqueur qu'ils contiennent, mais jamais il ne trouva d'œuf.

Enfin voulant examiner les testicules des femmes, il eut

occasion d'ouvrir une jeune paysanne mariée depuis quelques années, qui s'étoit tuée en tombant d'un arbre; quoiqu'elle sit d'un bon tempérament & que son mari su robuste & de bon âge, elle n'avoit point eu d'enfans, il chercha si la cause de la stérilité de cette semme ne se découvriroit pas dans les testicules, & il trouva en effet que les vésicules étoient toutes remplies d'une matière noirâtre & corrompue.

Dans les testicules d'une fille de dix-huit ans qui avoit été élevée dans un couvent, & qui, felon toutes les apparences, étoit vierge, il trouva le testicule droit un peu plus gros que le gauche, il étoit de figure ovoïde, & sa superficie étoit un peu inégale ; cette inégalité étoit produite par la protubérance de cinq ou six vésicules de ce testicule, qui avançoient au dehors. On voyoit du côté de la trompe une de ces vésicules qui étoit plus proéminente que les autres, & dont le mamelon avançoit au dehors, à peuprès comme dans les femelles des animaux lorsque commence la faison de leurs amours. Ayant ouvert cette véficule, il en sortit un jet de lymphe; il y avoit autour de cette vésicule une matière glanduleuse en forme de demilune & d'une couleur jaune tirant fur le rouge : il coupatransversalement le reste de ce testicule, où il vit beaucoupde vésicules remplies d'une liqueur limpide, & il remarqua. que la trompe correspondante à ce testicule étoit sort rouge: & un peu plus grosse que l'autre, comme il l'avoit observé: plusieurs fois sur les matrices des femelles d'animaux, lorsqu'elles font en chaleur.

Le testicule gauche étoit aussi fain que le droit, mais il étoit plus blanc & plus uni à sa surface; car quoiqu'il y eût quelques vésicules un peu proéminentes, il n'y en avoit cependant aucune qui sortit en forme de mamelon, elles étoient toutes semblables les unes aux autres & sans matière glanduleuse, & la trompe correspondante n'étoit ni gonssée, ni rouge.

Dans une petite fille de cinq ans il trouva les testicules avec leurs vésicules, leurs vaisseaux sanguins, leurs fibres

& leurs nerfs.

Dans les testicules d'une semme de soixante ans il trouva quelques vésicules & les vestiges de l'ancienne substance glanduleuse, qui étoient comme autant de gros points d'une

matière de couleur jaune-brune & obscure.

De toutes ces observations Vallisnieri conclut que l'ouvrage de la génération se fait dans les testicules de la semelle, qu'il regarde tos jours comme des ovaires, quoi qu'il n'y ait jamais trouvé d'œus, & qu'il ait démontré au contaire que les vésicules ne sont pas des œus; il dit austiqu'il n'est pas nécessaire que la semence du mâle entre dans la matrice pour séconder l'œus; il suppose que cet œus fort par le mamelon du corps glanduleux après qu'il a été sécondé dans l'ovaire, que de-là il tombe dans la trompe, où il ne s'attache pas d'abord qu'il descend & s'augmente peu à peu, & qu'enssin il s'attache à la matrice ; il ajoûte qu'il est persuadé que l'œus est caché dans la cavité du corps glanduleux, & que c'est-là où se fait tout l'ouvrage de la sécondation, quoique, dit-il, ni moi ni

aucun des Anatomistes en qui j'aie eu pleine consiance, n'ayons jamais vû ni trouvé cet ceuf.

Selon lui, l'esprit de la semence du mâle monte à l'ovaire, pénètre l'œuf, & donne le mouvement au fœtus qui est préexistant dans cet œuf. Dans l'ovaire de la première femme étoient contenus des œufs, qui non seulement renfermoient en petit tous les enfans qu'elle a faits ou qu'elle pouvoit faire, mais encore toute la race humaine. toute sa postérité jusqu'à l'extinction de l'espèce. Que si nous ne pouvons pas concevoir ce développement infini & cette petitesfe extrême des individus contenus les uns dans les autres à l'infini, c'est, dit-il, la faute de notre esprit, dont nous reconnoissons tous les jours la foiblesse : il n'en est pas moins vrai que tous les animaux qui ont été, sont & seront, ont été créés tous à la fois, & tousrenfermés dans les premières femelles. La ressemblance des enfans à leurs parens ne vient, selon lui, que de l'imagination de la mère, la force de cette imagination est si grande & si puissante sur le fœtus, qu'elle peut produire des taches, des monftruosités, des dérangemens de parties. des accroissemens extraordinaires, aussi-bien que des resfemblances parfaites.

Ce fystème des œufs, par lequel, comme l'on voit; on ne rend raison de rien, & qui est si mal sondé, auroit expendant emporté les suffages unanimes de tous les Physiciens, si dans les premiers temps qu'on a voulu l'établir, on n'est pas fait un autre système sondé sûn la découverte des animaux spermatiques.

## 144 HISTOIRE NATURELLE

Cette découverte, qu'on doit à Leeuwenhoek & à Hartfocker, a été confirmée par Andri, Vallisnieri, Bourguet, & par plufieurs autres observateurs. Je vais rapporter ce qu'ils ont dit de ces animaux spermatiques qu'ils ont trouvés dans la liqueur féminale de tous les animaux mâles : ils font en si grand nombre, que la semence paroît en être composée en entier, & Leeuwenhoek prétend en avoir vû plusieurs milliers dans une goutte plus petite que le plus petit grain de fable. On les trouve, disent ces observateurs, en nombre prodigieux dans tous les animaux mâles, & on n'en trouve aucun dans les femelles, mais dans les mâles on les trouve, soit dans la semence répandue au dehors par les voies ordinaires, soit dans celle qui est contenue dans les vésicules séminales qu'on a ouvertes dans des animaux vivans. Il y en a moins dans la liqueur contenue dans les testicules, que dans celle des vésicules séminales, parce qu'apparemment la semence n'y est pas encore entièrement perfectionnée. Lorsqu'on expose cette liqueur de l'homme à une chaleur, même médiocre, elle s'épaissit, le mouvement de tous ces animaux cesse assez promptement; mais si on la laisse refroidir, elle se délaie & les animaux conservent leur mouvement long-temps, & jusqu'à ce que la liqueur vienne à s'épaissir par le desséchement; plus la liqueur est délayée, plus le nombre de ces animacules paroît s'augmenter, & s'augmente en effet au point qu'on peut réduire & décomposer, pour ainsi dire; toute la substance de la semence en petits animaux, en la mêlant avec quelque liqueur délayante, comme avec de

l'eau;

l'eau; & lorsque le mouvement de ces animalcules est prêt à finir, soit à cause de la chaleur, soit par le dessèchement, ils paroissent se rassembler de plus près, & ils ont un mouvement commun de tourbillon dans le centre de la petite goutte qu'on observe, & ils semblent périr tous dans le même instant, au lieu que dans un plus grand volume de liqueur on les voit aissement périr successi-

Ces animalcules font, difent-ils, de différente figure dans les différentes espèces d'animaux, cependant ils font tous longs, menus & fans membres, ils fe meuvent avec rapidité & en tout sens; la matière qui contient ces animaux, est, comme je l'ai dit, beaucoup plus pesante que le fang. De la semence de taureau a donné à Verrheyen par la chymie, d'abord du phlegme, ensuite une quantité assez considérable d'huile fétide, mais peu de sel volatil en proportion, & beaucoup plus de terre qu'il n'auroit cru. Voyez Verrheyen fup. Anat. tom. 2, p. 69. Cet auteur paroît surpris de ce qu'en rectifiant la liqueur distillée il ne pût en tirer des esprits, & comme il étoit persuadé que la semence en contient une grande quantité, il attribue leur évaporation à leur trop grande fubtilité; mais ne peuton pas croire avec plus de fondement qu'elle n'en contient que peu ou point du tout! La consistance de cette matière & son odeur n'annoncent pas qu'il y ait des esprits ardens, qui d'ailleurs ne se trouvent en abondance que dans les liqueurs fermentées; & à l'égard des esprits volatils, on fait que les cornes, les os & les autres parties Tome II.

folides des animaux en donnent plus que toutes les liqueurs du corps animal. Ce que les Anatomistes ont donc appelé esprits séminaux, aura feminalis, pourroit bien ne pas exister, & certainement ce ne sont pas ces esprits qui agitent les particules qu'on voit se mouvoir dans les liqueurs séminales; mais pour qu'on soit plus en état de prononcer sur la nature de la semence & sur celle des animaux spermatiques, nous allons rapporter les principales observations qu'on a faites sur ce sujet.

Leuwenhoek ayant observé la semence du coq, y vit des animaux femblables par la figure aux anguilles de rivière, mais si petits, qu'il prétend que cinquante mille de ces animalcules n'égalent pas la groffeur d'un grain de fable; dans la semence du rat, il en faut plusieurs milliers pour faire l'épaisseur d'un cheveu, &c. Cet excellent observateur étoit persuadé que la substance entière de la femence n'est qu'un amas de ces animaux : il a observé ces animalcules dans la femence de l'homme, des animaux quadrupèdes, des oifeaux, des poiffons, des coquillages, des infectes; ceux de la femence de la fauterelle sont longuets & fort menus, ils paroissent attachés, dit-il, par leur extrémité supérieure, & leur autre extrémité qu'il appelle leur queue, a un mouvement très - vif, comme seroit celui de la queue d'un serpent dont la tête & la partie supérieure du corps seroient immobiles. Lorsqu'on observe la semence dans des temps où elle n'est pas encore parfaite, par exemple, quelque temps avant que les animaux cherchent à se joindre, il prétend avoir yû les

mêmes animalcules, mais fans aucun mouvement, au lieu que quand la faison de leurs amours est arrivée, ces animalcules se remuent avec une grande vivacité.

Dans la femence de la grenouille mâle il les vit d'abord imparfaits & fans mouvement, & quelque temps après il les trouva vivans; ils font fi petits qu'il en faut, dit-il, dix mille pour égaler la groffeur d'un feul œuf de la grenouille femelle; au reste ceux qu'il trouva dans les telsticules de a grenouille, n'étoient pas vivans, mais seulement ceux qui étoient dans la liqueur séminale en grand volume, où ils prenoient peu à peu la vie & le mouvement.

Dans la semence de l'homme & dans celle du chien, il prétend avoir vû des animaux de deux espèces, qu'il regarde, les uns comme mâles & les autres comme femelles, & ayant enfermé dans un petit verre de la semence de chien, il dit que le premier jour il mourut un grand nombre de ces petits animaux, que le second & le troisième jour il en mourut encore plus, qu'il en restoit fort peu de vivans le quatrième jour, mais qu'ayant répété cette observation une seconde fois sur la semence du même chien, il y trouva encore au bout de fept jours des animalcules vivans, dont quelques-uns nageoient avec autant de vîteffe qu'ils nagent ordinairement dans la femence nouvellement extraite de l'animal, & qu'ayant ouvert une chienne qui avoit été couverte trois fois par le même chien quelque temps avant l'observation, il ne pût apercevoir avec les yeux seuls, dans l'une des cornes de la matrice, aucune liqueur féminale du mâle mais qu'au moyen du microscope il y trouva les animaux spermatiques du chien, qu'il se trouva aussi dans l'autre corne de la matrice, & qu'ils étoient en très-grande quantité dans cette partie de la matrice qui est voisine du vagin, ce qui, di-il, prouve évidemment que la liqueur séminale du mâle étoit entrée dans la matrice, ou du moins que les animaux spermatiques du chien y étoient arrivés par leur mouvement, qui peut leur faire parcourir quatre ou cinq pouces de chemin en une demi-heure. Dans la matrice d'une semelle de lapin qui venoit de recevoir le mâle, il observa aussi une quantité infinie de ces animaux spermatiques du mâle, il dit que le corps de ces animaux est rond, qu'ils ont de longues queues, & qu'ils changent souvent de figure, sur-tout lorsque la matière humide dans laquelle ils nagent, s'évapore & se dessèche.

Ceux qui prirent la peine de répéter les observations de Leeuwenhoek, les trouvèrent assez conformes à la vérité; mais il y en eut qui voulurent encore enchérir sur ses découvertes, & Dalenpatius ayant observé la liqueur seminale de l'homme, prétendit non seulement y avoir trouvé des animaux semblables aux testards qui doivent devenir des grenouilles, dont le corps lui parut à peu près gros comme un grain de froment, dont la queue étoit quatre ou cinq sois plus longue que le corps, qui se mouvoient avec une grande agilité & frappoient avec la queue la liqueur dans laquelle ils nageoient, mais, chose plus merveilleuse, il vit un de ces animaux se développer, ou plûtôt quitter son enveloppe; cen étoit plus un animal, c'étoit un.

corps humain, dont il distingua très-bien, dit-il, les deux jambes, les deux bras, la poitrine & la tête, à laquelle l'enveloppe servoit de capuchon (Voyez Nouvelles de la Répub. des Lettres, année 1699, page 552). Mais par les figures mêmes que cet auteur a données de ce prétendu embryon qu'il a vû fortir de son enveloppe, il est évident que le fait est faux; il a cru voir ce qu'il dit, mais il s'est trompé, car cet embryon, tel qu'il le décrit, auroit été plus formé au fortir de fon enveloppe & en quittant sa condition de ver spermatique, qu'il ne l'est en effet au bout d'un mois ou de cinq femaines dans la matrice même de la mère; aussi cette observation de Dalenpatius, au lieu d'avoir été confirmée par d'autres observations, a été rejetée de tous les Naturalistes, dont les plus exacts & les plus exercés à observer, n'ont vû dans cette liqueur de l'homme que de petits corps ronds ou oblongs, qui paroiffoient avoir de longues queues, mais sans autre organisation extérieure, sans membres, comme sont aussi ces petits corps dans la semence de tous les autres animaux.

On pourroit dire que Platon avoit deviné ces animaux spermatiques qui deviennent des hommes; car il dit à la fin du Timée, page 1088, trad. de Marc. Ficin: Vulva quoque matrixque in seminis eddem ratione animal avidum generandi, quando procul à seu per ætatis slorem, aut ultrà diutiùs detinetur, ægrè sert moram ac plurimèm indignatur, passimque per corpus oberrans, meatus spiritûs intercludit, respirare non sinit, extremis vexat angustiis, morbis denique omnibus premit, quousque utrorumque cupido amorque quassi

ex arboribus fætum fructumve producunt, ipsum deinde decerpunt, & in matricem velut agrum inspargunt; hinc animalia primum talia, ut nec propter parvitatem videantur, necdum appareant formata, concipiunt: mox quæ conflaverant, explicant, ingentia intùs enutriunt, demum educunt in lucem, animaliumque generationem perficiunt. Hippocrate dans fon traité de Diæta, paroît infinueraussi que les semences d'animaux font remplies d'animalcules, Démocrite parle de certains vers qui prennent la figure humaine, Aristote dit que les premiers hommes sortirent de la terre sous la forme de vers; mais ni l'autorité de Platon, d'Hippocrate, de Démocrite & d'Aristote, ni l'observation de Dalenpatius ne feront recevoir cette idée, que ces vers spermatiques font de petits hommes cachés fous une enveloppe, car elle est évidemment contraire à l'expérience & à toutes les autres observations.

Vallisnieri & Bourguet, que nous avons cités, ayant sait ensemble des observations sur la semelle d'un lapin, y virent de petits vers dont l'une des extrémités étoit plus grosse que l'autre, ils étoient fort vis, ils partoient d'un endroit pour aller à un autre, & strappoient la liqueur de leur queue; quelquesois ils s'élevoient, quelquesois ils s'abaissoient, d'autres sois ils se tournoient en rond & se contournoient comme des serpens; ensin, dit Vallisnieri, je reconnus clairement qu'ils étoient de vrais animaux, e gli riconobbi, e gli giudicai senza dubitamento alcuno per veri, verissimi, arciverissimi vermi. V. opere del Cav. Vallisnieri, tome 2, page 105, 1.ª col. Cet Auteur qui étoit

prévenu du fyftème des œufs, n'a pas laiffé d'admettre les vers spermatiques & de les reconnoître, comme l'on voit, pour de vrais animaux.

M. Andry avant fait des observations sur ces vers spermatiques de l'homme, prétend qu'ils ne se trouvent que dans l'âge propre à la génération, que dans la première jeunesse & dans la grande vieillesse ils n'existent point, que dans les sujets incommodés de maladies vénériennes on n'en trouve que peu, & qu'ils y font languissans & morts pour la plûpart, que dans les parties de la génération des impuissans on n'en voit aucun qui soit en vie; que cesvers dans l'homme ont la tête, c'est-à-dire, l'une des extrémités, plus grosse, par rapport à l'autre extrémité. qu'elle ne l'est dans les autres animaux; ce qui s'accorde, dit-il, avec la figure du fœtus & de l'enfant, dont la tête en effet est beaucoup plus grosse, par rapport au corps, que celle des adultes, & il ajoûte que les gens qui font trop d'usage des femmes, n'ont ordinairement que trèspeu ou point du tout de ces animaux.

Leeuwenhoek, Andry & plusieurs autres s'opposèrent donc de toutes leurs forcès au système des œuss; ils avoient découvert dans la semence de tous les mâles des animaleules vivans, ils prouvoient que ces animalcules ne pouvoient pas être regardés comme des habitans de cette liqueur, puisque leur volume étoit plus grand que celui de la liqueur même, que d'ailleurs on ne trouvoit rien de semblable ni dans le sang, ni dans les autres liqueurs du corps des animaux; ils disoient que les femelles ne

fournissant rien de pareil, rien de vivant, il étoit évident que la fécondité qu'on leur attribuoit, appartenoit au contraire aux mâles; qu'il n'y avoit que dans la femence de ceuxci où l'on vît quelque chose de vivant, que ce qu'on y voyoit, étoit de vrais animaux, & que ce fait tout seul avançoit plus l'explication de la génération que tout ce qu'on avoit imaginé auparavant, puisqu'en effet ce qu'il y a de plus difficile à concevoir dans la génération, c'est la production du vivant, que tout le reste est accessoire, & qu'ainsi on ne pouvoit pas douter que ces petits animaux ne fuffent destinés à devenir des hommes ou des animaux parfaits de chaque espèce; & lorsqu'on opposoit aux partisans de ce système, qu'il ne paroissoit pas naturel d'imaginer que de plusieurs millions d'animalcules, qui tous pouvoient devenir un homme, il n'y en eût qu'un seul qui eût cet avantage; lorsqu'on leur demandoit pourquoi cette profusion inutile de germes d'hommes, ils répondoient que c'étoit la magnificence ordinaire de la Nature, que dans les plantes & dans les arbres on voyoit bien que de plusieurs millions de graines qu'ils produisent naturellement, il n'en réuffit qu'un très-petit nombre, & qu'ainfi on ne devoit point être étonné de celui des animaux spermatiques, quelque prodigieux qu'il fût. Lorsqu'on leur objectoit la petitesse infinie du ver spermatique, comparé à l'homme, ils répondoient par l'exemple de la graine des arbres, de l'orme, par exemple, laquelle comparée à l'individu parfait est aussi fort petite, & ils ajoûtoient avec assez de fondement, des raisons métaphysiques, par lefquelles

resquelles ils prouvoient que le grand & le petit n'étant que des relations, le passage du petit au grand ou du grand au petit s'exécute par la Nature avec encore plus de facilité que nous n'en avons à le concevoir.

D'ailleurs, disoient-ils, n'a-t-on pas des exemples très-fréquens de transformation dans les insectes! ne voiton pas de petits vers aquatiques devenir des animaux aîlés, par un simple dépouillement de leur enveloppe; laquelle cependant étoit leur forme extérieure & apparente! les animaux spermatiques, par une pareille transformation, ne peuvent-ils pas devenir des animaux parfaits! Tout concourt donc, concluoient-ils, à favoriser ce système sur la génération, & à faire rejeter le système des œufs; & si l'on veut absolument, disoient quelques-uns? que dans les femelles des vivipares il y ait des œufs comme dans celles des ovipares, ces œufs dans les unes & dans les autres ne seront que la matière nécessaire à l'accroissement du ver spermatique, il entrera dans l'œuf par le pédicule qui l'attachoit à l'ovaire, il y trouvera une nourriture préparée pour lui, tous les vers qui n'auront pas été assez heureux pour rencontrer cette ouverture du pédicule de l'œuf, périront, celui qui seul aura enfilé ce chemin, arrivera à sa transformation : c'est par cette raison qu'il existe un nombre prodigieux de ces petits animaux; la difficulté de rencontrer un œuf & ensuite l'ouverture du pédicule de cet œuf, ne peut être compensée que par le nombre infini des vers; il y a un million, si l'on veut, à parier contre un, qu'un tel ver spermatique ne rencontrera Tome II.

pas le pédicule de l'œuf, mais aussi il y a un million de vers ; dès-lors il n'y a plus qu'un à parier contre un que le pédicule de l'œuf sera enfalé par un de ces vers; & lorsqu'il y est une fois entré & qu'it s'est logé dans l'œuf, un autre ne peut plus y entrer, parce que, disoient-ils, le premier ver bouche entièrement le passage, ou bien il y a une soupape à l'entrée du pédicule qui peut jouer lorsque l'œuf n'est pas absolument plein, mais lorsque le ver a achevé de remplir l'œuf, la soupape ne peut plus s'ouvrir, quoique pouffée par un fecond ver; cette soupape d'ailleurs est fort bien imaginée, parce que s'il prend envie au premier ver de ressortir de l'œuf, elle s'oppose à son départ, il est obligé de rester & de se transformer; le ver spermatique est alors le vrai fœtus, la substance de l'œus le nourrit, les membranes de cet œuf lui fervent d'enveloppe, & lorfque la nourriture contenue dans l'œuf commence à lui manquer, il s'applique à la peau intérieure de la matrice & tire ainsi sa nourriture du sang de la mère, julqu'à ce que par son poids & par l'augmentation de ses forces il rompe enfin ses liens pour venir au monde.

Par ce système ce n'est plus la première semme qui enfermoit toutes les races passées, présentes & sutures, mais c'est le premier homme qui en estet contenoit toute sa possérité; les germes précxistans ne sont plus des embryons. sins vie, renfermés comme de petites statues dans des œus contenus à l'infini les uns dans les autres, ce sont de petits animaux, de petits homoneules organisés & actuellement vivans, jous sensemés les uns dans les autres, auxquels ils

ne manque rien, & qui deviennent des animaux parfaits' & des hommes par un simple développement aidé d'une transformation semblable à celle que subiffent les insectes avant que d'arriver à leur état de perfection.

Comme ces deux fystèmes des vers spermatiques & des œufs partagent aujourd'hui-les Physiciens, & que tous ceux qui ont écrit nouvellement sur la génération, ont adopté l'une ou l'autre de ces opinions, il nous paroît nécessaire de les examiner avec soin, & de faire voir que non seulement elles sont insuffisantes pour expliquer les phénomènes de la génération, mais encore qu'elles sont appuyées sur des suppositions dénuées de toute vrai-semblance.

Toutes les deux supposent le progrès à l'infini, qui, comme nous l'avons dit, est moins une supposition raisonnable qu'une illusion de l'esprit; un ver spermatique est plus de mille millions de sois plus petit qu'un homme; si donc nous supposons que la grandeur de l'homme soit prise pour l'unité, la grandeur du ver spermatique ne pourra être exprimée que par la fraction 1000 comme l'homme est au ver spermatique de la première génération en même raison que ce ver est au ver spermatique de la seconde génération, la grandeur, ou plutôt la petitesse du ver spermatique de la seconde génération, ne pourra être exprimée que par un nombre composé de dix-neus chiffres, & par la même raison la petitesse du ver spermatique de la troisième génération ne pourra être exprimée que par un nombre composé de dix-neus chiffres, & par la même raison la petitesse du ver spermatique de la troisième génération ne pourra être exprimée que par

## 156 HISTOIRE NATURELLE.

un nombre de vingt-huit chiffres, celle du ver spermatique de la quatrième génération fera exprimée par un nombre de trente-sept chiffres, celle du ver spermatique de la cinquième génération par un nombre de quarantefix chiffres, & celle du ver spermatique de la sixième génération par un nombre de cinquante-cinq chiffres. Pour nous former une idée de la petitesse représentée par, cette fraction, prenons les dimensions de la sphère de l'Univers depuis le Soleil jusqu'à Saturne, en supposant le Soleil un million de fois plus gros que la terre & éloigné de Saturne de mille fois le diamètre folaire; nous trouverons qu'il ne faut que quarante-cinq chiffres pour exprimer le nombre des lignes cubiques contenues dans cette sphère, & en réduisant chaque ligne cubique en mille millions d'atomes, il ne faut que cinquante-quatre chiffres pour en exprimer le nombre; par conféquent l'homme seroit plus grand par rapport au ver spermatique de la fixième génération, que la sphère de l'Univers ne l'est par rapport au plus petit atome de matière qu'il foit polfible d'apercevoir au microscope. Que sera-ce si on pousse ce calcul seulement à la dixième génération! la petitesse. sera si grande que nous n'aurons aucun moyen de la faire sentir; il me semble que la vrai-semblance de cette opinion: disparoît à mesure que l'objet s'évanouit. Ce calcul peut s'appliquer aux œufs comme aux vers spermatiques, & le défaut de vrai-semblance est commun aux deux systèmes : on dira fans doute que la matière étant divisible à l'infini il n'y a point d'impossibilité dans cette dégradation de

grandeur, & que quoiqu'elle ne soit pas vrai-semblable, parce qu'elle s'éloigne trop de ce que notre imagination nous représente ordinairement, on doit cependant regarder comme possible cette division de la matière à l'infini, puisque par la pensée on peut toûjours diviser en plusieurs parties un atome, quelque petit que nous le supposions. Mais je répons qu'on se fait sur cette divisibilité à l'infini la même illusion que sur toutes les autres espèces d'infinis géométriques ou arithmétiques : ces infinis ne sont tous que des abstractions de notre esprit & n'existent pas dans la nature des choses; & si l'on veut regarder la divisibilité de la matière à l'infini comme un infini absolu, il est encore plus aifé de démontrer qu'elle ne peut exister dans ce sens; car si une fois nous supposons le plus petit atome possible, par notre supposition même cet atome sera nécessairement indivisible, puisque s'il étoit divisible ce ne seroit pas le plus petit atome possible, ce qui seroit contraire à la supposition. Il me paroît donc que toute hypothèse où l'on admet un progrès à l'infini, doit être rejetée, non seulement comme fausse, mais encore comme dénuée de toute vrai-semblance; & comme le système des œufs & celui des vers spermatiques supposent ce progrès, on ne doit pas les admettre.

Une autre grande difficulté qu'on peut faire contre ces deux fystèmes, c'est que dans celui des œus, la première femme contenoit des œus mâles & des œus femelles; que les œus mâles ne contenoient pas d'autres œus mâles, ou plûtôt ne contenoient qu'une génération de mâles, &

qu'au contraire les œufs femelles contenoient des milliers de générations d'œufs mâles & d'œufs femelles, de forte que dans le même temps & dans la même femme il y a toûjours un certain nombre d'œufs capables de fe développer à l'infini, & un autre nombre d'œufs qui ne peuvent fe développer qu'une fois : & de même dans l'autre fyftème, le premier homme contenoit des vers fpermatiques, les uns mâles & les autres femelles; tous les vers femelles n'en contiennent pas d'autres, tous les vers mâles au contraire en contiennent d'autres, les uns mâles & les autres femelles, à l'infini, & dans le même homme & en même temps il faut qu'il y ait des vers qui ne doivent fe développer qu'une fois : je demande s'il y a aucune apparence de vrai-femblance dans ces fuppolitions.

Une troisième difficulté contre ces deux systèmes, c'est la ressemblance des ensans, tantôt au père, tantôt à la mère, & quelquesois à tous les deux ensemble, & les marques évidentes des deux espèces dans les mulets & dans les animaux mi-partis. Si le ver spermatique de la semence du père doit être le fœtus, comment se peut-il que l'ensant ressemble à la mère! & si le setus est préexistant dans l'œus de la mère, comment se peut-il que l'ensant ressemble à son père! & si le ver spermatique d'un cheval ou l'œus d'une ânesse contient le fœtus; comment se peut-il que le mulet participe de la nature du cheval & de celle de l'ânesse.

Ces difficultés générales, qui font invincibles, ne font

pas les seules qu'on puisse faire contre ces systèmes, il y en a de particulières qui ne sont pas moins fortes; & pour commencer par le système des vers spermatiques, ne doit-on pas demander à ceux qui les admettent & qui imaginent que ces vers fe transforment en homme, comment ils entendent que se fait cette transformation, & leur objecter que celle des insectes n'a & ne peut avoir aucun rapport avec celle qu'ils supposent ! car le ver qui doit devenir mouche, ou la chenille qui doit devenir papillon, passe par un état mitoyen, qui est celui de la chryfalide, & lorfqu'il fort de la chryfalide, il est entièrement formé, il a acquis sa grandeur totale & toute la persection de sa forme, & il est dès-lors en état d'engendrer; au lieu que dans la prétendue transformation du ver spermatique en homme, on ne peut pas dire qu'il y ait un état de chrysalide, & quand même on en supposeroit un pendant les premiers jours de la conception, pourquoi. la production de cette chryfalyde supposée n'est-elle pas un homme adulte & parfait, & qu'au contraire ce n'est qu'un embryon encore informe auquel il faut un nouveau développement! on voit bien que l'analogie est ici violée. & que bien-loin de confirmer cette idée de la transformation du ver spermatique, elle la détruit lorsqu'on prend la peine de l'examiner.

D'ailleurs le ver qui doit se transformer en mouche; vient d'un œuf, cet œuf est le produit de la copulation des deux sèxes, de la mouche mâle & de la mouche semelle, & il renserme le sœus on se vez qui doit ensuite:

devenir chrysalide, & arriver enfin à son état de persection, à son état de mouche, dans lequel seul l'animal a la faculté d'engendrer, au lieu que le ver spermatique n'a aucun principe de génération, il ne vient pas d'un œuf; & quand même on accorderoit que la semence peut contenir des œufs d'où fortent les versspermatiques, la difficulté restrea tosjours la même; car ces œufs supposés n'ont pas pour principe d'existence la copulation des deux sèxes, comme dans les insectes, par conséquent la production supposée, non plus que le développement prétendu des vers spermatiques, ne peuvent être comparés à la production & au développement des insectes, & bien-loin que les partisans de cette opinion puissent iter avantage de la transformation des insectes, elle me paroit au contraire détruire le fondement de leur explication.

Lorsqu'on fait attention à la multitude innombrable des vers spermatiques, & au très-petit nombre de fœtus qui en résulte, & qu'on oppose aux Physiciens prévenus de ce système, la prosultion énorme & inutile qu'ils sont obligés d'admettre, ils répondent, comme je l'ai dit, par l'exemple des plantes & des arbres, qui produisent un très-grand nombre de graines assez qui produisent pour la propagation ou la multiplication de l'espèce, puisque de toutes ces graines il n'y en a que fort peu qui produisent des plantes & des arbres, & que tout le reste semble être destiné à l'engrais de la terre, ou à la nourriture des animaux; mais cette comparaison n'est pas tout-à-fait juste, parce qu'il est de nécessité absolue que tous les vers spermatiques

spermatiques périssent, à l'exception d'un seul, au lieu qu'il n'est pas également nécessaire que toutes les graines périssent, & que d'ailleurs en servant de nourriture à d'autres corps organifés, elles fervent au développement & à la reproduction des animaux, lorsqu'elles ne deviennent pas elles-mêmes des végétaux, au lieu qu'on ne voit aucun usage des vers spermatiques, aucun but auquel on puisse rapporter leur multitude prodigieuse: au reste, je ne fais cette remarque que pour rapporter tout ce qu'on a dit ou pû dire sur cette matière, car j'avoue qu'une raison tirée des causes finales n'établira ni ne détruira jamais un

fystème en Physique.

Une autre objection que l'on a faite contre l'opinion des vers spermatiques, c'est qu'ils semblent être en nombre assez égal dans la semence de toutes les espèces d'animaux, au lieu qu'il paroîtroit naturel que dans les espèces où le nombre des fœtus est fort abondant, comme dans les poissons, les insectes, &c. le nombre des vers spermatiques fût aussi fort grand; & il semble que dans les espèces où la génération est moins abondante, comme dans l'homme, les quadrupèdes, les oifeaux, &c. le nombre des vers dût être plus petit; car s'ils font la cause immédiate de la production, pourquoi n'y a-t-il aucune proportion entre leur nombre & celui des fœtus! d'ailleurs, il n'y a pas de différence proportionnelle dans la grandeur de la plûpart des espèces de vers spermatiques, ceux des gros animaux font aussi petits que ceux des plus petits animaux; le cabillau & l'éperlan ont des animaux Tome II.

spernatiques également petits; ceux de la semence d'un rat & ceux de la liqueur séminale d'un homme sont à peu près de la même grosseur, & lorsqu'il y a de la dissérence dans la grandeur de ces animaux spermatiques, elle n'est point relative à la grandeur de l'individu; le calmar, qui n'est qu'un possseur petit, a des vers spermatiques plus de cent mille sois plus gros que ceux de l'homme ou du chien, autre preuve que ces vers ne sont pas la cause immédiate & unique de la génération.

Les difficultés particulières qu'on peut faire contre le système des œufs, sont aussi très-considérables: si le fœtus est préexistant dans l'œuf avant la communication du mâle & de la femelle, pourquoi dans les œufs que la poule produit sans avoir eu le coq, ne voit-on pas le fœtus aussibien que dans les œufs qu'elle produit après la copulation avec le coq! Nous avons rapporté ci-devant les observations de Malpighi, faites sur des œufs frais sortant du corps de la poule, & qui n'avoient pas encore été couvés, il a toûjours trouvé le fœtus dans ceux que produisoient les poules qui avoient reçû le coq; & dans ceux des poules vierges ou féparées du coq depuis long-temps, il n'a jamais trouvé qu'une mole dans la cicatricule: il est donc bien clair que le fœtus n'est pas préexistant dans l'œuf, mais qu'au contraire il ne s'y forme que quand la semence du mâle l'a pénétré.

Une autre difficulté contre ce système, c'est que non seulement on ne voit pas le sœus dans les œus des ovipares avant la conjonction des sèxes, mais même on ne

voit pas d'œufs dans les vivipares. Les Phyficiens qui prétendent que le ver spermatique est le fœtus sous une enveloppe, sont au moins assurés de l'existence des vers spermatiques, mais ceux qui veulent que le sœtus soit préexistant dans l'œuf, non seulement imaginent cette préexistence, mais même ils n'ont aucune preuve de l'existence de l'œuf, au contraire il y a probabilité presqu'équivalente à la certitude, que ces œufs n'existent pas dans les vivipares, puisqu'on a fait des milliers d'expériences pour tâcher de les découvrir, & qu'on n'a jamas pû les trouver.

Quoique les partisans du système des œufs ne s'accordent point au sujet de ce que l'on doit regarder comme le vrai œuf dans les testicules des femelles, ils yeulent cependant tous que la fécondation se fasse immédiatement dans ce testicule qu'ils appellent l'ovaire, sans saire attention que si cela étoit, on trouveroit la plûpart des fœtus dans l'abdomen, au lieu de les trouver dans la matrice, car le pavillon, ou l'extrémité supérieure de la trompe étant, comme l'on fait, féparée du testicule, les prétendus œufs doivent tomber fouvent dans l'abdomen, & on y trouveroit souvent des fœtus: or on fait que ce cas est extrêmement rare, je ne sais pas même s'il est vrai que cela soit jamais arrivé par l'effet que nous supposons, & je pense que les fœtus qu'on a trouvés dans l'abdomen, étoient fortis, ou des trompes de la matrice, ou de la matrice même, par quelqu'accident.

Les difficultés générales & communes aux deux systèmes

ont été senties par un homme d'esprit, qui me paroît avoir mieux raifonné que tous ceux qui ont écrit avant lui sur cette matière, je veux parler de l'auteur de la Venus physique, imprimée en 1745; ce traité, quoique fort court, rassemble plus d'idées philosophiques qu'il n'y en a dans plufieurs gros volumes fur la génération: comme ce livre est entre les mains de tout le monde, je n'en ferai pas l'analyse, il n'en est pas même susceptible; la précision avec laquelle il est écrit, ne permet pas qu'on en fasse un extrait, tout ce que je puis dire, c'est qu'on y trouvera des vûes générales qui ne s'éloignent pas infiniment des idées que j'ai données., & que cet auteur est le premier qui ait commencé à se rapprocher de la vérité dont on étoit plus loin que jamais depuis qu'on avoit imaginé les œufs & découvert les animaux spermatiques. Il ne nous reste plus qu'à rendre compte de quelques expériences particulières, dont les unes ont paru favorables & les autres. contraires à ces systèmes,

On trouve dans l'histoire de l'Académie des Sciences, année 1701, quelques difficultés proposées par M. Méry contre le système des œufs. Cet habile Anatomiste soûtenoit avec raison, que les vésicules qu'on trouve dans les testicules des femelles, ne sont pas des œufs, qu'elles sont adhérentes à la substance intérieure du testicule, & qu'il. n'est pas possible qu'elles s'en séparent naturellement, que quand même elles pourroient se séparer de la substance intérieure du testicule, elles ne pourroient pas encore en fortir, parce que la membrane commune qui enveloppe

tout le testicule, est d'un tissu trop serré pour qu'on puisse concevoir qu'une vésicule, ou un œuf rond & mollasse pût s'ouvrirun paffage à travers cette forte membrane; & comme la plus grande partie des Physiciens & des Anatomistes étoient alors prévenus en faveur du système des œufs, & que les expériences de Graaf leur avoient imposé au point qu'ils étoient persuadés, comme cet Anatomiste l'avoit dit, que les cicatricules qu'on trouve dans les testicules des femelles étoient les niches des œufs, & que le nombre de ces cicatricules marquoit celui des fœtus, M. Méry fit voir des testicules de femme où il y avoit une très-grande quantité de ces cicatricules, ce qui, dans le système de ces Physiciens, auroit supposé dans cette femme une fécondité inouie. Ces difficultés excitèrent les autres Anatomistes de l'Académie, qui étoient partisans des œufs, à faire de nouvelles recherches; M. Duverney examina & difféqua des testicules de vaches & de brebis, il prétendit que les vésicules étoient les œufs, parce qu'il y en avoit qui étoient plus ou moins adhérentes à la substance du testicule, & qu'on devoit croire que dans le temps de la parfaite maturité elles s'en détachoient totalement, puifqu'en introduisant de l'air & en soufflant dans l'intérieur du testicule, l'air passoit entre ces vésicules & les parties voilines. M. Méry répondit seulement que cela ne faisoit. pas une preuve suffisante, puisque jamais on n'avoit vû ces vésicules entièrement séparées du testicule: au reste M. Duverney remarqua sur les testicules le corps glanduleux, mais il ne le reconnut pas pour une partie effentielle X iij.

& nécessaire à la génération, il le prit au contraire pour une excroissance accidentelle & parasite, à peu près, dit-il, comme sont sur les chênes les noix de gale, les champignons, &c. M. Littre, dont apparemment la prévention pour le système des œufs étoit encore plus forte que celle de M. Duverney, prétendit non feulement que les vésicules étoient des œufs, mais même il assura avoir reconnu dans l'une de ces vésicules, encoreadhérente & placée dans l'intérieur du testicule, un fœtus bien formé, dans lequel il distingua, dit-il, très-bien la tête & le tronc, il en donna même les dimensions; mais outre que cette merveille ne s'est jamais offerte qu'à ses yeux, & qu'aucun autre observateur n'a jamais rien aperçu de semblable, il suffit de lire son Mémoire (année 1701, page 111) pour reconnoître combien cette observation est douteuse. Par son propre exposé on voit que la matrice étoit squirreuse & le testicule entièrement vicié, on voit que la vésicule, ou l'œuf qui contenoit le prétendu fœtus, étoit plus petit que d'autres vésicules ou œufs qui ne contenoient rien, &c. aussi Vallisnieri, quoique partisan, & partisan très-zélé du système des œufs, mais en même temps homme très-véridique, a-t-il rappelé cette observation de M. Littre & celles de M. Duverney à un examen févère qu'elles n'étoient pas en état de fubir.

Une expérience fameuse en faveur des œuss est celle de Nuck; il ouvrit une chienne trois jours après l'accouplement, il tira l'une des cornes de la matrice & la lia en

la serrant dans son milieu, en sorte que la partie supérieure du conduit ne pouvoit plus avoir de communication avec la partie inférieure, après quoi il remit cette corne de la matrice à sa place & ferma la plaie, dont la chienne ne parut être que légèrement incommodée : au bout de vingtun jours il la r'ouvrit & il trouva deux fœtus dans la partie supérieure, c'est-à-dire, entre le testicule & la ligature, & dans la partie inférieure de cette corne il n'y avoit aucun fœtus; dans l'autre corne de la matrice qui n'avoit pas été serrée par une ligature, il en trouva trois qui étoient régulièrement disposés, ce qui prouve, dit-il, que le fœtus ne vient pas de la semence du mâle, mais qu'au contraire il existe dans l'œuf de la femelle. On sent bien qu'en supposant que cette expérience qui n'a été faite qu'une fois, & fur laquelle par conséquent on ne doit pas trop compter, en supposant, dis-je, que cette expérience sût toûjours fuivie du même effet, on ne seroit point en droit d'en conclurre que la fécondation se fait dans l'ovaire, & qu'il s'en détache des œufs qui contiennent le fœtus tout formé; elle prouveroit seulement que le sœtus peut se former dans les parties supérieures des cornes de la matrice, auffi-bien que dans les inférieures, & il paroît trèsnaturel d'imaginer que la ligature comprimant & resserrant les comes de la matrice dans leur milieu, oblige les liqueurs séminales qui sont dans les parties inférieures, à s'écouler au dehors, & détruit ainsi l'ouvrage de la génération dans ces parties inférieures.

Voilà, à très-peu près, où en sont demeurés les

Anatomistes & les Physiciens au sujet de la génération, il me reste à exposer ce que mes propres recherches & mes expériences m'ont appris de nouveau; on jugera si le système que j'ai donné, n'approche pas infiniment plus de celui de la Nature, qu'aucun de ceux dont je viens de rendre compte.

Au jardin du Roy, le 6 février 1746.

## CHAPITRE VI.

## Expériences au sujet de la génération.

JE réfléchiffois fouvent fur les fystèmes que je viens d'exposer, & je me confirmois tous les jours de plus en plus dans l'opinion que ma théorie étoit infiniment plus vrai-semblable qu'aucun de ces systèmes; je commençai dès-lors à foupconner que je pourrois peut-être parvenir à reconnoître les parties organiques vivantes, dont je penfois que tous les animaux & les végétaux tiroient leur origine; mon premier foupçon fut que les animaux spermatiques qu'on voyoit dans la semence de tous les mâles, pouvoient bien n'être que ces parties organiques, & voici comment je raisonnois. Si tous les animaux & les végétaux contiennent une infinité de parties organiques vivantes, on doit trouver ces mêmes parties organiques dans leur semence, & on doit les y trouver en bien plus grande quantité que dans aucune autre substance, soit animale, soit végétale, parce que la semence n'étant que l'extrait de tout

tout ce qu'il y a de plus analogue à l'individu & de plus organique, elle doit contenir un très-grand nombre de molécules organiques, & les animalcules qu'on voit dans la semence des mâles ne sont peut-être que ces mêmes molécules organiques vivantes, ou du moins ils ne font que la première réunion ou le premier affemblage de ces molécules; mais si cela est, la semence de la semelle doit contenir, comme celle du mâle, des molécules organiques vivantes & à peu près semblables à celles du mâle, & l'on doit par conséquent y trouver, comme dans celle du mâle, des corps en mouvement, des animaux spermatiques; & de même, puisque les parties organiques vivantes sont communes aux animaux & aux végétaux, on doit aussi les trouver dans les semences des plantes, dans le nectareum, dans les étamines, qui font les parties les plus substantielles de la plante, & qui contiennent les molécules organiques nécessaires à la reproduction. Je songeai donc sérieusement à examiner au microscope les liqueurs séminales des mâles & des femelles, & les germes des plantes, & je fis fur cela un plan d'expériences: je pensai en même temps que le réservoir de la semence des semelles pouvoit bien être la cavité du corps glanduleux, dans laquelle Vallisnieri & les autres avoient inutilement cherché l'œuf : après avoir réfléchi sur ces idées pendant plus d'un an, il me parut qu'elles étoient affez fondées pour mériter d'être fuivies; enfin je me déterminai à entreprendre une suite d'observations & d'expériences qui demandoit beaucoup de temps. J'avois fait connoissance avec M. Needham Tome II.

fort connu de tous les Naturalistes par les excellentes obfervations microscopiques qu'il a fait imprimer en 1745. Cet habile homme, si recommandable par son mérite, m'avoit été recommandé par M. Folkes Président de la Société royale de Londres; m'étant lié d'amitié avec lui, je crus que je ne pouvois mieux faire que de lui communiquer mes idées, & comme il avoit un excellent microscope, plus commode & meilleur qu'aucun des miens, je le priai de me le prêter pour faire mes expériences ; je lui lûs toute la partie de mon ouvrage qu'on vient de voir, & en même temps je lui dis que je croyois avoir trouvé le vrai réservoir de la semence dans les femelles, que je ne doutois pas que la liqueur contenue dans la cavité du corps glanduleux ne fût la vraie liqueur féminale des femelles, que j'étois persuadé qu'on trouveroit dans cette liqueur, en l'observant au microscope, des animaux spermatiques, comme dans la semence des mâles, & que j'étois très-fort porté à croire qu'on trouveroit aussi des corps en mouvement dans les parties les plus substantielles des végétaux, comme dans tous les germes des amandes des fruits, dans le nectareum, &c. & qu'il y avoit grande apparence que ces animaux spermatiques qu'on avoit découverts dans les liqueurs féminales du mâle, n'étoient que le premier assemblage des parties organiques qui devoient être en bien plus grand nombre dans cette liqueur que dans toutes les autres substances qui composent le corps animal. M. Needham me parut faire cas de ces idées, & il eut la bonté de me prêter son microscope, il voulut

même être présent à quelques-unes de mes observations; je communiquai en même temps à M's Daubenton, Gueneau & Dalibard mon fystème & mon projet d'expériences, & quoique je sois fort exercé à faire des observations & des expériences d'Optique, & que je sache bien distinguer ce qu'il y a de réel ou d'apparent dans ce que l'on voit au microscope, je crus que je ne devois pas m'en fier à mes yeux seuls, & j'engageai M. Daubenton à m'aider, je le priai de voir avec moi; je ne puis trop publier combien je dois à fon amitié, d'avoir bien voulu quitter ses occupations ordinaires pour suivre avec moi pendant plusieurs mois les expériences dont je vais rendre compte, il m'a fait remarquer un grand nombre de choses qui m'auroient peut-être échappé; dans des matières aussi délicates, où il est si aisé de se tromper, on est fort heureux de trouver quelqu'un qui veuille bien non seulement vous juger, mais encore vous aider. M. Needham, M. Dalibard & M. Gueneau ont vû une partie des choses que je vais rapporter, & M. Daubenton les a toutes vûes aussibien que moi.

Les personnes qui ne sont pas sort habituées à se servir du microscope, trouveront bon que je mette ici quelques remarques qui leur seront utiles lorsqu'elles voudront répéter ces expériences ou en faire de nouvelles. On doit préférer les microscopes doubles dans lesquels on regarde les objets du haut en bas, aux microscopes simples & doubles dans lesquels on regarde l'objet contre le jour & horizontalement; ces microscopes doubles ont un miroir

plan ou concave qui éclaire les objets par-desfous: on doit se servir par préférence, du miroir concave, lorsqu'on observe avec la plus forte lentille. Leeuwenhoek qui sans contredit a été le plus grand & le plus infatigable de tous les observateurs au microscope, ne s'est cependant servi, à ce qu'il paroît, que de microscopes simples, avec lesquels il regardoit les objets contre le jour ou contre la lumière d'une chandelle; si cela est, comme l'estampe qui est à la tête de son livre paroît l'indiquer, il a fallu une affiduité & une patience inconcevables pour se tromper aussi-peu qu'il l'a fait sur la quantité presque infinie de choses qu'il a observées d'une manière si désavantageuse. Il a légué à la Société de Londres tous ces microscopes, M. Needham m'a affuré que le meilleur ne fait pas autant d'effet que la plus forte lentille de celui dont je me suis fervi, & avec laquelle j'ai fait toutes mes observations; si cela est, il est nécessaire de faire remarquer que la plûpart des gravûres que Leeuwenhoek, a données des objets microscopiques, fur-tout celles des animaux spermatiques. les représentent beaucoup plus gros & plus longs qu'il ne les a vûs réellement, ce qui doit induire en erreur; & que ces prétendus animaux de l'homme, du chien, du lapin, du coq, &c. qu'on trouve gravés dans les Transactions philosophiques, nº 141, & dans Leeuwenhoek tome 1, page 161, & qui ont ensuite été copiés par Vallisnieri, par M. Baker, &c. paroiffent au microscope beaucoup plus petits qu'ils ne le font dans les gravûres qui les représentent. Ce qui rend les microscopes dont nous parlons.

préférables à ceux avec lesquels on est obligé de regarder les objets contre le jour, c'est qu'ils sont plus stables que ceux-ci, le mouvement de la main avec laquelle on tient le microscope, produisant un petit tremblement qui fait que l'objet paroît vacillant & ne présente jamais qu'un instant la même partie. Outre cela, il y a toûjours dans les liqueurs un mouvement caufé par l'agitation de l'air extérieur, foit qu'on les observe à l'un ou à l'autre de ces microscopes, à moins qu'on ne mette la liqueur entre deux plaques de verre ou de talc très-minces, ce qui ne laisse pas de diminuer un peu la transparence, & d'alonger beaucoup le travail manuel de l'observation; mais le microscope qu'on tient horizontalement, & dont les porte-objets sont verticaux, a un inconvénient de plus, c'est que les parties les plus pesantes de la liqueur qu'on observe, descendent au bas de la goutte par leur poids, par conséquent il y a trois mouvemens, celui du tremblement de la main. celui de l'agitation du fluide par l'action de l'air, & encore celui des parties de la liqueur qui descendent en bas, & il peut résulter une infinité de méprises de la combinaison de ces trois mouvemens, dont la plus grande & la plus ordinaire est de croire que de certains petits globules qu'on voit dans ces liqueurs, se meuvent par un mouvement qui leur est propre & par leurs propres forces, tandis qu'ils ne font qu'obéir à la force composée de quelques - unes des trois causes dont nous venons de: parler.

Lorsqu'on vient de mettre une goutte de liqueur sur le:

porte-objet du microscope double dont je me suis servi, quoique ce porte-objet soit posé horizontalement, & par conséquent dans la fituation la plus avantageuse, on ne laisse pas de voir dans la liqueur un mouvement commun qui entraîne du même côté tout ce qu'elle contient : il faut attendre que le fluide soit en équilibre & sans mouvement pour observer, car il arrive souvent que comme ce mouvement du fluide entraîne plusieurs globules & qu'il forme une espèce de courant dirigé d'un certain côté, il se fait ou d'un côté ou de l'autre de ce courant, & quelquefois de tous les deux, une espèce de remous qui renvoie quelques-uns de ces globules dans une direction très-différente de celle des autres; l'œil de l'observateur se fixe alors sur ce globule qu'il voit suivre seul une route différente de celle des autres, & il croit voir un animal, ou du moins un corps qui se meut de soi-même, tandis qu'il ne doit son mouvement qu'à celui du fluide; & comme les liqueurs font sujettes à se dessécher & à s'épaissir par la circonférence de la goutte, il faut tâcher de mettre la lentille au dessus du centre de la goutte, & il faut que la goutte foit affez groffe & qu'il y ait une aussi grande quantité de liqueur qu'il se pourra, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que si on en prenoit davantage il n'y auroit plus assez de transparence pour bien voir ce qui y est.

Avant que de compter absolument sur les observations qu'on fait, & même avant que d'en faire, il faut bien connoître son microscope; il n'y en a aucun dans les verres desquelsil n'y ait quelques taches, quelques bulles,

quelques fils, & d'autres défectuosités qu'il faut reconnoître exactement, afin que ces apparences ne se présentent pas comme si c'étoit des objets réels & inconnus; il faut aussi apprendre à connoître l'esset que fait la poussière imperceptible qui s'attache aux verres du microscope, on s'assurer du produit de ces deux causes en observant son microscope à vuide un grand nombre de sois.

Pour bien observer, il faut que le point de vûe ou le foyer du microscope ne tombe pas précisément sur la surface de la liqueur, mais un peu au dessous. On ne doit pas compter autant sur ce que l'on voit se passer à la surface, que sur ce que l'on voit à l'intérieur de la liqueur; il y a souvent des bulles à la surface qui ont des mouvemens irréguliers qui sont produits par le contact de l'air.

On voit beaucoup mieux à la lumière d'une ou de deux bougies baffes, qu'au plus grand & au plus beau jour, pourvû que cette lumière ne foit point agitée, & pour éviter cette agitation, il faut mettre une espèce de petit paravent sur la table, qui enserme de trois côtés les lumières & le microscope.

On voit fouvent des corps qui paroiffent noirs & opaques, devenir transparens, & même se peindre de disserentes couleurs, ou former des anneaux concentriques & colorés, ou des iris sur seur surface, & d'autres corps qu'on a d'abord vû transparens ou colorés, devenir noirs & obscurs; ces changemens ne sont pas réels, & ces apparences ne dépendent que de l'obliquité sous laquelle

la lumière tombe fur ces corps, & de la hauteur du plan dans lequel ils se trouvent.

Loríqu'il y a dans une liqueur des corps qui se meuvent avec une grande vîtesse, sur-tout lorsque ces corps sont à la surface, ils forment par leur mouvement une espèce de sillon dans la liqueur, qui paroît suivre le corps en mouvement, & qu'on seroit porté à prendre pour une queue; cette apparence m'a trompé quelques dans les commencemens, & j'ai reconnu bien clairement mon erreur; lorsque ces petits corps venoient à en rencontrer d'autres qui les arrêtoient, car alors il n'y avoit plus aucune apparence de queue. Ce sont-là les petites remarques que j'ai faites, & que j'ai cru devoir communiquer à ceux qui youdroient faire usage du microscope sur les liqueurs.

# PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

J'ai fait tirer des vésicules séminales d'un homme mort de mort violente, dont le cadavre étoit récent & encore chaud, toute la liqueur qui y étoit contenue, & l'ayant fait metire dans un cryssal de montre couvert, j'en ai pris une goutte affez grosse avec un cure-dent, & je l'ai mise sur le porte-objet d'un très-bon microscope double, sans y avoir ajoûté de l'eau & sans aucun mélange. La première chose qui s'est présentée, étoient des vapeurs qui montoient de la liqueur vers la lentille & qui l'obscurcissoient. Ces vapeurs s'élevoient de la liqueur séminale qui étoit encore chaude, & il fallut essure tres ou quatre sois la lentille avant que de pouvoir rien distinguer. Ces vapeurs

vapeurs étant diffipées, je vis d'abord (Fig. 1, pl. 1.) des filamens affez gros, qui dans de certains endroits fe ramifioient & paroissoient s'étendre en différentes branches, & dans d'autres endroits ils fe pelotonnoient & s'entremêloient. Ces filamens me parurent très-clairement agités intérieurement d'un mouvement d'ondulation, & ils paroissoient être des tuyaux creux, qui contenoient quelque chose de mouvant. Je vis très-distinctement (Fig. 2, pl. 1.) deux de ces filamens qui étoient joints suivant leur longueur, se féparer dans leur milieu & agir l'un à l'égard de l'autre par un mouvement d'ondulation ou de vibration, à peu près comme celui de deux cordes tendues qui feroient attachées & jointes ensemble par les deux extrémités, & qu'on tireroit par leur milieu, l'une à gauche & l'autre à droite, & qui feroient des vibrations par lesquelles cette partie du milieu se rapprocheroit & s'éloigneroit alternativement; ces filamens étoient composés de globules qui se touchoient & ressembloient à des chapelets. Je vis ensuite (Fig. 3, pl. 1.) des filamens qui se boursoufloient & se gonfloient dans de certains endroits, & je reconnus qu'à côté de ces endroits gonflés il fortoit des globules & de petits ovales qui avoient (Pl. 1, fig. 4.) un mouvement diffinct d'oscillation, comme celui d'un pendule qui seroit horizontal : ces petits corps étoient en effet attachés au filament par un petit filet qui s'alongeoit peu à peu à mesure que le petit corps se mouvoit, & ensin je vis ces petits corps se détacher entièrement du gros filament, & emporter après eux le petit filet par lequel ils étoient Tome II.

# 178 HISTOIRE NATURELLE.

attachés. Comme cette liqueur étoit fort épaisse & que les filamens étoient trop près les uns des autres pour que je pusse les distinguer aussi clairement que je le desirois, je délayai avec de l'eau de pluie pure & dans laquelle je m'étois affuré qu'il n'y avoit point d'animaux, une autre goutte de la liqueur féminale; je vis alors (Pl. 1, fig. 5.) les filamens bien féparés, & je reconnus très-distinctement le mouvement des petits corps dont je viens de parler ; il fe faisoit plus librement, ils paroissoient nager avec plus de vîtesse, & traînoient leur filet plus légèrement, & si ie ne les avois pas vûs fe féparer des filamens & en tirer. leur filet, j'aurois pris dans cette seconde observation le corps mouvant pour un animal, & le filet pour la queue de l'animal. J'observai donc avec grande attention un des filamens d'où ces petits corps mouvans fortoient, il étoit plus de trois fois plus gros que ces petits corps; j'eus la fatisfaction de voir deux de ces petits corps qui se détachoient avec peine, & qui entraînoient chacun un filet fort délié & fort long, qui empêchoit leur mouvement, comme je le dirai dans la suite.

Cette liqueur féminale étoit d'abord fort épaisse, mais elle prit peu à peu de la sluidité; en moins d'une heure elle devint assez fluide pour être presque transparente, à mesure que cette sluidité augmentoit, les phénomènes changeoient, comme je vais le dire.

#### I ]

Lorsque la liqueur séminale est devenue plus fluide,

on ne voit plus les filamens dont j'ai parlé; mais les petits corps qui se meuvent, paroissent en grand nombre (Pl. 1, fig. 6.) ils ont pour la plûpart un mouvement d'oscillation comme celui d'un pendule, ils tirent après eux un long filet, on voit clairement qu'ils font effort pour s'en débarrasser; leur mouvement de progression en avant est fort lent; ils font des oscillations à droite & à gauche : le mouvement d'un bateau retenu sur une rivière rapide par un cable attaché à un point fixe, représente assez bien le mouvement de ces petits corps, à l'exception que les oscillations du bateau se font toûjours dans le même endroit, au lieu que les petits corps avancent peu à peu au moyen de ces oscillations, mais ils ne fe tiennent pas toûjours fur le même plan, ou, pour parler plus clairement, ils n'ont pas, comme un bateau, une base large & plate, qui fait que les mêmes parties font toûjours à peu près dans le même plan; on les voit au contraire, à chaque oscillation prendre un mouvement de roulis très-considérable, en sorte qu'outre leur mouvement d'oscillation horizontale, qui est bien marqué, ils en ont un de balancement vertical, ou de roulis, qui est aussi très-sensible, ce qui prouve que ces petits corps sont de figure globuleuse, ou du moins que leur partie inférieure n'a pas une base plate assez étendue pour les maintenir dans la même position.

# III.

Au bout de deux ou trois heures, lorsque la liqueur est encore devenue plus fluide, on voit (Pl.2, fig. 7.) une Z ij

plus grande quantité de ces petits corps qui se meuvent; ils paroiffent être plus libres, les filets qu'ils traînent après eux font devenus plus courts qu'ils ne l'étoient auparavant; aussi leur mouvement progressif commence-t-il à être plus direct, & leur mouvement d'oscillation horizontale est fort diminué; car plus les filets qu'ils traînent font longs, plus grand est l'angle de leur oscillation, c'està-dire, qu'ils font d'autant plus de chemin de droite à gauche, & d'autant moins de chemin en avant, que les filets qui les retiennent & qui les empêchent d'avancer, font plus longs, & à mesure que ces filets diminuent de longueur, le mouvement d'oscillation diminue & le mouvement progressif augmente; celui du balancement vertical subsiste & se reconnoît toûjours, tant que celui de progression ne se fait pas avec une grande vîtesse: or jusqu'ici pour l'ordinaire, ce mouvement de progression est encore affez lent, & celui de balancement est fort sensible.

## IV.

Dans l'espace de cinq ou six heures la liqueur acquiert presque toute la fluidité qu'elle peut avoir sans se décomposer : on voit alors (Pl. 2, sig. 8.) la plúpart de ces petits corps mouvans entièrement dégagés du filet qu'ils trainoient; ils sont de figure ovale, & se meuvent progressivement avec une assez grande vîtesse, ils ressemblent alors plus que jamais à des animaux qui ont des mouvemens en avant, en arrière & en tout sens. Ceux qui ont encore des queucs, ou plûtôt qui trainent encore leur filet, paroissent





être beaucoup moins vifs que les autres; & parmi ces derniers, qui n'ont plus de filet, il y en a qui paroiffent changer de figure & de grandeur; les uns font ronds, la plûpart ovales, quelques autres ont les deux extrémités plus groffes que le milieu, & on remarque encore à tous un mouvement de balancement & de roulis.

#### V.

Au bout de douze heures la liqueur avoit dépofé au bas, dans le crystal de montre, une espèce de matière gélatineuse blancheâtre, ou plûtôt couleur de cendre, qui avoit de la confistance, & la liqueur qui surnageoit étoit presque aussi claire que de l'eau, seulement elle avoit une teinte bleuâtre, & ressembloit très-bien à de l'eau claire dans laquelle on auroit mêlé un peu de favon; cependant elle conservoit toûjours de la viscosité, & elle filoit lorsqu'on en prenoit une goutte & qu'on la vouloit détacher du reste de la liqueur; les petits corps mouvans font alors dans une grande activité, ils font tous débarrassés de leur filet, la plûpart sont ovales, il y en a de ronds, ils se meuvent en tout sens, & plusieurs tournent fur leur centre. J'en ai vû changer de figure sous mes yeux, & d'ovales devenir globuleux; j'en ai vû se diviser, fe partager, & d'un seul ovale ou d'un globule en former deux ; ils avoient d'autant plus d'activité & de mouvement, qu'ils étoient plus petits.

#### VI.

Vingt-quatre heures après, la liqueur séminale avoit Ziij

encore dépofé une plus grande quantité de matière gélatineuse; je voulus délayer cette matière avec de l'eau pour l'observer, mais elle ne se mêla pas aissement, & il faut un temps considérable pour qu'elle se ramollisse & se divise dans l'eau. Les petites parties que j'en séparai, paroissoint opaques & composées d'une infinité de tuyaux, qui formoient une espèce de lacis où l'on ne remarquoit aucune disposition régulière & pas le moindre mouvement; mais il y en avoit encore dans la liqueur claire, on y voyoit quelques corps en mouvement, ils étoient à la vérité en moindre quantité; le lendemain il y en avoit encore quelques-uns, mais après cela je ne vis plus dans cette liqueur que des globules sans aucune apparence de mouvement.

Je puis affurer que chacune de ces observations a été répétée un très-grand nombre de sois & suivie avec toute l'exactitude possible, & je suis persuadé que ces silets que ces corps en mouvement traînent appartienne & qui fasse partie de leur individu; car ces queues n'ont aucune proportion avec le reste du corps, elles sont de longueur & de grosseur fort différentes, quoique les corps mouvans soient à peu près de la même grosseur dans le même temps; les unes de ces queues occupent une étendue très-considérable dans le champ du microscope, & d'autres sont fort courtes; le globule est embarrasse son mouvement, d'autant plus que cette queue est plus longue, quelquesois même il ne peut avancer ni sortir de sa place, & il n'a qu'un mouvement d'oscillation de droite à gauche

ou de gauche à droite lorsque cette queue est fort longue; on voit clairement qu'ils paroissent faire des efforts pour s'en débarrasser.

## VII.

Ayant pris de la liqueur féminale dans un autre cadavre humain, récent & encore chaud, elle ne paroissoit d'abord être à l'œil simple qu'une matière mucilagineuse presque coagulée & très-vifqueufe, je ne voulus cependant pas y mêler de l'eau, & en ayant mis une goutte affez groffe fur le porte-objet du microscope, elle se liquéfia d'ellemême & fous mes yeux; elle étoit d'abord comme condensée, & elle paroissoit former un tissu assez serré, composé de filamens (Pl. 2, fig. 9.) d'une longueur & d'une groffeur considérables, qui paroissoient naître de la partie la plus épaisse de la liqueur. Ces filamens se séparoient à mesure que la liqueur devenoit plus fluide, & enfin ils se divisoient en globules qui avoient de l'action & qui paroissoient d'abord n'avoir que très-peu de force pour se mettre en mouvement, mais dont les forces fembloient augmenter à mesure qu'ils s'éloignoient du filament, dont il paroissoit qu'ils faisoient beaucoup d'effort pour se débarrasser & pour se dégager & auquel ils étoient attachés par un filet qu'ils en tiroient, & qui tenoit à leur partie postérieure; ils se formoient ainsi lentement chacun des queues de différentes longueurs, dont quelques-unes étoient si minces & si longues qu'elles n'avoient aucune proportion avec le corps de ces globules; ils étoient tous d'autant plus embarrassés que ces filets ou ces queues étoient plus longues; l'angle de leur mouvement d'ofcillation de gauche à droite & de droite à gauche, étoit auffi toûjours d'autant plus grand que la longueur de ces filets étoit auffi plus grande; & leur mouvement de progression d'autant plus sensible que ces espèces de queues étoient plus courtes.

## VIII.

Avant fuivi ces observations pendant quatorze heures presque sans interruption, je reconnus que ces filets ou ces espèces de queues alloient toûjours en diminuant de longueur, & devenoient si minces & si déliées qu'elles ceffoient d'être visibles à leurs extrémités successivement. en sorte que ces queues diminuant peu à peu par leurs extrémités, disparoissoient enfin entièrement; c'étoitalors que les globules cessoient absolument d'avoir un mouvement d'oscillation horizontale, & que leur mouvement progressif étoit direct, quoiqu'ils eussent toûjours un mouvement de balancement vertical, comme le roulis d'un vaisseau: cependant ils se mouvoient progressivement, à peu près en ligne droite, & il n'y en avoit aucun qui eût une queue; ils étoient alors ovales, transparens, & toutà-fait femblables aux prétendus animaux qu'on voit dans l'eau d'huître au fix ou septième jour, & encore plus à ceux qu'on voit dans la gelée de veau rôti au bout du quatrième jour, comme nous le dirons dans la suite en parlant des expériences que M. Needham a bien voulu faire en conséquence de mon système, & qu'il a poussées aussi loin que que je pouvois l'attendre de la fagacité de fon esprit & de fon habileté dans l'art d'observer un microscope.

#### IX.

Entre la dixième & onzième heure de ces observations: la liqueur étant alors fort fluide, tous ces globules me paroiffoient (Pl. 2, fig. 10.) venir du même côté & en foule, ils traversoient le champ du microscope en moins de quatre secondes de temps, ils étoient rangés les uns contre les autres, ils marchoient fur une ligne de fept ou huit de front, & se succédoient sans interruption, comme des troupes qui défilent. J'observai ce spectacle singulier pendant plus de cinq minutes, & comme ce courant d'animaux ne finissoit point, j'en voulus chercher la source, & ayant remué légèrement mon microscope, je reconnus que tous ces globules mouvans fortoient d'une espèce de mucilage (Pl. 2, fig. 11.) ou de lacis de filamens qui les produisoient continuellement sans interruption, & beaucoup plus abondamment & plus vîte que ne les avoient produits les filamens dix heures auparavant; il y avoit encore une différence remarquable entre ces espèces de corps mouvans produits dans la liqueur épaisse, & ceux-ci qui étoient produits dans la même liqueur, mais devenue fluide, c'est que ces derniers ne tiroient point de filets après eux, qu'ils n'avoient point de queue, que leur mouvement étoit plus prompt, & qu'ils alloient en troupeau comme des moutons qui se suivent. J'observai long temps le mucilage d'où ils sortoient & où ils prenoient Tome II. A a

naissance, & je le vis diminuer sous mes yeux & se convertir successivement en globules mouvans, jusqu'à diminution de plus de moitié de son volume, après quoi la liqueur s'étant trop desséchée, ce mucilage devint obscur dans son milieu, & tous les environs étoient marqués & divissés par de petits filets qui formoient (Pl. 2, sig. 12.) des intervalles carrés à peu près comme un parquet, & ces petits filets paroissoient être formés des corps ou des cadavres de ces globules mouvans qui s'étoient réunis par le dessèchement, non pas en une seule masse, mais en filets longs, disposés régulièrement, dont les intervalles étoient quadrangulaires; ces filets faissoient un rézeau asse se soit quadrangulaires; ces filets faissoient un rézeau affez semblable à une toile d'araignée sur laquelle la rossée se servit attachée en une infinité de petits globules.

X.

J'avois bien reconnu par les observations que j'ai rapportées les premières, que ces petits corps mouvans changeoient de figure, & je croyois m'être aperçu qu'en général ils diminuoient tous de grandeur, mais je n'en étois pas affez certain pour pouvoir l'assure. Dans ces dernières observations, à la douzième & treizième heure je le reconnus plus clairement, mais en même temps j'observai que quoiqu'ils diminuassent considérablement de grandeur ou de volume, ils augmentoient en pesanteur spécifique, sur-tout lorsqu'ils étoient prêts à finir de se mouvoir, ce qui arrivoit presque tout-à-coup, & toûjours dans un plan dissérent de celui dans lequel ils

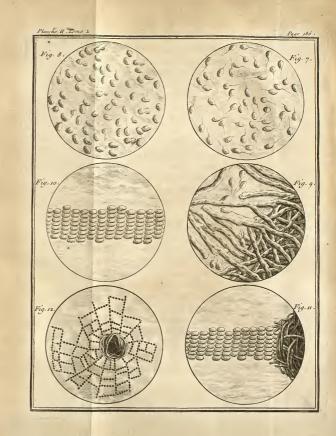



fe mouvoient; car lorsque leur action cessoit, ils tomboient au sond de la liqueur & y formoient un sédiment couleur de cendre, que l'on voyoit à l'œil nud, & qui au microscope paroissoit n'être composé que de globules attachés les uns auxautres, quelques fois en filets, & d'autres sois en grouppes, mais presque toujours d'une manière régulière, le tout sans aucun mouvement.

### XI.

Ayant pris de la liqueur féminale d'un chien, qu'il avoit fournie par une émission naturelle en assez grande quantité, j'observai que cette liqueur étoit claire, & qu'elle n'avoit que peu de ténacité. Je la mis, comme les autres dont je viens de parler, dans un crystal de montre, & l'ayant examinée tout de fuite au microscope fans y mêler de l'eau, j'y vis (Planche 3, fig. 13.) des corps mouvans presqu'entièrement semblables à ceux de la liqueur de l'homme, ils avoient des filets ou des queues toutes pareilles, ils étoient aussi à peu près de la même groffeur, en un mot ils ressembloient presqu'aussi parfaitement qu'il est possible, à ceux que j'avois vûs dans la liqueur humaine (Figure 7, pl. 2.) liquéfiée pendant deux ou trois heures. Je cherchai dans cette liqueur du chien les filamens que j'avois vûs dans l'autre, mais ce fut inutilement; j'aperçus seulement quelques filets longuets & très-déliés, entièrement semblables à ceux qui servoient de queues à ces globules; ces filets ne tenoient point à des globules, & ils étoient sans mouvement. Les globules en mouvement & qui avoient des queues, me parurent aller plus vîte & fe remuer plus vivement que ceux de la liqueur féminale de l'homme, ils n'avoient presque point de mouvement d'oscillation horizontale, mais toûjours un mouvement de balancement vertical ou de roulis; ces corps mouvans n'étoient pas en fort grand nombre, & quoique leur mouvement progressif fût plus fort que celui des corps mouvans de la liqueur de l'homme, il n'étoit cépendant pas rapide, & il leur falloit un petit temps bien marqué, pour traverser le champ du microscope. J'observai cette liqueur d'abord continuellement pendant trois lieures, & je n'y aperçus aucun changement & rien de nouveau; après quoi je l'observai de temps à autre successivement pendant quatre jours, & je remarquai que le nombre des corps mouvans diminuoit peu à peu; le quatrième jour il y en avoit encore, mais en très-petit nombre, & souvent je n'en trouvois qu'un ou deux dans une goutte entière de liqueur. Dès le fecond jour le nombre de ceux qui avoient une queue, étoit plus petit que celui de ceux qui n'en avoient plus; le troisième jour il y en avoit peu qui eussent des queues; cependant au dernier jour il en restoit encore quelques-uns qui en avoient ; la liqueur avoit alors déposé au fond un fédiment blancheâtre, qui paroissoit être composé de globules sans mouvement, & de plusieurs petits filets, qui me parurent être les queues féparées des globules; il y en avoit aussi d'attachés à des globules, qui paroiffoient être les cadavres de ces petits animaux (Planche 3, fig. 14.) mais dont la forme étoit cependant différente de celle que je leur venois de voir lorsqu'ils étoient en mouvement, car le globule paroiffoit plus large & comme entr'ouvert, & ils étoient plus gros que les globules mouvans, & aussi que les globules sans mouvement qui étoient au sond & qui étoient séparés de leurs queues.

#### XIL

Ayant pris une autre fois de la liqueur féminale du même chien, qu'il avoit fournie de même par une émifsion naturelle, je revis les premiers phénomènes que je viens de décrire; mais (Pl. 3, fig. 15.) je vis de plus dans une des gouttes de cette liqueur une partie mucilagineuse, qui produifoit des globules mouvans, comme dans l'expérience IX, & ces globules formoient un courant, & alloient de front & comme en troupeau. Je m'attachai à observer ce mucilage, il me parut animé intérieurement d'un mouvement de gonflement, qui produisoit de petites bourfouflures dans différentes parties affez éloignées les unes des autres, & c'étoit de ces parties gonflées dont on voyoit tout-à-coup fortir des globules mouvans avec une vîtesse à peu près égale, & une même direction de mouvement. Le corps de ces globules n'étoit pas différent de celui des autres, mais quoiqu'ils sortissent immédiatement du mucilage, ils n'avoient cependant point de queues. J'observai ,que plusieurs de ces globules changeoient de figure, ils s'alongeoient considérablement, & devenoient longs comme de petits cylindres, après quoi les deux extrémités du cylindre se boursoufloient, & ils se divisoient en deux autres globules, tous deux mouvans, & qui suivoient la même direction que celle qu'ils avoient lorsqu'ils étoient réunis, soit sous la forme de cylindre, soit sous la forme précédente de globule.

# XIII.

Le petit verre qui contenoit cette liqueur ayant été renversé par accident, je pris une troisième sois de la liqueur du même chien; mais soit qu'il sût satigué par des émissions trop réitérées, soit par d'autres causes que j'ignore, la liqueur séminale ne contenoit rien du tout, elle étoit transparente & visqueuse comme la lympe du sang, & l'ayant observée dans le moment & une heure, deux heures, trois heures & jusqu'à vingt-quatre heures après, elle n'ossir tien de nouveau, sinon beaucoup de gros glolubes obscurs, il n'y avoit aucun corps mouvant, aucun mucilage, rien, en un mot, de semblable à ce que j'avois vû les autres sois.

## XIV.

Je fis ensuite ouvrir un chien, & je fis séparer les testicules & les vaisseaux qui y étoient adhérens, pour répéter les mêmes observations, mais je remarquai qu'il n'y avoit point de vésicules séminales, & apparemment dans ces animaux la semence passe directement des testicules dans l'urètre. Je ne trouvai que très-peu de liqueur dans les testicules, quoique le chien stit adulte & vigoureux, &

qu'il ne fût pas encore mort dans le temps que l'on cherchoit cette liqueur. J'observai au microscope la petite quantité que je pûs ramasser avec le gros bout d'un curedent; il n'y avoit point de corps en mouvement semblables à ceux que j'avois vûs auparavant, on y voyoit seulement une grande quantité de très-petits globules dont la plûpart étoient sans mouvement, & dont quelques-uns, qui étoient les plus petits de tous, avoient entr'eux dissérens petits mouvemens d'approximation que je ne pûs pas suivres, parce que les gouttes de liqueur que je pouvois ramasser, étoient si petites qu'elles se desséchoient deux ou trois minutes après qu'elles avoient été mises sur le porte-objet.

X V.

Ayant mis infuser les testicules de ce chien, que j'avois sait couper chacun en deux parties, dans un bocal de verre où il y avoit assez d'eau pour les couvrir, & ayant sermé exactement ce bocal, j'ai observé trois jours après, cette infusion que j'avois faite dans le dessein de reconnoître si la chair ne contient pas des corps en mouvement; je vis en esset (Pl.3, sig. 16.) dans l'eau de cette infusion une grande quantité de corps mouvans de sigure globuleuse & ovale, & semblables à ceux que j'avois vús dans la liqueur séminale du chien, à l'exception qu'aucun de ces corps n'avoit de filets; ils se mouvoient en tout sens, même avec assez de vîtesse. J'observai long-temps ces corps qui paroissoient animés, jen vis plusieurs changer de sigure sous mes yeux, j'en vis quis'alongeoient, d'autres

qui se raccourcissoient, d'autres, & cela fréquemment, qui se gonsloient aux deux extrémités; presque tous paroissoient tourner sur leur centre, il y en avoit de plus petits & de plus gros, mais tous étoient en mouvement, & à les prendre en totalité; ils étoient de la grosseur & de la figure de ceux que j'ai décrits dans la IV° expérience.

X V I.

Le lendemain le nombre de ces globules mouvans étoit encore augmenté, mais je crus m'apercevoir qu'ils étoient plus petits; leur mouvement étoit aussi plus rapide & encore plus irrégulier, ils avoient une autre apparence pour la forme & pour l'allure de leur mouvement, qui paroiffoit être plus confus; le fur-lendemain & les jours fuivans il y eut toûjours des corps en mouvement dans cette eau, jusqu'au vingtième jour; leur grosseur diminuoit tous les jours, & enfin diminua si fort que je cessai de les apercevoir uniquement à cause de leur petitesse, car le mouvement n'avoit pas cessé, & les derniers que j'avois beaucoup de peine à apercevoir aux dix-neuvième & vingtième jours, se mouvoient avec autant & même plus de rapidité que jamais. Il se forma au dessus de l'eau une espèce de pellicule qui ne paroissoit composée que des enveloppes de ces corps en mouvement, & dont toute la substance paroissoit être un lacis de tuyaux, de petits filets, de petites écailles, &c. toutes fans aucun mouvement; cette pellicule & ces corps mouvans n'avoient pû venir dans la liqueur par le moyen de l'air extérieur, puisque le bocal avoit toûjours été très-foigneusement bouché. XVII.

## X V I I.

J'ai fait ouvrir fuccessivement, & à différens jours, dix lapins, pour observer & examiner avec soin leur liqueur féminale : le premier n'avoit pas une goutte de cette liqueur. ni dans les testicules, ni dans les vésicules séminales: dans le second je n'en trouvai pas davantage, quoique je me fusse cependant assuré que ce second lapin étoit adulte; & qu'il fût même le père d'une nombreuse famille; je n'en trouvai point encore dans le troisième, qui étoit cependant aussi dans le cas du second. Je m'imaginai qu'il falloit peut-être approcher ces animaux de leur femelle pour exciter & faire naître la semence, & je fis acheter des mâles & des femelles que l'on mit deux à deux dans des espèces de cages où ils pouvoient se voir & se faire des caresses, mais où il ne leur étoit pas possible de se joindre. Cela ne me réussit pas d'abord, car on en ouvrit encore deux, où je ne trouvai pas plus de liqueur féminale que dans les trois premiers : cependant le fixième que je fis ouvrir en avoit une grande abondance, c'étoit un gros lapin blanc qui paroissoit fort vigoureux; je lui trouvai dans les vésicules séminales autant de liqueur congelée qu'il en pouvoit tenir dans une petite cuillière à café, cette matière ressembloit à de la gelée de viande, elle étoit d'un jaune citron & presque transparente; l'ayant examinée au microscope, je vis cette matière épaisse se résoudre lentement & par degrés en filamens & en gros globules, dont plusieurs paroifsoient attachés les uns aux autres comme des grains de chapelet, mais je ne leur Tome II. Вh

remarquai aucun mouvement bien diflinct, feulement eomme la matière se liquésioit, elle formoit une espèce de courant par lequel ces globules & ces filamens paroissoient tous être entraînés du même côté : je m'attendois à voir prendre à cette matière un plus grand degré de sluidité, mais cela n'arriva pas; après qu'elle se fut un peu liquésiée, elle se dessécha, & je ne pûs jamais voir autre chose que ce que je viens de dire, en observant cette matière sans addition; je la mêlai donc avec de l'eau, mais ce sut encore sans succès d'abord, car l'eau ne la pénétroit pas tout de suite, & sembloit ne pouvoir la délayer.

XVIII.

Ayant fait ouvrir un autre lapin, je n'y trouvai qu'une très-petite quantité de matière féminale, qui étoit d'une couleur & d'une confistance différente de celle dont je viens de parler, elle étoit à peine colorée de jaune, & plus sluide que celle-là; comme il n'y en avoit que très-peu, & que je craignois qu'elle ne se desse de l'eau dès la première observation, je ne vis pas les filamens ni les chapelets que j'avois vûs dans l'autre, mais je reconnus sur le champ les gros globules, & je vis de plus qu'ils avoient tous un mouvement de tremblement & comme d'inquiétude; ils avoient aussi un mouvement de progression, mais fort lent, quelques-uns tournoient aussi autour de quelques autres, & la plûpart paroissoient tourner sur leur centre. Je ne pûs pas suivre cette observation plus

loin, parce que je n'avois pas une affez grande quantité de cette liqueur séminale, qui se dessécha promptement.

### XIX.

Ayant fait chercher dans un autre lapin, on n'y trouya rien du tout, quoiqu'il cût été depuis quelques jours aussi voisin de sa femelle que les autres; mais dans les vésicules féminales d'un autre on trouva presque autant de liqueur congelée que dans celui de l'observation XVII. Cette liqueur congelée, que j'examinai d'abord de la même façon, ne me découvrit rien de plus, en sorte que je pris le parti de mettre infuser toute la quantité que j'en avois pû raffembler, dans une quantité prefque double d'eau pure, & après avoir secoué violemment & souvent la petite bouteille où ce mélange étoit contenu, je le laissai reposer pendant dix minutes, après quoi j'observai cette infusion en prenant toûjours à la surface de la liqueur les gouttes que je voulois examiner : j'y vis les mêmes gros globules dont j'ai parlé, mais en petit nombre & entièrement détachés & féparés, & même fort éloignés les uns des autres; ils avoient différens mouvemens d'approximation les uns à l'égard des autres, mais ces mouvemens étoient si lents, qu'à peine étoient-ils sensibles. Deux ou trois heures après il me parut que ces globules avoient diminué de volume, & que leur mouvement étoit devenu plus sensible, ils paroissoient tous tourner sur leurs centres; & quoique leur mouvement de tremblement fût bien plus marqué que celui de progression, cependant on ВБіі

apercevoit clairement qu'ils changeoient tous de place irrégulièrement les uns par rapport aux autres, il y en avoit même quelques-uns qui tournoient lentement autour des autres. Six ou fept heures après, les globules étoient encore devenus plus petits, & leur action étoit augmentée; ils me parurent être en beaucoup plus grand nombre, & tous leurs mouvemens étoient fenfibles. Le lendemain il y avoit dans cette liqueur une multitude prodigieuse de globules en mouvement, & ils étoient au moins trois fois plus petits qu'ils ne m'avoient paru d'abord. J'observai ces globules tous les jours plusieurs fois pendant huit jours, il me parut qu'il y en avoit plusieurs qui se joignoient & dont le mouvement finissoit après cette union, qui cependant ne paroiffoit être qu'une union superficielle & accidentelle; il y en avoit de plus gros, de plus petits, la plûpart étoient ronds & sphériques, les autres étoient ovales, d'autres étoient longuets, les plus gros étoient les plus transparens, les plus petits étoient presque noirs; cette différence ne provenoit pas des accidens de la lumière, car dans quelque plan & dans quelque fituation que ces petits globules se trouvassent, ils étoient toûjours noirs, leur mouvement étoit bien plus rapide que celui des gros, & ce que je remarquai le plus clairement & le plus généralement sur tous, ce sut leur diminution de groffeur, en forte qu'au huitième jour ils étoient si petits que je ne pouvois presque plus les apercevoir, & enfin ils disparurent absolument à mes yeux sans avoir cessé de fe mouvoir.

#### XX.

Enfin ayant obtenu avec assez de peine de la liqueur féminale d'un autre lapin, telle qu'il la fournit à sa femelle, avec laquelle il ne refte pas plus d'une minute en copulation, je remarquai qu'elle étoit beaucoup plus fluide que celle qui avoit été tirée des vésicules séminales, & les phénomènes qu'elle offrit étoient aussi fort différens; car il y avoit (Pl. 3, fig. 17,) dans cette liqueur les globules en mouvement dont j'ai parlé, & des filamens sans mouvement, & encore des espèces de globules avec des filets ou des queues, & qui ressembloient assez à ceux de l'homme & du chien, feulement ils me parurent plus petits & beaucoup plus agiles; ils traversoient en un instant le champ du microscope; leurs filets ou leurs queues me parurent être beaucoup plus courtes que celles de ces autres animaux spermatiques, & j'avoue que, quelque soin que je me fois donné pour les bien examiner, je ne suis pas fûr que quelques - unes de ces queues ne fussent pas de fausses apparences produites par le sillon que ces globules mouvans formoient dans la liqueur qu'ils traversoient avec trop de rapidité pour pouvoir les bien observer; car d'ailleurs cette liqueur, quoiqu'affez fluide, se desséchoit fort promptement.

# XXI.

Je voulus enfuite examiner la liqueur féminale du bélier, mais comme je n'étois pas à portée d'avoir de ces animaux vivans, je m'adreffai à un boucher, auquel je recommandai de m'apporter fur le champ les tefficules Bb jij & les autres parties de la génération des béliers qu'il tucroit ; il m'en fournit à différens jours, au moins de douze ou treize différens béliers, sans qu'il me sût possible de trouver dans les épididymes, non plus que dans les vésicules séminales, affez de liqueur pour pouvoir la bien observer; dans les petites gouttes que je pouvois ramasser, je ne vis que des globules sans mouvement. Comme je faisois ces observations au mois de mars, je pensai que cette saison n'étoit pas celle du rut des béliers, & qu'en répétant les mêmes observations au mois d'octobre, je pourrois trouver alors la liqueur féminale dans les vaiffeaux, & les corps mouvans dans la liqueur. Je fis couper plusieurs testicules en deux dans leur plus grande longueur, & ayant ramassé avec le gros bout d'un cure-dent la petite quantité de liqueur qu'on pouvoit en exprimer, cette liqueur ne m'offrit, comme celle des épididymes, que des globules de différente groffeur, & qui n'avoient aucun mouvement: au reste tous ces testicules étoient fort sains, & tous étoient au moins aussi gros que des œuss de poule.

### XXII.

Je pris trois de ces testieules de trois distérens béliers, je les sis couper chacun en quatre parties, je mis chacun des testieules ainsi coupés en quatre, dans un bocal de verre avec autant d'eau seulement qu'il en falloit pour les couvrir, & je bouchai exactement les bocaux avec du liège & du parchemin; je laissia cette chair insuser ainsi pendant quatre jours, après quoi j'examinai au microscope

la liqueur de ces trois infusions, je les trouvai toutes remplies d'une infinité de corps en mouvement, dont la plûpart étoient ovales, & les autres globuleux ; ils étoient affez gros, & ils ressembloient à ceux dont j'ai parlé (Exp. VIII.) Leur mouvement n'étoit pas brusque, ni incertain, ni fort rapide, mais égal, uniforme & continu dans toutes fortes de directions; tous ces corps en mouvement étoient à peu près de la même groffeur dans chaque liqueur, mais ils étoient plus gros dans l'une, un peu moins gros dans l'autre, & plus petit dans la troisième; aucun n'avoit de queue, il n'y avoit ni filamens ni filets dans cette liqueur où le mouvement de ces petits corps s'est conservé pendant quinze à seize jours; ils changeoient fouvent de figure & fembloient se dévêtir fucceffivement de leur tunique extérieure; ils devenoient auffi tous les jours plus petits, & je ne les perdis de vue au seizième jour que par leur petitesse extrême; car le mouvement subsistoit toûjours lorsque je cessai de les apercevoir.

# XXIII.

Au mois d'octobre suivant je sis ouvrir un bélier qui étoit en rut, & je trouvai une assez grande quantité de liqueur séminale dans l'un des épididymes; l'ayant examinée sur le champ au microscope, , j'y vis une multitude innombrable de corps mouvans, ils étoient en si grande quantité que toute la substance de la liqueur paroissoit en être composée en entier; comme elle étoit trop épaisse pour pouvoir bien distinguer la forme de ces corps mouvans,

je la délayai avec un peu d'eau, mais je fus surpris de voir que l'eau avoit arrêté tout-à-coup le mouvement de tous ces corps, je les voyois très-distinctement dans la liqueur; mais ils étoient tous absolument immobiles : ayant répété plusieurs fois cette même observation, je m'aperçus que l'eau qui, comme je l'ai dit, délaie très-bien les liqueurs féminales de l'homme, du chien, &c. au lieu de délayer la fémence du bélier, fembloit au contraire la coaguler, elle avoit peine à se mêler avec cette liqueur, ce qui me fit conjecturer qu'elle pouvoit être de la nature du suif, que le froid coagule & durcit; & je me confirmai bientôt dans cette opinion, car ayant fait ouvrir l'autre épididyme où je comptois trouver de la liqueur, je n'y trouvai qu'une matière coagulée, épaissie & opaque, le peu de temps pendant lequel ces parties avoient été expofées à l'air, avoit suffi pour refroidir & coaguler la liqueur féminale qu'elles contenoient.

# XXIV.

Je fis donc ouvrir un autre bélier, & pour empêcher la liqueur féminale de se refroidir & de se figer, je laissai les parties de la génération dans le corps de l'animal, que l'on couvroit avec des linges chauds; avec ces précautions il me sut aisé d'observer un très-grand nombre de fois la liqueur séminale dans son état de fluidité; elle étoit remplie d'un nombre infini de corps en mouvement, (Fig. 18, pl.3.) ils étoient tous oblongs, & ils se remuoient en tout sens; mais dès que la goutte de liqueur qui étoit sur lique de liqueur qui étoit sur liqueur qui étoit sur

20

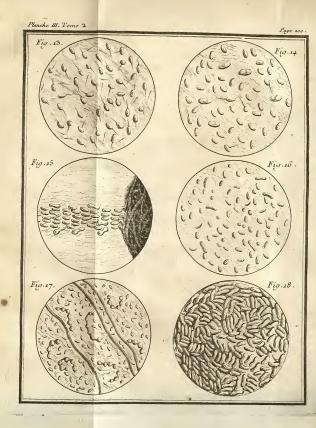



fur le porte-objet du microscope, étoit refroidie, le mouvement de tous ces corps cessoit dans un instant, de sorte que je ne pouvois les observer que pendant une minute ou deux. J'essaja de délayer la liqueur avec de l'eau chaude, le mouvement des petits corps dura quelque temps de plus, c'est-à-dire, trois ou quatre minutes. La quantité de ces corps mouvans étoit si grande dans cette liqueur, quoique délayée, qu'ils se touchoient presque tous les uns les autres; ils étoient tous de la même grosseur & de la même figure, aucun n'avoit de queue, leur mouvement n'étoit pas fort rapide, & lorsque par la coagulation de la liqueur ils venoient à s'arrêter, ils ne changeoient pas de forme.

## X·X V.

Comme j'étois persuadé non seulement par ma théorie, mais aussi par l'examen que j'avois fait des observations & des découvertes de tous ceux qui avoient travaillé avant moi sur cette matière, que la femelle a, aussi-bien que le mâle, une liqueur séminale & vraiment prolifique, & que je ne doutois pas que le réservoir de cette liqueur ne sit la cavité du corps glanduleux du testicule, où les Anatomistes prévenus de leur système avoient voulu trouver l'œuf, je sis acheter plusieurs chiens & plusieurs chiennes, & quelques lapins mâles & semelles, que je sis garder & nourrir tous séparément les uns des autres. Je parlai à un boucher pour avoir les portières de toutes les vaches & de toutes les brebis qu'il tuéroit, je l'engageai à me les Tome II.

apporter dans le moment même que la bête viendroit d'expirer, je m'affurai d'un chirurgien pour faire les diffections néceffaires; & afin d'avoir un objet de comparaison pour la liqueur de la femelle, je commençai par observer de nouveau la liqueur séminale d'un chien, qu'il avoit fournie par une émission naturelle; j'y trouvai (Pl. 4, sig. 19.) les mêmes corps en mouvement que j'y avois observés auparavant; ces corps traînoient après eux des filets qui ressembloient à des queues dont ils avoient peine à se débarrasser; ceux dont les queues étoient les plus courtes, se mouvoient avec plus d'agilité que les autres; ils avoient tous, plus ou moins, un mouvement de balancement vertical ou de roulis, & en général leur mouvement progressif, quoique fort sensible & très-marqué, n'étoit pas d'une grande rapidité.

## XXVI.

Pendant que j'étois occupé à cette observation, l'on disséquoit une chienne vivante qui étoit en chaleur depuis quatre ou cinq jours, & que le mâle n'avoit point approchée. On trouva aisément les testicules qui sont aux extrémités des cornes de la matrice, ils étoient à peu près gros comme des avelines: ayant examiné l'un de ces testicules, j'y trouvai un corps glanduleux, rouge, proéminent, & gros comme un pois; ce corps glanduleux ressembloit parfaitement à un petit mamelon, & il y avoit au dehors de ce corps glanduleux une fente très-visible, qui étoit formée par deux lèvres dont l'une avançoit en

dehors un peu plus que l'autre; ayant entr'ouvert cette fente avec un stilet, nous en vimes dégoutter de la liqueur que nous recueillimes pour la porter au microscope, après avoir recommandé au chirurgien de remettre les testicules dans le corps de l'animal qui étoit encore vivant, afin de les tenir chaudement. J'examinai donc cette liqueur au microscope, & du premier coup d'œil j'eus la satisfaction d'y voir (Pl. 4, fig. 20.) des corps mouvans avec des queues, qui étoient presqu'absolument semblables à ceux que je venois de voir dans la liqueur féminale du chien. M" Needham & Daubenton qui observerent après moi, furent si surpris de cette ressemblance, qu'ils ne pouvoient se persuader que ces animaux spermatiques ne fussent pas ceux du chien que nous venions d'observer, ils crurent que j'avois oublié de changer de porte-objet, & qu'il avoit pû rester de la liqueur du chien, ou bien que le cure-dent avec lequel nous avions ramaffé plusieurs gouttes de cette liqueur de la chienne, pouvoit avoir fervi auparavant à celle du chien. M. Needham prit donc lui-même un autre porte-objet, un autre cure-dent, & ayant été cherché de la liqueur dans la fente du corps glanduleux, il l'examina le premier & y revit les mêmes animaux, les mêmes corps en mouvement, & il se convainquit avec moi non seulement de l'existence de ces animaux spermatiques dans la liqueur féminale de la femelle, mais encore de leur ressemblance avec ceux de la liqueur séminale du mâle. Nous revimes au moins dix fois de suite & sur différentes gouttes les mêmes phénomènes, car il y avoit Cc ii

# 204 HISTOIRE NATURELLE.

une affez bonne quantité de liqueur féminale dans ce corps glanduleux, dont la fente pénétroit dans une cavité profonde de près de trois lignes.

# XXVII.

Ayant ensuite examiné l'autre testicule, j'y trouvai un corps glanduleux dans son état d'accroissement, mais ce corps n'étoit pas mûr, il n'y avoit point de fente à l'extérieur, il étoit bien plus petit & bien moins rouge que le premier, & l'ayant ouvert avec un scalpel, je n'y trouvai aucune liqueur, il y avoit seulement une espèce de petit pli dans l'intérieur, que je jugeai être l'origine de la cavité. qui doit contenir la liqueur. Ce second testicule avoit quelques vésicules symphatiques très-visibles à l'extérieur: je perçai l'une de ces vésicules avec une lancette, & il en jaillit une liquéur claire & limpide que j'observai tout de suite au microscope; elle ne contenoit rien de semblable à celle du corps glanduleux, c'étoit une matière claire, compofée de très-petits globules qui étoient sans aucun mouvement; ayant répété souvent cette observation, comme on le verra dans la suite, je m'assurai que cette liqueur que renferment les vésicules, n'est qu'une espèce de lymphe qui ne contient rien d'animé, rien de semblable à ce que l'on voit dans la femence de la femelle, qui se forme & qui se perfectionne dans le corps glanduleux.

## XXVIII.

Quinze jours après je fis ouvrir une autre chienne qui

étoit en chaleur depuis sept ou huit jours, & qui n'avoit pas été approchée par le mâle, je fis chercher les testicules, ils sont contigus aux extrémités des cornes de la matrice; ces cornes sont fort longues, leur tunique extérieure enveloppe les testicules, & ils paroissent recouverts de cette membrane comme d'un capuchon. Je trouvai sur chaque testicule un corps glanduleux en pleine maturité; le premier que j'examinai étoit entr'ouvert, & il avoit un conduit ou un canal qui pénétroit dans le testicule, & qui étoit rempli de la liqueur féminale; le second étoit un peu plus proéminent & plus gros, & la fente ou le canal qui contenoit la liqueur, étoit au dessous du mamelon qui sortoit au dehors. Je pris de ces deux liqueurs, & les ayant comparées, je les trouvai tout-à-fait semblables; cette liqueur féminale de la femelle est au moins aussi liquide que celle du mâle, ayant ensuite examiné au microscope ces deux liqueurs tirées des deux testicules, j'y trouvai (Planche 4, figure 21.) les mêmes corps en mouvement, je revis à loisir les mêmes phénomènes que j'avois vûs auparavant dans la liqueur féminale de l'autre chienne, je vis de plus plusieurs globules qui se remuoient très-vivement, qui tâchoient de fe dégager du mucilage qui les environnoit, & qui emportoient après eux des filets ou des queues, il y en avoit une aussi grande quantité que dans la semence du mâle.

#### XXIX.

J'exprimai de ces deux corps glanduleux toute la liqueur qu'ils contenoient, & l'ayant raffemblée & mise

Cc iij

dans un petit crystal de montre, il y en eut une quantité fuffisante pour suivre ces observations pendant quatre ou cing heures; je remarquai qu'elle faifoit un petit dépôt au bas, ou du moins que la liqueur s'y épaississoit un peu. Je pris une goutte de cette liqueur plus épaisse que l'autre. & l'ayant mise au microscope, je reconnus (Planche 4, fig. 22.) que la partie mucilagineuse de la semence s'étoit condensée, & qu'elle formoit comme un tissu continu; au bord extérieur de ce tiffu, & dans une étendue affez considérable de sa circonférence il y avoit un torrent, ou un courant qui paroiffoit composé de globules qui couloient avec rapidité, ces globules avoient des mouvemens propres, ils étoient même très-vifs, très-actifs, & ils paroiffoient être abfolument dégagés de leur enveloppe mucilagincufe & de leurs queues, ceci ressembloit si bien au cours du fang lorsqu'on l'observe dans les petites veines transparentes, que quoique la rapidité de ce courant de globules de la semence fût plus grande, & que de plus ces globules eussent des mouvemens propres & particuliers, je fus frappé de cette ressemblance, car ils paroissoient non seulement être animés par leurs propres forces, mais encore être poussés par une force commune, & comme contraints de se suivre en troupeau. Je conclus de cette observation & de la IX & XIIme, que quand le fluide commence à se coaguler ou à s'épaissir, soit par le dessèchement ou par quelques autres causes, ces globules actifs rompent & déchirent les enveloppes mucilagineuses dans lesquelles ils sont contenus, & qu'ils s'échappent du côté

où la liqueur est demeurée plus sluide. Ces corps mouvans n'avoient alors ni filets ni rien de semblable à des queues, ils étoient pour la plûpart ovales & paroissoient un peu aplatis par- dessous, car ils n'avoient aucun mouvement de roulis, du moias qui sût sensible.

# XXX.

Les cornes de la matrice étoient à l'extérieur mollasses, & elles ne paroiffoient pas être remplies d'aucune liqueur: je les fis ouvrir longitudinalement, & je n'y trouvai qu'une très-petite quantité de liqueur, il y en avoit cependant affez pour qu'on pût la ramasser avec un cure-dent. J'observai cette liqueur au microscope, c'étoit la même que celle que j'avois exprimée des corps glanduleux du testicule, car elle étoit pleine de globules actifs qui se mouvoient de la même façon, & qui étoient absolument semblables en tout à ceux que j'avois observés dans la liqueur tirée immédiatement du corps glanduleux; aussi ces corps glanduleux sont posés de façon qu'ils versent aisément cette liqueur sur les cornes de la matrice, & je suis persuadé que tant que la chaleur des chiennes dure, & peut-être encore quelque temps après, il y a une stillation ou un dégouttement continuel de cette liqueur, qui tombe du corps glanduleux dans les cornes de la matrice, & que cette stillation dure jusqu'à ce que le corps glanduleux ait épuifé les vésicules du testicule auxquelles il correspond; alors il s'affaisse peu à peu, il s'efface, & il ne laisse qu'une petite cicatrice rougeâtre qu'on voit à l'extérieur du testicule.

### XXXI

Je pris cette liqueur féminale qui étoit dans l'une des cornes de la matrice & qui contenoit des corps mouvans ou des animaux fpermatiques, femblables à ceux du mâle; & ayant pris en même temps de la liqueur féminale d'un chien, qu'il venoit de fournir par une émiffion naturelle, & qui contenoit auffi, comme celle de la femelle, des corps en mouvement, j'effayai de mêler ces deux liqueurs en prenant une petite goutte de chacune, & ayant examiné ce mélange au microfcope, je ne vis rien de nouveau, la liqueur étant toûjours la même, les corps en mouvement les mêmes; ils étoient tous fi femblables, qu'il n'étoit pas poffible de diffinguer ceux du mâle & ceux de la femelle, feulement je crus m'apercevoir que leur mouvement étoit un peu ralenti, mais à cela près je ne vis pas que ce mélange eût produit la moindre altération dans la liqueur.

## XXXII.

Ayant fait difféquer une autre chienne qui étoit jeune, qui n'avoit pas porté, & qui n'avoit point encore été en chaleur, je ne trouvai fur l'un des tefficules qu'une petite protubérance folide, que je reconnus aifément pour être l'origine d'un corps glanduleux qui commençoit à pouffer, & qui auroit pris fon accroiffement dans la fuite, & fur l'autre tefficule je ne vis aucun indice du corps glanduleux; la furface de ce tefficule étoit liffe & unie, & on avoit peine à y voir à l'extérieur les véficules lymphatiques, que je trouvai cependant fort aifément en faifant féparer les tuniques

tuniques qui revêtent ces tefficules, mais ces véficules n'étoient pas confidérables, & ayant observé la petite quantité de liqueur que je pûs ramasser dans ces testicules avec le cure-dent, je ne vis que quelques petits globules sans aucun mouvement, & quelques globules beaucoup plus gros & plus aplatis, que je reconnus aisément pour être des globules du sang dont cette liqueur étoit en estet un peu mêlée.

## XXXIII.

Dans une autre chienne qui étoit encore plus jeune & qui n'avoit que trois ou quatre mois, il n'y avoit sur les testicules aucune apparence du corps glanduleux; ils étoient blancs à l'extérieur, unis fans aucune protubérance, & recouverts de leur capuchon comme les autres; il y avoit quelques petites vésicules, mais qui ne me parurent contenir que peu de liqueur, & même la substance intérieure des testicules ne paroissoit être que de la chair affez semblable à celle d'un ris de veau, & à peine pouvoit-on remarquer quelques vésicules à l'extérieur, ou plûtôt à la circonférence de cette chair. J'eus la curiofité de comparer l'un de ces testicules avec celui d'un jeune chien de même groffeur à peu près que la chienne, ils me parurent tout-à-fait semblables à l'intérieur, la substance de la chair étoit, pour ainsi dire, de la même nature. Je ne prétends pas contredire par cette remarque ce que les Anatomistes nous ont dit au sujet des testicules des mâles, qu'ils affurent n'être qu'un peloton de vaiffeaux qu'on peut dévuider, & qui font fort menus & fort

Tome II.

longs, je dis feulement que l'apparence de la substance intérieure des testicules des femelles est semblable à celle des testicules des mâles, lorsque les corps glanduleux n'ont pas encore poussé.

## XXXIV.

On m'apporta une portière de vache qu'on venoit de tuer, & comme il y avoit près d'une demi-lieue de l'endroit où on l'avoit tuée jusque chez moi, on enveloppa cette portière dans des linges chauds, & on la mit dans un panier sur un lapin vivant, qui étoit lui-même couché fur du linge au fond du panier; de cette manière elle étoit, lorsque je la reçûs, presqu'aussi chaude qu'au fortir du corps de l'animal. Je fis d'abord chercher les testicules, que nous n'eumes pas de peine à trouver, ils sont gros comme de petits œufs de poule, ou au moins comme des œufs de gros pigeons ; l'un de ces testicules avoit un corps glanduleux, gros comme un gros pois, qui étoit protubérant au dehors du testicule, à peu près comme un petit mamelon ; mais ce corps glanduleux n'étoit pas percé, il n'y avoit ni fente ni ouverture à l'extérieur, il étoit ferme & dur, je le pressai avec les doigts, il n'en fortit rien, je l'examinai de près, & à la loupe, pour voir s'il n'avoit pas quelque petite ouverture imperceptible, je n'en aperçus aucune, il avoit cependant de profondes racines dans la fubstance intérieure du testicule. J'obfervai avant que de faire entamer ce testicule, qu'il y avoit deux autres corps glanduleux à d'affez grandes distances

du premier, mais ces corps glandulcux ne commençoient encore qu'à pouffer, ils étoient dessous la membrane commune du testicule, ils n'étoient guère plus gros que de grosses lentilles; leur couleur étoit d'un blane jaunâtre, au lieu que celui qui paroissoit avoir percé la membrane du testicule, & qui étoit au dehors, étoit d'un rouge couleur de rose. Je sis ouvrir longitudinalement ce dernier corps glanduleux qui approchoit, comme l'on voit, beaucoup plus de sa maturité que les autres; j'examinai avec grande attention l'ouverture qu'on venoit de saire, & qui séparoit ce corps glanduleux par son milieu, je reconnus qu'il y avoit au sond un petite cavité; mais ni cette cavité, ni tout le reste de la substance de ce corps glanduleux ne contenoit aucune liqueur; je jugeai done qu'il étoit encore asse de loigné de son entière maturité.

### XXXV.

L'autre testicule n'avoit aucun corps glanduleux qui fût proéminent au dehors, & qui eût percé la membrane commune qui recouvre le testicule; il y avoit seulement deux petits corps glanduleux qui commençoient à naître & à former chacun une petite protubérance au dessous de cette membrane, je les ouvris tous les deux avec la pointe du scalpel, il n'en fortit aucune liqueur, c'étoient des corps durs, blancheâtres, un peu teints de jaune, on y voyoit à la loupe quelques petits vaisseaux fanguins. Ces deux testicules avoient chacun quatre ou cinq vésseules lymphatiques, qu'il étoit très-aisé de distinguer à

leur furface; il paroiffoit que la membrane qui recouvre le testicule, étoit plus mince dans l'endroit où étoient ces vésicules, & elle étoit comme transparente : cela me fit juger que ces vésicules contenoient une bonne quantité de liqueur claire & limpide; & en effet, en ayant percé une dans fon milieu avec la pointe d'une lancette, la liqueur jaillit à quelques pouces de distance, & avant percé de même les autres vélicules, je ramaffai une affez grande quantité de cette liqueur pour pouvoir l'observer aisément & à loisir, mais je n'y découvris rien du tout; cette liqueur est une lymphe pure, très-transparente, & dans laquelle je ne vis que quelques globules trèspetits, & fans aucune forte de mouvement : après quelques heures j'examinai de nouveau cette liqueur des véficules, elle me parut être la même, il n'y avoit rien de différent, si ce n'est un peu moins de transparence dans quelques parties de la liqueur; je continuai à l'examiner pendant deux jours jusqu'à ce qu'elle fût desséchée, & je n'y reconnus aucune altération, aucun changement, aucun mouvement.

## XXXVI

Huit jours après on m'apporta deux autres portières de vaches qui venoient d'être tuées, & qu'on avoit enve-loppées & transportées de la même façon que la première; on m'assirua que l'une étoit d'une jeune vache qui n'avoit pas encore porté, & que l'autre étoit d'une vache qui avoit fait plusieurs veaux, & qui cependant n'étoit pas vieille. Je fis d'abord chercher les testicules de cette

vache qui avoit porté, & je trouvai sur l'un de ces testicules un corps glanduleux, gros & rouge comme une bonne cerife, ce corps paroissoit un peu mollasse à l'extrémité de son mamelon; j'y distinguai très-aisément trois petits trous où il étoit facile d'introduire un crin; avant un peu pressé ce corps glanduleux avec les doigts, il en fortit une petite quantité de liqueur que je portai sur le champ au microscope, & j'eus la satisfaction d'y voir (Pl. 4, fig. 22.) des globules mouvans, mais différens de ceux que j'avois vûs dans les autres liqueurs féminales, ces globules étoient petits & obscurs; leur mouvement progressif, quoique fort distinct & fort aisé à reconnoître, étoit cependant fort lent, la liqueur n'étoit pas épaisse; ces globules mouvans n'avoient aussi aucune apparence de queues ou de filets, & ils n'étoient pas à beaucoup près tous en mouvement, il y en avoit un bien plus grand nombre qui paroiffoient très-semblables aux autres, & qui cependant n'avoient aucun mouvement : voilà tout ce que je pûs voir dans cette liqueur que ce corps glanduleux m'avoit fournie; comme il n'y en avoit qu'une trèspetite quantité qui se dessécha bien vîte, je voulus presser une seconde fois le corps glanduleux, mais il ne me fournit qu'une quantité de liqueur encore plus petite, & mêlée d'un peu de fang; j'y revis les petits globules en mouvement, & leur diamètre comparé à celui des globules du fang qui étoit mêlé dans cette liqueur, me parut être au moins quatre fois plus petit que celui de ces globules fanguins.

## XXXVII.

Ce corps glanduleux étoit fitué à l'une des extrémités du testicule, du côté de la corne de la matrice, & la liqueur qu'il préparoit & qu'il rendoit, devoit tomber dans cette corne: cependant ayant fait ouvrir cette corne de la matrice, je n'y trouvai point de liqueur dont la quantité fût sensible. Ce corps glanduleux pénétroit fort avant dans le testicule, & en occupoit plus du tiers de la substance intérieure; je le fis ouvrir & séparer en deux longitudinalement, j'y trouvai une cavité assez considérable, mais entièrement vuide de liqueur : il y avoit sur le même testicule, à quelque distance du gros corps glanduleux, un autre petit corps de même espèce, mais qui commençoit encore à naître, & qui formoit fous la membrane de ce testicule une petite protubérance de la groffeur d'une bonne lentille; il y avoit aussi deux petites cicatrices, à peu près de la même groffeur d'une lentille, qui formoient deux petits enfoncemens, mais très-superficiels, ils étoient d'un rouge foncé: ces cicatrices étoient celles des anciens corps glanduleux qui s'étoient oblitérés. Avant ensuite examiné l'autre testicule de cette même vache qui avoit porté, j'y comptai quatre cicatrices & trois corps glanduleux, dont le plus avancé avoit percé la membrane, il n'étoit encore que d'un rouge couleur de chair, & gros comme un pois: il étoit ferme & fans aucune ouverture à l'extrémité, & il ne contenoit encore aucune liqueur; les deux autres étoient fous la membrane,

& quoique gros comme de petits pois, ils ne paroissoient pas encore au dehors, ils étoient plus durs que le premier, & leur couleur étoit plus orangée que rouge. Il ne refloit fur le premier testicule que deux ou trois vésicules lymphatiques bien apparentes, parce que le corps glanduleux de ce testicule, qui étoit arrivé à son entière maturité, avoit épuifé les autres vésicules, au lieu que sur le second testicule où le corps glanduleux n'avoit encore pris que le quart de son accroissement, il y avoit un beaucoup plus grand nombre de vésicules lymphatiques; j'en comptai huit à l'extérieur de ce testicule, & ayant examiné au microscope la liqueur de ces vésicules de l'un & de l'autre testicule, je ne vis qu'une matière fort transparente & qui ne contenoit rien de mouvant, rien de semblable à ce que je venois de voir dans la liqueur du corps glanduleux.

# XXXVIII.

J'examinai ensuite les testicules de l'autre vache qui n'avoit pas porté, ils étoient cependant aussi gros, & peut-être un peu plus gros que ceux de la vache qui avoit porté, mais il est vrai qu'il n'y avoit point de cicatrice, ni sur l'un, ni sur l'autre de ces testicules; l'un étoit même absolument lisse, sans protubérance, & fort blanc, on distinguoit seulement à sa surface plusieurs endroits plus clairs & moins opaques que le reste, & c'étoient les vésicules lymphatiques qui y étoient en grand nombre: on pouvoit en compter aissement jusqu'à quinze, mais il n'y avoit aucun indice de la naissance des corps glanduleux.

Sur l'autre téflicule je reconnus les indices de deux corps glanduleux, dont l'un commençoit à naître, & l'autre étoit déjà gros comme un petit pois un peu aplati, ils étoient tous deux recouverts de la membrane commune du tefficule, comme le font tous les corps glanduleux dans le temps qu'ils commencent à fe former; il y avoit auffi fur ces tefficules un grand nombre de véficules lymphatiques, j'en fis fortir avec la lancette de la liqueur que j'examinai, & qui ne contenoit rien du tout, & ayant percé avec la même lancette les deux petits corps glanduleux, il n'en fortit que du fang.

## XXXIX.

Je fis couper chacun de ces testicules en quatre parties; tant ceux de la vache qui n'avoit pas porté, que ceux de la vache qui avoit porté, & les ayant mis chacun féparément dans des bocaux, j'y versai autant d'eau pure qu'il en falloit pour les couvrir, & après avoir bouché bien exactement les bocaux, je laissai cette chair infuser pendant fix jours : après quoi ayant examiné au microscope l'eau de ces infusions, j'y vis (Pl. 4, fig. 23.) une quantité innombrable de petits globules mouvans; ils étoient tous, & dans toutes ces infusions, extrêmement petits, fort actifs, tournant la plûpart en rond & fur leur centre, ce n'étoit, pour ainsi dire, que des atomes, mais qui se mouvoient avec une prodigieuse rapidité, & en tout sens. Je les observai de temps à autre pendant trois jours, ils me parurent toûjours devenir plus petits, & enfin ils disparurent disparurent à mes yeux par leur extrême petitesse, le troisième jour.

XL.

On m'apporta les jours fuivans trois autres portières de vaches qui venoient d'être tuées : je fis d'abord chercher les testicules pour voir s'il ne s'en trouveroit pas quelqu'un dont le corps glanduleux fût en parfaite maturité; dans deux de ces portières je ne trouvai sur les testicules que des corps glanduleux en accroissement, les uns plus gros, les autres plus petits, les uns plus, les autres moins colorés. On n'avoit pû me dire si ces vaches avoient porté ou non, mais il y avoit grande apparence que toutes avoient été plusieurs fois en chaleur, car il y avoit des cicatrices en affez grand nombre fur tous ces testicules. Dans la troisième portière je trouvai un testicule sur lequel il y avoit un corps glanduleux, gros comme une cerife & fort rouge, il étoit gonflé & me parut être en maturité; je remarquai à son extrémité un petit trou qui étoit l'orifice d'un canal rempli de liqueur, ce canal aboutissoit à la cavité intérieure, qui en étoit aussi remplie: je pressai un peu ce mamelon avec les doigts, & il en fortit affez de liqueur pour pouvoir l'observer un peu à loisir. Je retrouvai (Pl. 4, fig. 24.) dans cette liqueur des globules mouvans qui paroissoient être absolument semblables à ceux que j'avois vûs auparavant dans la liqueur que j'avois exprimée de même du corps glanduleux d'une autre vache dont j'ai parlé article XXXVI, il me parut seulement qu'ils étoient en plus grande quantité & que leur mouvement progressif Tome II.

étoit moins lent, ils me parurent aussi plus gros, & les ayant confidérés long-temps, j'en vis qui s'alongeoient & qui changeoient de figure; j'introduisis ensuite un stilet très-fin dans le petit trou du corps glanduleux, il y pénétra aisément à plus de quatre lignes de profondeur, & ayant ouvert le long du stilet ce corps glanduleux, je trouvai la cavité intérieure remplie de liqueur, elle pouvoit en contenir en tout deux grosses gouttes. Cette liqueur m'offrit au microscope les mêmes phénomènes, les mêmes globules en mouvement, mais je ne vis jamais dans cette liqueur, non plus que dans celle que j'avois observée auparavant, art. XXXVI, ni filamens, ni filets, ni queues à ces globules. La liqueur des vésicules que j'observai ensuite ne m'offrit rien de plus que ce que j'avois déjà vû les autres fois, c'étoit toûjours une matière presque entièrement transparente, & qui ne contenoit rien de mouvant; j'aurois bien desiré d'avoir de la semence de taureau pour la comparer avec celle de la vache, mais les gens à qui je m'étois adressé pour cela, me manquèrent de parole.

XLI.

On m'apporta encore à différentes fois plufieurs autres portières de vaches; je trouvai dans les unes les tefficules chargés de corps glanduleux prefque mûrs, dans les tefficules de quelques autres je vis que les corps glanduleux étoient dans différens états d'accrofflement, & je ne remarquai rien de nouveau, finon que dans deux tefficules de deux vaches différentes je vis le corps glanduleux

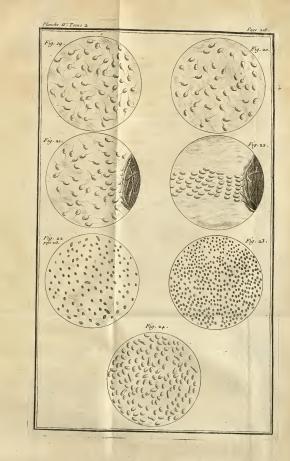



dans son état d'affaissement; la base de l'un de ces corps glanduleux étoit aussi large que la circonférence d'une cerife, & cette base n'avoit pas encore diminué de largeur, mais l'extrémité du mamelon étoit mollasse, ridée & abattue, on y reconnoissoit aisément deux petits trous par où la liqueur s'étoit écoulée; j'y introduisis avec assez de peine un petit crin, mais il n'y avoit plus de liqueur dans le canal, non plus que dans la cavité intérieure qui étoit encore fensible, comme je le reconnus en faifant fendre avec un scalpel ce corps glanduleux; l'affaifsement du corps glanduleux commence donc par la partie la plus extérieure, par l'extrémité du mamelon, il diminue de hauteur d'abord, & ensuite il commence à diminuer en largeur, comme je l'observai sur un autre testicule où ce corps glanduleux étoit diminué de près des trois quarts; il étoit presqu'entièrement abattu, ce n'étoit, pour ainsi dire, qu'une peau d'un rouge obscur qui étoit vuide & ridée, & la substance du testicule qui l'environnoit à sa base, avoit resserré la circonférence de cette base & l'avoit déja réduite à plus de moitié de son diamètre.

#### X LII.

Comme les testicules des femelles de lapin sont petits & qu'il s'y forme plusieurs corps glanduleux qui sont aussi fort petits, je n'ai pû rien observer exactement au sujet de leur liqueur séminale, quoique j'aie fait ouvrir plusieurs de ces femelles devant moi; j'ai seulement reconnu que les testicules des lapines sont dans des états très - diffétens

les uns des autres, & qu'aucun de ceux que j'ai vûs ne reffemble parfaitement à ce que Graaf a fait graver; car les corps granduleux n'enveloppent pas les véficules lymphatiques, & je ne leur ai jamais vû une extrémité pointue comme il la dépeint; mais je n'ai pas affez fuivi ce détail anatomique pour en rien dire de plus.

# XLIII.

J'ai trouvé sur quelques-uns des testicules de vaches que j'ai examinés, des espèces de vessies pleine d'une liqueur transparente & limpide, j'en ai remarqué trois qui étoient dans différens états, la plus groffe étoit groffe comme un gros pois, & attachée à la membrane extérieure du testicule par un pédicule membraneux & fort; une autre un peu plus petite étoit encore attachée de même par un pédicule plus court, & la troisième qui étoit à peu près de la même groffeur que la feconde, paroiffoit n'être qu'une vésicule lymphatique beaucoup plus éminente que les autres. J'imagine donc que ces espèces de vessies qui tiennent au testicule, ou qui s'en séparent quelquesois, qui aussi deviennent quelquesois d'une grosseur trèsconfidérable, & que les Anatomisles ont appelées des hydatides, pourroient bien être de la même nature que les vésicules lymphatiques du testicule; car ayant examiné au microscope la liqueur que contiennent ces vessies, je la trouvai entièrement semblable à celle des vésicules lymphatiques du testicule; c'étoit une liqueur transparente, homogène & qui ne contenoit rien de mouvant. Au reste

je ne prétends pas dire que toutes les hydatides que l'on trouve, ou dans la matrice, ou dans les autres parties de l'abdomen, foient semblables à celles-ci; je dis seulement qu'il m'a paru que celles que j'ai vû attachées aux testicules, sembloient tirer leur origine des vésicules lymphatiques, & qu'elles étoient en apparence de la même nature, X L I V.

Dans ce même temps je sis des observations sur de l'eau d'huîtres, fur de l'eau où l'on avoit fait bouillir du poivre, & sur de l'eau où l'on avoit simplement fait tremper du poivre, & encore sur de l'eau où i'avois mis infuser de la graine d'œillet, les bouteilles qui contenoient ces infusions étoient exactement bouchées; au bout de deux jours je vis dans l'eau d'huîtres une grande quantité de corps ovales & globuleux qui sembloient nager comme des poissons dans un étang, & qui avoient toute l'apparence d'être des animaux; cependant ils n'ont point de membres, & pas même de queues, ils étoient alors transparens, gros & fort visibles; je les ai vû changer de figure fous mes yeux, je les ai vû devenir successivement plus petits pendant sept ou huit jours de suite qu'ils ont duré, & que je les ai observés tous les jours, & enfin j'ai vû dans la fuite avec M. Needham des animaux fi femblables dans une infusion de gelée de veau rôti, qui avoit aussi été bouchée très-exactement, que je suis persuadé que ce ne sont pas de vrais animaux, au moins dans l'acception reçûe de ce terme, comme nous l'expliquerons dans la fuite.

L'infusion d'œillet m'offrit au bout de quelques jours un spectacle que je ne pouvois me lasser de regarder, la liqueur étoit remplie d'une multitude innombrable de globules mouvans, & qui paroissoient animés comme ceux des liqueurs séminales & de l'infusion de la chair des animaux; ces globules étoient même affez gros les premiers jours, & dans un grand mouvement, foit sur eux-mêmes autour de leur centre, soit en droite ligne, foit en ligne courbe, les uns autour des autres, cela-dura plus de trois semaines, ils diminuèrent de grandeur peu à peu, & ne disparurent que par leur extrême petitesse.

Je vis la même chose, mais plus tard, dans l'eau de poivre bouillie, & encore la même chose, mais encore plus tard, dans celle qui n'avoit pas bouilli. Je soupçonnai dès-lors que ce qu'on appelle fermentation pouvoit bien n'être que l'effet du mouvement de ces parties organiques des animaux & des végétaux, & pour voir quelle différence il y avoit entre cette espèce de fermentation & celle des minéraux, je mis au microscope un tant soit peu de poudre de pierre, sur laquelle on versa une petite goutte d'eauforte, ce qui produisit des phénomènes tout différens, c'étoient de groffes bulles qui montoient à la surface & qui obscurcissoient dans un instant la lentille du microscope, c'étoit une dissolution de parties grossières & massives qui tomboient à côté & qui demeuroient sans mouvement, & il n'y avoit rien qu'on pût comparer en aucune façon avec ce que j'avois vû dans les infusions d'œillet & de poivre.

J'examinai la liqueur féminale qui remplit les laites de différens poiffons, de la carpe, du brochet, du barbeau, je faifois tirer la laite tandis qu'ils étoient vivans, & ayant observé avec beaucoup d'attention ces différentes liqueurs, je n'y vis pas autre chose que ce que j'avois vît dans l'infusion d'œillet, c'est-à-dire, une grande quantité de petits globules obscurs en mouvement; je me sis apporter plusieurs autres de ces poissons vivans, & ayant comprimé seulement en pressant un peu avec les doigts la partie du ventre de ces poissons par laquelle ils répandent cette liqueur, j'en obtins, sans faire aucune blessure à l'animal, une affez grande quantité pour l'observer, & j'y vis de même une infinité de globules en mouvement qui étoient tous obscurs, presque noirs & fort petits.

### XLVI.

Avant que de finir ce chapitre, je vais rapporter les expériences de M. Needham fur la femence d'une espèce de Sèches, appelées Calmar; cet habile observateur ayant cherché les animaux spermatiques dans les laites de plusieurs poissons différens, les a trouvés d'une grosfeur très-considérable dans la laite du calmar, ils ont rois & quatre lignes de longueur, vûs à l'œil simple. Pendant tout l'été qu'il disséqua des calmars à Lisbonne, il ne trouva aucune apparence de laite, aucun réservoir qui lui parût destiné à recevoir la liqueur séminale, & ce ne sut que vers le milieu de décembre qu'il commença

à apercevoir les premiers vestiges d'un nouveau vaisseau rempli d'un fuc laiteux. Ce réservoir augmenta, s'étendit. & le suc laiteux, ou la semence qu'il contenoit, v étoit répandue affez abondamment. En examinant cette semence au microscope, M. Needham n'aperçut dans cette liqueur que de petits globules opaques, qui nageoient dans une espèce de matière séreuse, sans aucune apparence de vie; mais ayant examiné quelque temps après la laite d'un autre calmar, & la liqueur qu'elle contenoit, il y trouva des parties organiques toutes formées dans plusieurs endroits du réservoir, & ces parties organiques n'étoient autre chose que de petits ressorts faits en spirale (a b Fig. 1, pl. 5.) & renfermés dans une espèce d'étui transparent. Ces ressorts lui parurent dès la premiere fois aussi parfaits qu'ils le sont dans la fuite, seulement il arrive qu'avec le temps le ressort se resserre, & forme une espèce de vis, dont les pas sont d'autant plus serrés, que le temps de l'action de ces ressorts est plus prochain. La tête de l'étui dont nous venons de parler, est une espèce de valvule qui s'ouvre en dehors, & par laquelle on peut faire fortir tout l'appareil qui est contenu dans l'étui; il contient de plus une autre valvule b, un barillet c, & une substance spongieuse de. Ainsi toute la machine consiste en un étui extérieur a fig. 2. transparent & cartilagineux, dont l'extrémité supéricure est terminée par une tête arrondie, qui n'est formée que par l'étui lui-même, qui se contourne & fait office de valvule. Dans cet étui extérieur est contenu un tuyau transparent

transparent, qui renferme le ressort dont nous avons parlé, une foupape, un barillet, & une substance spongieuse; la vis occupe la partie supérieure du tuyau & de l'étui, le piston & le barillet sont placés au milieu, & la substance spongieuse occupe la partie inférieure. Ces machines pompent la liqueur laiteuse, la substance spongieuse qu'elles contiennent s'en remplit, & avant que l'animal fraie, toute la laite n'est plus qu'un composé de ces parties organiques qui ont absolument pompé & desséché la liqueur laiteuse; aussi-tôt que ces petites machines sortent du corps de l'animal & qu'elles font dans l'eau ou dans l'air, elles agissent (Planche 5, figures 2 & 3.) le ressort monte, fuivi de la foupape, du barillet & du corps spongieux qui contient la liqueur, & dès que le ressort & le tuyau qui le contient, commencent à sortir hors de l'étui, ce ressort se plie, & cependant tout l'appareil qui reste en dedans continue à se mouvoir jusqu'à ce que le ressort, la soupape & le barillet soient entièrement sortis; dès que cela est fait, tout le reste saute dehors en un instant, & la liqueur laiteuse qui avoit été pompée & qui étoit contenue dans le corps spongieux, s'écoule par le barillet.

Comme cette observation est très-singulière & qu'elle prouve incontestablement que les corps mouvans qui se trouvent dans la laite du calmar, ne sont pas des animaux, mais de simples machines, des espèces de pompes, j'ai cru devoir rapporter ici ce qu'en dit M. Needham, ch. 6.\*

<sup>\*</sup> Voyez nouvelles Découvertes faites avec le microscope par M. Needham. Leyde, 1747, page 53.

« Lorfque les petites machines font, dit-il, parvenues à » leur entière maturité, plusieurs agissent dans le moment » qu'elles font en plein air, cependant la plûpart peuvent » être placées commodément pour être vûcs au microscope » avant que leur action commence; & même pour qu'elle » s'exécute il faut humecter avec une goutte d'eau l'extré-» mité supérieure de l'étui extérieur, qui commence alors » à se développer, pendant que les deux petits ligamens » qui fortent hors de l'étui, se contournent & s'entortillent » en différentes façons. En même temps la vis monte » lentement, les volutes qui font à fon bout supérieur, se » rapprochent & agiffent contre le sommet de l'étui; cepen-" dant celles qui sont plus bas, avancent aussi & semblent » être continuellement suivies par d'autres qui sortent du » piston; je dis qu'elles semblent être suivies, parce que je " ne crois pas qu'elles le foient effectivement, ce n'est » qu'une simple apparence produite par la nature du mou-» vement de la vis. Le piston & le barillet se meuvent aussi » fuivant la même direction, & la partie inférieure qui » contient la semence, s'étend en longueur & se meut en » même temps vers le haut de l'étui, ce qu'on remarque » par le vuide qu'elle laisse au fond. Dès que la vis, avec » le tube dans lequel elle est renfermée, commence à pa-» roître hors de l'étui, elle se plie, parce qu'elle est retenue » par ses deux ligamens; & cependant tout l'appareil inté-» rieur continue à se mouvoir lentement, & par degrés. » jusqu'à ce que la vis, le piston & le barillet soient entière-» ment fortis: quand cela est fait, tout le reste saute dehors

en un moment; le piston b se sépare (Pl. 5, fig. 2.) du « barillet c. le ligament apparent, qui est au dessous de ce « dernier, se gonfle, & acquiert un diamètre égal à celui « de la partie spongieuse qui le suit : celle-ci, quoique « beaucoup plus large que dans l'étui, devient encore cinq « fois plus longue qu'auparavant; le tube qui renferme le « tout, s'étrécit dans fon milieu, & forme ainsi deux espèces « de nœuds d, e, (Pl. 5, fig. 2 & 3.) distans environ d'un « tiers de sa longueur, de chacune de ces extrémités; ensuite « la femence s'écoule par le barillet c, (fig. 2.) & elle est « compofée de petits globules opaques, qui nagent dans une « matière séreuse, sans donner aucun signe de vie, & qui sont « précifément tels que j'ai dit les avoir vûs, lorsqu'ils étoient « répandus dans le réfervoir de la laite \*. Dans la figure, « la partie comprise entre les deux nœuds d, e, paroît être « frangée; quand on l'examine avec attention, l'on trouve «

<sup>\*</sup> Je dois remarquer que M. Needham n'avoit pas alors fuivi ces globules affez loin, car s'il les eût observés attentivement, il auroit fans doute reconnu qu'ils viennent à prendre de la vie, ou plûtôt de l'activité & du mouvement comme toutes les autres parties organiques des semences animales; & de même, si dans ce temps il eût observé la première liqueur laiteuse dans les vûes qu'il a eues depuis, d'après ma théorie que je lui ai communiquée, je ne doute pas, & il le croit lui-même, qu'il auroit vû entre ces globules quelque mouvement d'approximation, puisque les machines se sont formées de l'assembles de ces globules; car on doit observer que les resforts qui sont les parties qui paroissent les premières, sont entièrement détachés du vaisseu seminal qui les contient, & qu'ils nagent librement dans la liqueur, ce qui prouve qu'ils sont formés immédiatement de cette même liqueur.

» que ce qui la fait paroître telle, c'est que la substance » spongieuse qui est en dedans du tube, est rompue & » féparée en parcelles à peu près égales; les phénomènes » fuivans prouveront cela clairement.

Quelquefois il arrive que la vis & le tube se rompent » précifément au dessus du piston b, lequel reste dans le » barillet c, fig. 3; alors le tube se ferme en un moment & » prend une figure conique en se contractant, autant qu'il est » possible, par-dessus l'extrémité de la vis f; cela démontre » qu'il est très-élastique en cet endroit, & la manière dont » il s'accommode à la figure de la substance qu'il renferme, » lorsque celle-ci souffre le moindre changement, prouve

qu'il l'est également par-tout ailleurs. »

M. Needham dit ensuite qu'on seroit porté à croire que l'action de toute cette machine seroit dûe au ressort de la vis, mais il prouve par plusieurs expériences que la vis ne fait au contraire qu'obéir à une force qui réside dans la partie spongieuse; dès que la vis est séparée du reste, elle cesse d'agir & elle perd toute son activité. L'auteur fait ensuite des réflexions sur cette singulière machine.

« Si j'avois vû, dit-il, les animalcules qu'on prétend être » dans la femence d'un animal vivant, peut-être ferois-je » en état de déterminer si ce sont réellement des créatures » vivantes, ou simplement des machines prodigieusement » petites, & qui font en mignature ce que les vaisseaux du calmar font en grand. »\_

Par cette analogie & par quelques autres raifonnemens M. Needham conclut qu'il y a grande apparence que les





vers spermatiques des autres animaux ne sont que des corps organifés, & des espèces de machines semblables à celles-ci, dont l'action se fait en différens temps; car, dit-il, supposons que dans le nombre prodigieux de vers spermatiques qu'on voit en même temps dans le champ du microscope, il y en ait seulement quelques milliers qui agissent & se développent en même temps, cela suffira pour nous faire croire qu'ils font tous vivans : concevons de même, ajoûte-t-il, que le mouvement de chacun de ces vers spermatiques dure, comme celui des machines du calmar, environ une demi-minute; alors comme il y aura fuccession d'action & de machines les unes aux autres, cela pourra durer long-temps, & les prétendus animaux paroîtront mourir fuccessivement. D'ailleurs, pourquoi le calmar feul n'auroit-il dans fa femence que des machines; tandis que tous les autres animaux auroient des vers spermatiques, de vrais animaux! l'analogie est ici d'une si grande force, qu'il ne paroît pas possible de s'y refuser. M. Needham remarque encore très-bien, que les observations même de Leeuwenhoek semblent indiquer que les vers spermatiques ont beaucoup de ressemblance avec les corps organifés de la femence du calmar. J'ai pris, dit Leeuwenhoek en parlant de la semence du cabillau, ces corps ovales pour ceux des animalcules qui étoient crevés & distendus, parce qu'ils étoient quatre fois plus gros que les corps des animalcules lorsqu'ils étoient en vie; & dans un autre endroit; j'ai remarqué, dit-il, en parlant de la semence du chien, que ces animaux changent Ff iii

fouvent de figure, fur-tout quand la liqueur dans laquelle ils nagent, s'évapore; leur mouvement progressif ne s'étend pas au delà du diamètre d'un cheveu. Voyez Leeuwenhoek,

Arc. Nat. pages 306, 309 & 310.

Tout cela étant pesé & examiné, M. Needham a conjecturé que les prétendus animaux spermatiques pouvoient bien n'être en effet que des espèces de machines naturelles, des corps bien plus simplement organisés que le corps d'un animal. J'ai vû à son microscope, & avec lui, ces mêmes machines de la laite du calmar, & on peut être affuré que la description qu'il en a donnée, est trèsfidèle & très-exacte. Ces observations nous font donc voir que la femence est composée de parties qui cherchent à s'organiser, qu'elle produit en effet dans ellemême des corps organifés, mais que ces corps organifés ne sont pas encore des animaux ni des corps organisés semblables à l'individu qui les produit. On pourroit croire que ces corps organifés ne font que des espèces d'instrumens qui servent à perfectionner la liqueur séminale & à la pouffer avec force, & que c'est par cette action vive & intérieure qu'elle pénètre plus intimement la liqueur de la femelle.



## CHAPITRE VII.

Comparaison de mes Observations avec celles de M. Leeuwenhoek.

UOIQUE j'aie fait les observations que je viens de rapporter, avec toute l'attention dont je suis capable, quoique je les aie répétées un très-grand nombre de fois, je suis persuadé qu'il m'a encore échappé bien des choses que d'autres pourront apercevoir; je n'ai dit que ce que j'ai vû, revû, & ce que tout le monde pourra voir, comme moi, avec un peu d'art & beaucoup de patience. J'ai même évité, afin d'être libre de préjugés, de me remplir la mémoire de ce que les autres observateurs ont dit avoir vû dans ces liqueurs; j'ai cru que par-là je ferois plus affuré de n'y voir en effet que ce qui y est, & ce n'est qu'après avoir fait & avoir rédigé mes observations, comme l'on vient de le voir, que j'ai voulu les comparer à celles des autres, & sur-tout à celles de Liceuwenhoek. Je n'ai garde de me comparer moi-même à ce célèbre observateur, ni de prétendre avoir plus d'habileté qu'il n'en a eu dans l'art d'observer au microscope; il suffit de dire qu'il a passé sa vie entière à faire des microscopes & à s'en servir, qu'il a fait des observations continuelles. pendant plus de soixante ans, pour faire tomber les prétentions de ceux qui voudroient se mettre au dessus de lui dans ce genre, & pour faire sentir en même temps combien je suis éloigné d'en avoir de pareilles.

Cependant, quelque autorité que ces confidérations puiffent donner aux découvertes de ce fameux. Micro-fcopifte, il est permis de les examiner, & encore plus de comparer ses propres observations avec les siennes. La vérité ne peut que gagner à cet examen, & on reconnostra que nous le faisons ici sans aucune partialité, & dans la vûe seule d'établir quelque chose de fixe & de certain sur la nature de ces corps en mouvement qu'on voit dans les liqueurs séminales.

Au mois de novembre 1677, Leeuwenhoek qui avoit déjà communiqué à la Société royale de Londres plusieurs observations microscopiques sur le nerf optique, sur le fang, fur la fève de quelques plantes, fur la texture des arbres, sur l'eau de pluie, &c. écrivit à Mylord Brouncker Préfident de la Société, dans les termes suivans\*. Postquam Exc. Dominus Professor Cranen me visitatione sua (apiùs honorarat, litteris rogavit, Domino Ham cognato fuo, quasdam observationum mearum videndas darem. Hic Dominus Ham me secundò invisens, secum in laguncula vitrea semen viri, gonorrhaa laborantis, sponte destillatum, attulit, dicens, se post paucissimas temporis minutias (cum materia illa jam in tantum effet resoluta ut fistulæ vitreæ immitti posset) animalcula viva in eo observasse, quæ caudata & ultrà 24 horas non viventia judicabat : idem referebat se animalcula observasse mortua post sumptam ab ægroto terebinthinam. Materiam prædicatam fistulæ vitreæ immissam, præsente Domino Ham, observavi, quasdamque in ea creaturas viventes, at post decursium 2 aut 3 horarum eamdem solus materiam observans, mortuas vidi

Eamdem materiam (semen virile) non ægroti alicujus, non dinturna conservatione corruptam, vel post aliquot momenta fluidiorem factam, sed sani viri statim post ejectionem, ne interlabentibus quidem sex arteriæ pulsibus, sæpiusculè observavi, tantamque in ea viventium animalculorum multitudinem vidi, ut interdum plura quam 1000 in magnitudine arenæ sese moverent; non in 1010 semine, sed in materia fluida crassiori adhærente, ingentem illam animalculorum multitudinem observavi; in crassiori verò seminis materia quasi sine motu jacebant, quod inde provenire mihi imaginabar, quòd materia illa crassa ex tam variis cohæreat partibus, ut animalcula in ea se movere nequirent; minora globulis sanguini ruborem adferentibus hæc animalcula erant, ut judicem, millena millia arenam grandiorem magnitudine non æquatura. Corpora eorum rotunda, anteriora obtufa, posteriora fermè in aculeum desinentia habebant; caudâ tenui longitudine corpus quinquies sexiesve excedente, & pellucidà, crassiiem verò ad 25 partem corporis habente prædita erant, adeò ut ea quoad figuram cum cyclaminis minoribus, longam caudam habentibus, optime comparare queam : motu caudæ serpentino, aut ut anguillæ in aqua natantis progrediebantur; in materia verò aliquantulum crassiori caudam octies deciesve quidem evibrabant antequam latitudinem capilli procedebant. Interdum mihi imaginabar me internoscere posse adhuc varias in corpore horum animalculorum partes, quia verò continuò eas videre nequibam, de Tome II.

iis tacebo. His animalculis minora adhuc animalcula, quibus non nifi globuli figuram attribuere possum, permissa erant.

Memini me ante tres aut quatuor annos, rogatu Domini Oldenburg B. M. semen virile observasse, et prædicta animalia pro globulis habuisse; sed quia fastidiebam ab ulteriori inquistione, et magis quidem à descriptione, tune temporis, eam omiss. Jam quoad partes ipsas, ex quibus crassam seminimatoriam, quoad majorem sui partem consistere seminis cum admiratione observavi, ea sunt tanu varia ac multa vasa, imb in tanta multitudine here vasa vidi, ut eredam me in unica seminis gutta plura observasse quam anatomico per integrum diem subjectum aliquod secanti occurrunt. Quibus visis, sirmiter eredebam nulla in corpore humano jam formato esse vasa, quæ in semine virili bene constituto non reperiantur. Cum nateria hæe per momenta quædam aëri suisset expostus, prædicta vasorum multituslo in aquosam magnis oleagniosis globulis permissam materiam mutabatur, ere.

Le Secrétaire de la Société royale répondit à cette lettre de M. Leeuwenhoek, quil feroit bon de faire des observations semblables sur la semence des animaux, comme sur celle des chiens, des chevaux, & d'autres, non seulement pour mieux juger de la première découverte, mais aussi pour reconnoître les différences qui pourroient se trouver, tant dans le nombre que dans la sigure de ces animaleules; & par rapport aux vaisseaux de la partie la plus épaisse de la liqueur séminale, il lui marquoit qu'on doutoit beaucoup de ce qu'il en avoit dit, que ce n'étoient peut-être que des filamens; quæ tibi

videbatur vaforum congeries, fortassis seminis sunt quædam filamenta, haud organicè constructa, sed dinn permearum vasa generationi inservientia in islinssinosatus sum salivam crassivem ex glandularum faucium soraninibus editam, quasi è convolutis sibrillis constantem. Voyez la réponse du Secrétaire de la Société à la lettre de Lecuwenhoek, dans les Transphil. N.º 141, page 1043.

Lecuwenhoek répondit le 18 mars 1678, en ces termes : Si quandò canes cocunt marem à fæmina flatim feponas, materia quædam tenuis è aquofa (lympha feilicet fpermatica) è pene folet paulatim exfiilare; hanc materiam munerofffimis animalculis repletam aliquotes vidi, eorum magnitudine quæ in femine virili confpiciuntur, quibus particulæ globulares aliquot quinquagies majores permifeebantur.

Quod ad vaforum in crassiori feminis vivilis portione spectabilium observationem attinet, denuò non semel iteratam, saltem milimetipsi comprobasse videor; meque omninò persuassum habeo, cuniculi, canis, sfelis, arterias, venscrès suisse à peritissimo anatomico haud unquam magis perspicuè observatas, quam milit vasa in semine vivili, ope perspicissi, in conspectum venere.

Ciun mihi prædicta vafa primim innotuere, statim etiam pituitam, tum & salivam perspicillo applicavi; verim hîc minime existenția animalia frustră quæsivi.

A cuniculorum coitu lymphæ spermaticæ guttulam unam & alteram, è semella exstillantem, examini subjeci, ubi animalia prædictorum similia, sed longè pauciora, comparuere, Gg ij Globuli item qu'am plurimi, plerique magnitudine animalium,

iisdem permisti sunt.

Horum animalium aliquot etiam delineationes transmis; figura 1 (Planche 6, fig. 1.) exprimit eorum aliquot vivum (in semine cuniculi arbitror) eaque sorma qua videbatur, dium aspicientem me versus tendit. ABC, capitulum cum trunco indicam; CD, ejustlem caudam, quam pariter ut suam anguilla inter natandum vibrat. Horum millena milha, quantum conjectare est, arenulæ majoris nolem vix superant. (Planche 6, fig. 2, 3, 4.) sun ejustlem generis animalia, sed jam emortua.

(Planche 6, figure 5.) delineatur vivum animaleulum, quemadmodim in semine canino sesse aliquoties mihi attentius intuenti exhibuit. EFG, caput cum trunco indigitant, GH, ejustem caudam. (Planche 6, figures 6, 7, 8.) alia sunt in semine canino que mont es virá privantur, qualium citam vivorum numerum adeò ingentem vidi, ut judicarem portionem lymphæ spernaticæ arenulæ mediocri respondentem, corum ut minimim decena nitlia continere.

Par une autre lettre écrite à la Société royale, le 3 i mai 1678, Leeuwenhoek ajoûte ce qui fuit: Seminis canini tantillum microfcopio applicatum iterim contemplatus fum, in eoque anteà descripta animalia numerossisme conspexi. Aqua pluvialis pari quantitate adjeta, iissem consessim mortem accerstit. Ejustem seminis canini portiuuculà in vitreo tubulo uncia partem duodecimalem crasso servatà, sex & triginta horarum spatio contenta animalia vità destituta pleraque, reliqua moribunda videbanum.

Quò de vasorum in semine genitali existentia magis constaret, delineationem eorum aliqualem mitto, ut in sigura ABCDE (Planche 6, sig. 9.) quibus litteris circumscrip-

tum spatium arenulam mediocrem vix superat.

J'ai cru devoir rapporter tout au long ce que Leeuwenhock écrivit d'abord dans les premiers temps de la découverte des animaux spermatiques, je l'ai copié dans les Transactions philosophiques, parce que dans le recueil entier des ouvrages de Leeuwenhock en quatre volumes in-quarto, il se trouve quelque disserce que je ferai remarquer, & que dans des matières de cette espèce les premières observations que l'on a faites sans aucune vûe de système, sont toûjours celles qui sont décrites le plus sidèlement, & sur lesquelles par conséquent on doit le plus compter. On verra qu'aussi-tot que cet habile obfervateur se sur sont servaire, même dans les choses essentieles.

Il est aisé de voir par les dates que nous venons de citer, que Hartsoeker n'est pas le premier qui ait publié la découverte des animaux spermatiques, il n'est pas sûr qu'il soit en esset le premier auteur de cette découverte, comme plusieurs écrivains l'ont assuré. On trouve dans le Journal des Savans, du 15 août 1678, page 331, l'extrait d'une lettre de M. Huguens au sujet d'une nouvelle espèce de microscope fait d'une seule petite boule de verre, avec lequel il dit avoir vû des animaux dans de l'eau où on avoit sait tremper du poivre pendant deux

ou trois jours, comme Leeuwenhock l'avoit observé auparavant avec de semblables microscopes, mais dont les boules ou lentilles n'étoient pas si petites. Huguens ajoûte que ce qu'il a observé de particulier dans cette cau de poivre, est que toute sorte de poivre ne donne pas une même espèce d'animaux, ceux de certains poivres étant beaucoup plus gros que ceux des autres, foit que cela vienne de la vieillesse du poivre ou de quelqu'autre cause qu'on pourra découvrir avec le temps. Il y a encore d'autres graines qui engendrent de semblables animaux, comme la coriande. J'ai vû, continue-t-il, la même chose dans la sève de bouleau après l'avoir gardée cinq ou fix jours. Il y en a qui en ont observé dans l'eau où l'on a fait tremper des noix muscades & de la canelle, & apparemment on en découvrira en bien d'autres matières. On pourroit dire que ces animaux s'engendrent par quelque corruption ou fermentation; mais il y en a, ajoûte-t-il, d'une autre forte qui doivent avoir un autre principe, comme font ceux qu'on découvre avec ce microscope dans la femence des animaux, lesquels semblent être nés avec elle, & qui sont en si grande quantité qu'il semble qu'elle en est presque toute composée; ils sont tous d'une matière transparente, ils ont un mouvement fort vîte, & leur figure est semblable à celle qu'ont les grenouilles avant que leurs pieds foient formés. Cette dernière découverte qui a été faite en Hollande pour la première fois, me paroît fort importante, &c.

M. Huguens ne nomme pas, comme l'on voit, dans

Planche IT. Tome 2

Page 238.





cette lettre l'auteur de la découverte, & il n'y est question ni de Leeuwenhoek, ni de Hartsoeker par rapport à cette découverte, mais on trouve dans le Journal du 29 août de la même année, l'extrait d'une lettre de M. Hartfoeker, dans laquelle il donne la manière d'arrondir à la lampe ces petites boules de verre, & l'auteur du Journal dit: « De cette manière, outre les observations dont nous avons déjà parlé, il a découvert encore nouvellement que « dans l'urine qu'on garde quelques jours, il s'y engendre « de petits animaux qui font encore beaucoup plus petits « que ceux qu'on voit dans l'eau de poivre, & qui ont la « figure de petites anguilles; il en a trouvé dans la semence « du coq, qui ont paru à peu près de cette même figure, « qui est fort différente, comme l'on voit, de celle qu'ent « ces petits animaux dans la femence des autres qui ressemblent, comme nous l'avons remarqué, à des grenouilles « naissantes. » Voilà tout ce qu'on trouve dans le Journal des Savans au sujet de cette découverte; l'auteur paroît l'attribuer à Hartsoeker, mais si l'on fait réflexion sur la manière incertaine dont elle y est présentée, sur la manière affurée & détaillée dont Leeuwenhoek la donne dans sa lettre écrite & publiée près d'un an auparavant, on ne pourra pas douter qu'il ne soit en effet le premier qui ait fait cette observation; il la revendique aussi, comme un bien qui lui appartient, dans une lettre qu'il écrivit à l'occasion des essais de Dioptrique de Hartsoeker, qui parurent vingt ans après. Ce dernier s'attribue dans ce livre la première découverte de ces animaux; Leeuwenhoek

s'en plaint hautement, & il fait entendre que Hartsoeker a voulu lui enlever la gloire de cette découverte, dont il avoit fait part en 1677, non seulement à Mylord Brouncker & à la Société royale de Londres, mais même à M. Constantin Huguens, père du fameux Huguens que nous venons de citer : cependant Hartsoeker soûtint toûjours qu'il avoit fait cette découverte en 1674 à l'âge de dix-huit ans; il dit qu'il n'avoit pas ofé la communiquer d'abord, mais qu'en 1676 il en fit part à son maître de Mathématiques & à un autre ami, de sorte que la contestation n'a jamais été bien décidée. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas ôter à Leeuwenhoek la première invention de cette espèce de microscope, dont les lentilles sont des boules de verre faites à la lampe: on ne peut pas nier que Hartsoeker n'eût appris cette manière de faire des microscopes de Leeuwenhoek même, chez lequel il alla pour le voir observer; enfin il paroît que si Leeuwenhoek n'a pas été le premier qui ait fait cette découverte, il est celui qui l'a suivie le plus Ioin & qui l'a le plus accréditée; mais revenons à ses observations.

Je remarquerai, 1° que ce qu'il dit du nombre & du mouvement de ces prétendus animalcules, est vrai, mais que la figure de leur corps ou de cette partie qu'il regarde comme la tête & le tronc du corps, n'est pas toûjours telle qu'il la décrit; quelquefois cette partie qui précède la queue, est toute ronde ou globuleuse, d'autres fois elle est alongée, souvent elle paroît aplatie, quelquefois elle paroît plus large que longue, &c. & à l'égard de la queue

la queue, elle est aussi très-souvent beaucoup plus grosse ou plus petite qu'il ne le dit; le mouvement de flexion ou de vibration; motus serpentinus, qu'il donne à cette queue, & au moyen duquel il prétend que l'animalcule nage & avance progressivement dans ce sluide, ne m'a jamais paru tel qu'il le décrit. J'ai vû plusieurs de ces corps mouvans faire huit ou dix oscillations de droite à gauche, ou de gauche à droite, avant que d'avancer en effet de l'épaisseur d'un cheveu, & même je leur en ai vû faire un beaucoup plus grand nombre fans avancer du tout, parce que cette queue, au lieu de les aider à nager, est au contraire un filet engagé dans les filamens ou dans le mucilage, ou même dans la matière épaisse de la liqueur; ce filet retient le corps mouvant comme un fil accroché à un clou retient la bale d'un pendule, & il m'a paru que quand cette queue ou ce filet avoit quelque mouvement, ce n'étoit que comme un fil qui se plie ou se courbe un peu à la fin d'une oscillation. Jai vû ces filets ou ces queues tenir aux filamens que Leeuwenhoek appelle des vaisseaux, vasa; je les ai vûs s'en séparer après plusieurs efforts réitérés du corps en mouvement, je les ai vûs s'alonger d'abord, ensuite diminuer, & ensin disparoître totalement; ainsi je crois être fondé à regarder ces queues comme des parties accidentelles, comme une espèce d'enveloppe au corps mouvant, & non pas comme une partie essentielle, une espèce de membre du corps de ces prétendus animaux. Mais ce qu'il y a de plus remarquable ici, c'est que Leeuwenhoek dit précisément Tome II.

dans cette lettre à Mylord Brouncker, qu'outre ces animaux qui avoient des queues, il y avoit aussi dans cette liqueur des animaux plus petits qui n'avoient pas d'autre figure que celle d'un globule: His animalculis f caudatis (cilicet ) minora adhuc animalcula, quibus non nifi globuli figuram attribuere possum, permista erant. C'est la vérité, cependant après que Lecuwenhoek cut avancé que ces animaux étoient le seul principe efficient de la génération, & qu'ils devoient se transformer en hommes, après qu'il eut fait son système, il n'a regardé comme des animaux que ceux qui avoient des queues; & comme il ne convenoit pas à ses vûes que des animaux qui doivent se métamorphoser en hommes, n'eussent pas une forme constante & une unité d'espèce, il ne fait plus mention dans la fuite, de ces globules mouvans, de ces plus petits animaux qui n'ont point de queues, & j'ai été fort surpris lorsque j'ai comparé la copie de cette même lettre qu'il a publiée plus de vingt ans après, & qui est dans son troisième volume, p. 58, car au lieu des mots que nous venons de citer on trouve ceux-ci, page 62: Animalculis hisce permiste jacebant alie minutiores particule, quibus non aliam quam globulorum seu sphæricam figuram assignare queo; ce qui est, comme l'on voit, fort différent. Une particule de matière à laquelle il n'attribue pas de mouvement, est fort différente d'un animalcule, & il est étonnant que Leeuwenhoek, en se copiant lui-même, ait changé cet article effentiel. Ce qu'il ajoûte immédiatement après, mérite aussi attention; il dit qu'il s'est souvenu

qu'à la prière de M. Oldenburg il avoit observé cette liqueur trois ou quatre ans auparavant, & qu'alors il avoit pris ces animalcules pour des globules, c'est qu'en effet il y a des temps où ces prétendus animalcules ne sont que des globules; des temps où ce ne sont que des globules fans presque aucun mouvement sensible, d'autres temps où ce sont des globules en grand mouvement, des temps où ils ont des queues, d'autres où ils n'en ont point. Il dit en parlant en général des animaux spermatiques, tome 3, p. 371. Ex hisce meis observationibus cogitare capi, quamvis antehac de animalculis in seminibus masculinis agens scripferim me in illis caudas non detexisse, fieri tamen posse ut illa animalcula æquè caudis fuerint instructa ac nunc comperi de animalculis in gallorum gallinaceorum semine masculino: autre preuve qu'il a vû fouvent les prétendus animaux spermatiques de toute espèce sans queues.

On doit remarquer en second lieu que les filamens dont nous avons parlé & que l'on voit dans la liqueur séminale avant qu'elle soit liquésiée, avoient été reconnus par Leeuwenhoek, & que dans le temps de se premières observations, lorsqu'il n'avoit point encore fait d'hypothèse sur les animaux spermatiques, ces filamens lui parurent des veines, des nerfs & des artères, qu'il croyoit fermement que toutes ces parties & tous les vaisseaux du corps humain se voyoient dans la liqueur séminale aussi clairement qu'un anatomiste les voit en saisant la dissection d'un corps, & qu'il persistoit dans ce sentiment malgré les représentations qu'Oldenburg lui faisoit à ce H h ii

sujet de la part de la Société royale; mais dès qu'il eut fongé à transformer en hommes ces prétendus animaux spermatiques, il ne parla plus des vaisseaux qu'il avoit observés; & au lieu de les regarder comme les nerfs, les artères & les veines du corps humain déjà tout formés dans la femence, il ne leur attribue pas même la fonction qu'ils ont réellement, qui est de produire ces corps mouvans, & il dit page 7, tome 1. Quid fiet de onnibus illis particulis seu corpusculis præter illa animalcula semini virili hominum inhærentibus! Olim & prinfquam hæc feriberem, in ea sententia fui prædictas strias vel vasa ex testiculis principium secum ducere, &c. & dans un autre il dit que s'il a écrit autrefois quelque chose au sujet de ces vaisseaux qu'on trouve dans la femence, il ne faut y faire aucune attention, en forte que ces vaisseaux qu'il regardoit dans le temps de sa découverte comme les nerfs, les veines & les artères du corps qui devoit être formé, ne lui parurent dans la fuite que des filamens inutiles, & auxquels il n'attribue aucun usage, auxquels même il ne veut pas qu'on fasse attention.

Nous observerons en troisième lieu que si l'on compare les figures 1, 2, 3 & 4 (Pl. 6 & 7.) que nous avons sait ici représenter comme elles le sont dans les Transactions philosophiques, avec celles que Leeuwenhock sit graver plusieurs années après, on y trouve une différence aussi grande qu'elle peut l'être dans des corps aussi peu organisés, sur-tout les figures 2, 3 & 4 des animaux morts du lapin: il en est de même de ceux du chien, je les ai

fait représenter afin qu'on puisse en juger aisément. De tout cela nous pouvons conclurre que Leeuwenhoek n'a pas toûjours vû les mêmes chofes; que les corps mouvans qu'il regardoit comme des animaux, lui ont paru fous des formes différentes, & qu'il n'a varié dans ce qu'il en dit, que dans la vûe d'en faire des espèces constantes d'hommes ou d'animaux. Non seulement il a varié dans le fond de l'observation, mais même sur la manière de la faire, car il dit expressément que toutes les fois qu'il a voulu bien voir les animaux spermatiques, il a toûjours délayé cette liqueur avec de l'eau, afin de féparer & divifer davantage la liqueur, & de donner plus de mouvement à ces animalcules (Voyez tome 3, pag. 92 & 93.) & cependant il dit dans cette première lettre à Mylord Brouncker, qu'ayant mêlé de l'eau de pluie en quantité égale avec de la liqueur féminale d'un chien, dans laquelle, lorfœu'il l'examinoit sans mélange, il venoit de voir une infinité d'animalcules vivans, cette eau qu'il mêla leur causa la mort; ainsi les premières observations de Leeuwenhock ont été faites comme les miennes, sans mélange, & il paroît qu'il ne s'est avisé de mêler de l'eau avec la liqueur. que long-temps après, puisqu'il croyoit avoir reconnu par le premier essai qu'il en avoit fait, que cette eau faisoit périr les animaleules, ce qui cependant n'est point vrais je crois seulement que le mélange de l'eau dissout les filamens très promptement, car je n'ai vû que fort peu de ces filamens dans toutes les observations que j'ai faites, lorsque j'avois mêlé de l'eau avec la liqueur.

Lorfque Leeuwenhoek se sût une fois persuadé que les animaux spermatiques se transformoient en hommes ou en animaux, il crut remarquer dans les liqueurs féminales de chaque espèce d'animal, deux sortes d'animaux spermatiques, les uns mâles & les autres femelles, & cette différence de sexe servoit, selon lui, non seulement à la génération de ces animaux entr'eux, mais aussi à la production des mâles & des femelles qui doivent venir au monde, ce qu'il étoit assez difficile de concevoir par la fimple transformation, si ces animaux spermatiques n'avoient pas eu auparavant différens sèxes. Il parle de ces animalcules mâles & femelles dans sa lettre imprimée dans les Transactions phiosophiques N.º 145, & dans plusieurs autres endroits (Voyez tome 1, p. 163, & tome 3, p. 101 du Recueil de ses ouvrages); mais nulle part il ne donne la description ou les différences de ces animaux mâles & femelles, lesquels n'ont en effet jamais existé que dans fon imagination.

Le fameux Boerhaave ayant demandé à Leeuwenhoek s'iln'avoitpas observé dans les animaux spermatiques disserens degrés d'accroissemens & de grandeur, Leeuwenhoek lui répond qu'ayant fait disseque un lapin, il a pris la liqueur qui étoit dans les épididymes, & qu'il a vû & sait voir à deux autres personnes une infinité d'animaux vivans: Incredibilem, dit-il, viventium animaleulorum numerum conspexerunt, cum have animaleula seypho impossita vitreo & illic emortua, in raviores ordines disparassem, o per continuos aliquot dies sapiùs visu examinassem, quædam

ad justam magnitudinem nundum excrevisse adverti. Ad hæc quastam observaviparticulas perexiles & obsongas, alias aliis majores, & quantim oculis apparebat, cauda destitutas; quas quidem particulas non nist animalcula esse este distinction ad justam magnitudinem non excrevissent. (Voyez tome 4, pag. 280 & 281.) Voilà donc des animaux de plusieurs grandeurs différentes, voilà des animaux avec des queues, & des animaux sans queues, ce qui s'accorde beaucoup mieux avec nos observations qu'avec le propre système de Leeuwenhoek; nous disservations qu'avec le propre système de Leeuwenhoek; nous disservations eulement sur cet article, en ce qu'il dit que ces particules obsongues & sans queues étoient de jeunes animalcules qui n'avoient pas encore pris leur juste accroissement, & qu'au contraire j'ai vû ces prétendus animaux naître avec des queues ou des silets, & ensuite les perdre peu à peu.

Dans la même lettre à Boerhaave il dit, page 28, tome 4. qu'ayant fait apporter chez lui les testicules encore chauds d'un bélier qui venoit d'être tué, il vit dans la liqueur qu'il en tira, les animalcules aller en troupeau comme vont les moutons. A tribus circiter annis testes arietis, adhuc calentes, ad ædes meas deserri curaveram; cùm igitur materiam ex epididymibus eductam, ope microscopii contemplarer, non sine ingenti voluptate advertebam animalcula omnia, quotquot innatabant semini masculino, cundem natando cursium tenere, ità nimirim ut quo itmere priora prænatarent, eodem posteriora subsequencentur, adeò ut hisce animalculis quasi su ingenitum, quod oves saditare videmus, scilicet ut præcedentium vessigiis grex universus

incedat. Cette observation que Leeuwenhoek a faite en 1713, car sa lettre est de 1716, qu'il regarde comme une chose fingulière & nouvelle, me prouve qu'il n'avoit jamais examiné les liqueurs féminales des animaux avec attention & affez long-temps de fuite, pour nous donner des réfultats bien exacts; Leeuwenhoek avoit foixanteonze ans en 1713, il y avoit plus de quarante-cinq ans qu'il observoit au microscope, il y en avoit trente-six qu'il avoit publié la découverte des animaux spermatiques, & cependant il voyoit pour la première fois dans la liqueur séminale du bélier, ce qu'on voit dans toutes les liqueurs féminales, & ce que j'ai vû plusieurs fois & que j'ai rapporté dans le fixième chapitre, article IX de la semence de l'homme, article XII de celle du chien, & article XXIX au fujet de la femence de la chienne. Il n'est pas nécessaire de recourir au naturel des moutons, & de transporter leur instinct aux animaix spermatiques du bélier, pour expliquer le mouvement de ces animalcules qui vont en troupeau, puisque ceux de l'homme, ceux du chien & ceux de la chienne vont de même, & que ce mouvement dépend uniquement de quelques circonstances particulières dont la principale est que toute la matière fluide de la semence soit d'un côté, tandis que la partie épaisse est de l'autre; car alors tous les corps en mouvement fe dégagent du mucilage du même côté, & suivent la même route dans la partie la plus fluide de la liqueur. -

Dans une autre lettre écrite la même année à Boerhaave (Voyez

Animaux Spormaliques suivant la derniere Edition de Leeuwenock Du Bellier . Du Chien . Du Tapin . Ani mort . Ani vivant . Ani mort . Ani vivant . Fig 6. Fig 5. Fig. 4. Fig. 3. Fig. 2 Fig. 1. Du Bellier. Du Bellier. Bellier . Du Du Cog. Du Cog. Cog.



( Voyez page 304 & Suiv. tome 4. ) il rapporte d'autres observations qu'il a faites sur les béliers, & il dit qu'il a vû dans la liqueur prise dans les vaisseaux déférens, des troupeaux d'animalcules qui alloient tous d'un côté, & d'autres troupeaux qui revenoient d'un autre côté & en fens contraire, que dans celle des épididymes il avoit vû une prodigieuse quantité de ces animaux vivans, qu'ayant coupé les testicules en deux, il n'avoit point trouvé d'animaux dans la liqueur qui en fuintoit, mais que ceux des épididymes étoient en si grand nombre & tellement amoncelés, qu'il avoit peine à en distinguer le corps & la queue, & il ajoûte, neque illud in unica epididymum parte, sed & in aliis quas præcideram partibus, observavi. Ad hæc, in quadam parastatarum resecta portione complura vidi animalcula que necdum in justam magnitudinem adoleverant, nam & corpuscula illis exiliora & cauda triplo breviores erant quam adultis. Ad hæc, caudas non habebant desinentes in mucronem, quales tamen adultis effe passim comperio. Prætereà in quamdam parastatarum portionem incidi, animalculis, quantum discernere potui, destitutam, tantum illi quædam perexiguæ inerant particulæ, partim longiores, partim breviores, sed altera sui extremitate crassiunculæ; istas particulas in animalcula transituras esse non dubitabam. Il est aisé de voir par ce passage, que Leeuwenhoek a vû en effet dans cette liqueur séminale ce que j'ai vû dans toutes, c'està-dire, des corps mouvans de différentes groffeurs, de figures différentes, dont les mouvemens étoient aussi différens; & d'en conclurre que tout cela convient beaucoup Tome II.

mieux à des particules organiques en mouvement qu'à des animaux.

Il paroît donc que les observations de Leeuwenhock ne sont nullement contraires aux miennes, & quoiqu'il en ait tiré des conséquences très-différentes de celles que j'ai cru devoir tirer des miennes, il n'y a que peu d'opposition dans les faits, & je suis persuadé que si des personnes attentives se donnent la peine de faire de pareilles observations, elles n'auront pas de peine à reconnoître d'où proviennent ces différences, & qu'elles verront en même temps que je n'ai rien avancé qui ne soit entièrement consorme à la vérité; pour les mettre plus en état de décider, j'ajoûterai quelques remarques que j'ai faites & qui pourront leur être utiles.

On ne voit pas toûjours dans la liqueur féminale de l'homme les filamens dont j'ai parlé, il faut pour cela l'examiner dans le moment qu'elle vient d'être tirée du corps, & encore arrivera-t-il que de trois ou quatre fois il n'y en aura qu'une où l'on verra de ces filamens; quelquefois la liqueur féminale ne préfente, fur-tout lorqu'elle est fort épaisse, que de gros globules, qu'on peut même distinguer avec une loupe ordinaire; en les regardant ensuite au microscope on les voit gros comme de petites oranges, & ils sont fort opaques, un seul tient souvent le champ entier du microscope. La première fois que je vis ces globules, je crus d'abord que c'étoient quel-

ques corps étrangers qui étoient tombés dans la liqueur séminale; mais en ayant pris différentes gouttes & ayant toûjours vû la même chose, les mêmes globules, & ayant considéré cette liqueur entière avec une loupe, je reconnus qu'elle étoit toute composée de ces gros globules. J'en cherchai au microscope un des plus ronds & d'une telle groffeur que son centre étant dans le milieu du champ du microscope, je pouvois en même temps en voir la circonférence entière, & je l'observai ensuite fort longtemps; d'abord il étoit absolument opaque, peu de temps après je vis se former sur sa surface, à environ la moitié de la distance du centre à la circonférence, un bel anneau lumineux & coloré, qui dura plus d'une demi-heure, & qui ensuite approcha du centre du globule par dégrés, & alors le centre du globule étoit éclairé & coloré, tandis que tout le reste étoit opaque. Cette lumière qui éclairoit le centre du globule, reffembloit alors à celle que l'on voit dans les groffes bulles d'air qui fe trouvent affez ordinairement dans toutes les liqueurs : le gros globule que j'observois prit un peu d'aplatissement, & en même temps un petit degré de transparence, & l'ayant examiné pendant plus de trois heures de suite, je n'y vis aucun autre changement, aucune apparence de mouvement, ni intérieur, ni extérieur. Je crus qu'en mêlant cette liqueur avec de l'eau ces globules pourroient changer, ils changèrent en effet, mais ils ne me présentèrent qu'une liqueur transparente & comme homogène, où il n'y avoit rien de remarquable. Je laiffai la liqueur féminale se liquéfier d'elle-même, & l'ayant examinée au bout de six heures, de douze heures, & de plus de vingt-quatre heures, je ne

vis plus qu'une liqueur fluide, transparente, homogène, dans laquelle il n'y avoit aucun mouvement ni aucun corps sensible. Je ne rapporte cette observation que comme une espèce d'avertissement, & pour qu'on fache qu'il y a des temps où on ne voit rien dans la liqueur séminale de ce qu'on y voit dans d'autres temps.

Quelquefois tous les corps mouvans paroiffent avoir des queues, fur-tout dans la liqueur de l'homme & du chien, leur mouvement alors n'eft point du tout rapide, & il paroît toûjours fe faire avec effort; si on laisse dess'echer la liqueur, on voit cette queue ou ce filet s'attacher le premier, & l'extrémité antérieure continue pendant quelque temps, à faire des ofcillations, après quoi le mouvement cesse par-tout, & on peut conserver ces corps dans cet état de dess'echement pendant long-temps; ensuite si on y mêle une petite goutte d'eau, leur figure change & ils se réduisent en plusieurs petits globules, qui m'ont paru quelques ois avoir de petits mouvemens, tant d'approximation entr'eux que de trépidation & de tournoiement sur eux-mêmes autour de leurs centres.

Ces corps mouvans de la liqueur féminale de l'homme, ceux de la liqueur féminale du chien, & encore ceux de la chienne, fe reffemblent au point de s'y méprendre, furtout lorfqu'on les examine dans le moment que la liqueur vient de fortir du corps de l'animal. Ceux du lapin m'ont paru plus petits & plus agiles, mais ces différences ou reffemblances viennent autant des états différens ou femblables dans lesquels la liqueur se trouve au moment de

l'observation, que de la nature même de la liqueur, qui doit être en esset disserent dans les disserentes espéces d'animaux: par exemple, dans celle de l'homme j'ai vû des stries ou de gros filamens qui se trouvoient comme on le voit dans la Pl. 1, fig. 3, &c. & j'ai vû les corps mouvans se séparer de ces filamens, où il m'a paru qu'ils prenoient naissance; mais je n'ai rien vû de semblable dans celle du chien, au lieu de filamans ou de stries séparées, c'est ordinairement un mucilage dont le tissu est plus serré, & dans lequel on ne dissingue qu'avec peine quelques parties filamenteuses, & ce mucilage donne naissance aux corps en mouvement, qui sont cependant semblables à ceux de l'homme.

Le mouvement de ces corps dure plus long-temps dans la liqueur du chien que dans celle de l'homme, & il est aussi plus aisé de s'assurer sur celle du chien, du changement de forme dont nous avons parlé. Dans le moment que cette liqueur fort du corps de l'animal, on verra que les corps en mouvement ont pour la plûpart des queues, douze heures, ou vingt-quatre heures, ou trente-six heures après, on trouvera que tous ces corps en mouvement, ou presque tous, ont perdu leurs queues, ce ne sont plus alors que des globules un peu alongés, des ovales en mouvement, & ce mouvement est souvent plus rapide que dans le premier temps.

Les corps mouvans ne font pas immédiatement à la furface de la liqueur, ils y font plongés; on voit ordinairement à la furface quelques groffes bulles d'air transparentes,

## 254 HISTOIRE NATURELLE.

& qui font sans aucun mouvement; quelquesois à la vérité ces bulles se remuent & paroissent avoir un mouvement de progression ou de circonvolution, mais ce mouvement leur est communiqué par celui de la liqueur que l'air extérieur agite, & qui d'elle-même en se liquéfiant, a un mouvement général, quelquefois d'un côté, quelquefois de l'autre, & souvent de tous côtés. Si l'on approche la l'entille un peu plus qu'il ne faut, les corps en mouvement paroissent plus gros qu'auparavant, au contraire ils paroissent plus petits si on éloigne le verre, & ce n'est que par l'expérience qu'on peut apprendre à bien juger du point de vûe, & à faisir toûjours le même. Au dessous des corps en mouvement, on en voit souvent d'autres beaucoup plus petits, qui font plongés plus profondément dans la liqueur, & qui ne paroissent être que comme des globules, dont fouvent le plus grand nombre est en mouvement; & j'ai remarqué généralement que dans le nombre infini de globules qu'on voit dans toutes ces liqueurs, ceux qui sont fort petits & qui sont en mouvement, sont ordinairement noirs, ou plus obscurs que les autres, & que ceux qui font extrêmement petits & transparens n'ont que peu ou point de mouvement, il femble aussi qu'ils pèsent spécifiquement plus que les autres, car ils sont toûjours au desfous, soit des autres globules, soit des corps en mouvement dans la liqueur.

## CHAPITRE VIII.

## Réflexions sur les expériences précédentes.

T'ETOIS donc assuré par les expériences que je viens J de rapporter, que les femelles ont, comme les mâles, une liqueur féminale qui contient des corps en mouvement; je m'étois confirmé de plus en plus dans l'opinion que ces corps en mouvement ne sont pas de vrais animaux, mais seulement des parties organiques vivantes; je m'étois convaincu que ces parties existent non seulement dans les liqueurs séminales des deux sèxes, mais dans la chair même des animaux, & dans les germes des végétaux: & pour reconnoître si toutes les parties des animaux & tous les germes des végétaux contenoient aussi des parties organiques vivantes, je fis faire des infusions de la chair de différens animaux, & de plus de vingt espèces de graines de différentes plantes; je mis cette chair & ces graines dans de petites bouteilles exactement bouchées, dans lesquelles je mettois affez d'eau pour recouvrir d'un demipouce environ les chairs ou les graines; & les ayant ensuite observées quatre ou cinq jours après les avoir mises en infusion, j'eus la satisfaction de trouver dans toutes, ces mêmes parties organiques en mouvement; les unes paroiffoient plûtôt, les autres plus tard; quelques-unes conservoient leur mouvement pendant des mois entiers, d'autres cessoient plûtôt; les unes produisoient d'abord de gros globules en mouvement, qu'on auroit pris pour

des animaux, & qui changeoient de figure, se séparoient & devenoient fucceffivement plus petits: les autres ne produisoient que de petits globules fort actifs, & dont les mouvemens étoient très-rapides, les autres produisoient des filamens qui s'alongeoient & fembloient végéter, & qui ensuite se gonfloient & laissoient sortir des milliers de globules en mouvement; mais il est inutile de grossir ce livre du détail de mes observations sur les insussons des plantes, parce que M. Needham les a fuivies avec beaucoup plus de foin que je n'aurois pû le faire moi-même, & que cet habile Naturaliste doit donner incessamment au public le recueil des découvertes qu'il a faites sur cette matière : je lui avois lû le traité précédent, & j'avois très-fouvent raisonné avec lui sur cette matière, & en particulier fur la vrai-semblance qu'il y avoit que nous trouverions dans les germes des amandes des fruits, & dans les autres parties les plus substantielles des végétaux, des corps en mouvement, des parties organiques vivantes, comme dans la femence des animaux mâles & femelles. Cet excellent observateur trouva que ces vûes étoient affez fondées & affez grandes pour mériter d'être fuivies: il commença à faire des observations sur toutes les parties des végétaux, & je dois avouer que les idées que je lui ai données sur ce sujet, ont plus fructifié entre ses mains qu'elles n'auroient fait entre les miennes; je pourrois en citer d'avance plusieurs exemples, mais je me bornerai à un seul, parce que j'ai ci-devant indiqué le fait dont il est question, & que je vais rapporter. ! Pour

Pour s'affurer si les corps mouvans qu'on voit dans les infusions de la chair des animaux, étoient de véritables animaux, ou si c'étoient seulement, comme je le prétendois; des parties organiques mouvantes, M. Needham pensa qu'il n'y avoit qu'à examiner le résidu de la viande rôtie, parce que le feu devoit détruire les animaux, & qu'au contraire si ces corps mouvans n'étoient pas des animaux, on devoit les y retrouver comme on les trouve, dans la viande crûe; ayant donc pris de la gelée de veau & d'autres viandes grillées & rôties, il les examina au microscope après les avoir laissées infuser pendant quelques jours dans de l'eau qui étoit contenue dans de petites bouteilles bouchées avec grand foin, & il trouva dans toutes des corps mouvans en grande quantité : il me fit voir plusieurs fois quelques-unes de ces infusions, & entr'autres celle de gelée de veau, dans laquelle il y avoit des espèces de corps en mouvement, si parfaitement semblables à ceux qu'on voit dans les liqueurs féminales de l'homme, du chien & de la chienne dans le temps qu'ils n'ont plus de filets ou de queues, que je ne pouvois me lasser de les regarder, on les auroit pris pour de vrais animaux; & quoique nous les vissions s'alonger, changer de figure & se décomposer, leur mouvement ressembloit si fort au mouvement d'un animal qui nage, que quiconque les verroit pour la première fois, & sans savoir ce qui a été dit précédemment, les prendroit pour des animaux. Je n'ajoûterai qu'un mot à ce sujet, c'est que M. Needham s'est affuré par une infinité d'observations Tome II. Kk

que toutes les parties des végétaux contiennent des parties. organiques mouvantes, ce qui confirme ce que j'ai dit & étend encore la théorie que j'ai établie au sujet de la composition des êtres organisés, & au sujet de leur re-

production.

Tous les animaux, mâles ou femelles, tous ceux qui sont pourvûs des deux sèxes ou qui en sont privés, tous les végétaux, de quelques espèces qu'ils soient, tous les corps en un mot, vivans ou végétans, font donc compofés de parties organiques vivantes qu'on peut démontrer aux yeux de tout le monde; ces parties organiques font en plus grande quantité dans les liqueurs féminales des animaux, dans les germes des amandes des fruits, dans les graines, dans les parties les plus substantielles de l'animal ou du végétal, & c'est de la réunion de ces parties organiques, renvoyées de toutes les parties du corps de l'animal ou du végétal, que se fait la reproduction, toûjours femblable à l'animal ou au végétal dans lequel elle s'opère, parce que la réunion de ces parties organiques ne peut se faire qu'au moyen du moule intérieur, c'est-à-dire, dans l'ordre que produit la forme du corps de l'animale ou du végétal, & c'est en quoi consiste l'essence de l'unité & de la continuité des espèces qui dès-lors ne doivent jamais s'épuiser, & qui d'elles-mêmes dureront autant qu'il plaira à celui qui les a créées de les laisser subsister.

Mais avant que de tirer des conséquences générales du fystème que je viens d'établir, je dois satisfaire à plusieurs choses particulières qu'on pourroit me demander, & en même temps en rapporter d'autres qui ferviront à mettre cette matière dans un plus grand jour,

On me demandera sans doute pourquoi je ne veux pas que ces corps mouvans qu'on trouve dans les liqueurs séminales, soient des animaux, puisque tous ceux qui les ont observés les ont regardés comme tels, & que Leeuwenhoek & les autres observateurs s'accordent à les appeler animaux, qu'il ne paroît même pas qu'ils aient eu le moindre doute, le moindre scrupule sur cela. On pourra me dire aussi qu'on ne conçoit pas trop ce que c'est que des parties organiques vivantes, à moins que de les regarder comme des animalcules, & que de supposer qu'un animal est composé de petits animaux, est à peu près la même chose que de dire qu'un être organisé est composé de parties organiques vivantes. Je vais tâcher de répondre à ces questions d'une manière satissaisante.

Il est vrai que presque tous les observateurs se sont accordés à regarder comme des animaux les corps mouvans des liqueurs séminales, & qu'il n'y a guère que ceux qui, comme Verheyen, ne les avoient pas observées avec de bons microscopes, qui ont cru que le mouvement qu'on voyoit dans ces liqueurs pouvoit provenir des esprits de la semence qu'ils suppossoient être en grande agitation; mais il n'est pas moins certain, tant par mes observations que par celles de M. Needham sur la semence du calmar, que ces corps en mouvement des liqueurs séminales sont des êtres plus simples & moins organisés que les animaux.

Le mot Animal, dans l'acception où nous le prenons ordinairement, représente une idée générale, formée des idées particulières qu'on s'est faites de quelques animaux. particuliers : toutes les idées générales renferment des idées différentes, qui approchent ou diffèrent plus ou moins les unes des autres, & par conséquent aucune idéegénérale ne peut être exacte ni précise; l'idée générale que nous nous fommes formée de l'animal, sera, si vous. voulez, prise principalement de l'idée particulière du chien, du cheval, & d'autres bêtes qui nous paroiffent. avoir de l'intelligence, de la volonté, qui semblent se déterminer & se mouvoir suivant cette volonté, & qui deplus font composées de chair & de sang, qui cherchent & prennent leur nourriture, qui ont des sens, des sèxes & la faculté de se reproduire. Nous joignons donc ensemble une grande quantité d'idées particulières, lorsque nous nous formons l'idée générale que nous exprimons par le mot Animal, & l'on doit observer que dans le grand nombre de ces idées particulières, il n'y en a pas une qui conflitue l'essence de l'idée générale; car il y a, de l'aveu de tout le monde, des animaux qui paroissent n'avoir aucune intelligence, aucune volonté, aucun mouvement progressif; il y en a qui n'ont ni chair ni sang, & qui ne paroissent être qu'une glaire congelée; il y en a qui ne peuvent chercher leur nourriture, & qui ne la reçoivent que de l'élément qu'ils habitent; enfin il y en a qui n'ont point de sens, pas même celui du toucher, au moins à un degré qui nous soit sensible: il y en a qui n'ont point

de sèxes, ou qui les ont tous deux, & il ne reste de général à l'animal que ce qui lui est commun avec le végétal, c'est-à-dire, la faculté de se reproduire. C'est donc du tout ensemble qu'est composée l'idée générale. & ce tout étant composé de parties différentes, il y a nécessairement entre ces parties des degrés & des nuances; un insecte dans ce sens, est quelque chose de moins animal qu'un chien; une huître est encore moins animal qu'un insecte, une ortie de mer, ou un polype d'eaudouce, l'est encore moins qu'une huître; & comme la Nature va par nuances infensibles, nous devons trouver des êtres qui font encore moins animaux qu'une ortie de mer ou un polype. Nos idées générales ne sont que des méthodes artificielles, que nous nous fommes formées pour rassembler une grande quantité d'objets dans le même point de vûe, & elles ont, comme les méthodes artificielles dont nous avons parlé (tome I. Disc. 1.) le défaut de ne pouvoir jamais tout comprendre, elles sont de même opposées à la marche de la Nature, qui se fait. uniformement, infenfiblement & toûjours particulièrement; en sorte que c'est pour vouloir comprendre un trop grand nombre d'idées particulières dans un feul mot, que nous n'avons plus une idée claire de ce que ce mot. fignifie, parce que ce mot étant reçû, on s'imagine que ce mot est une ligne qu'on peut tirer entre les productions de la Nature, que tout ce qui est au dessus de cette ligne est en effet animal, & que tout ce qui est au dessous nepeut être que végétal, autre mot aussi général que le Kk. iii

premier, qu'on emploie de même comme une ligne de féparation entre les corps organifés & les corps bruts. Mais, comme nous l'avons déjà dit plus d'une fois, ces lignes de séparation n'existent point dans la Nature, il y a des êtres qui ne sont ni animaux, ni végétaux, ni minéraux, & qu'on tenteroit vainement de rapporter aux uns ou aux autres; par exemple, lorsque M. Trembley, cet auteur célèbre de la découverte des animaux qui se multiplient par chacune de leurs parties détachées, coupées ou séparées, observa pour la première fois le polype de la lentille d'eau, combien employa-t-il de temps pour reconnoître si ce polype étoit un animal ou une plante! & combien n'eut-il pas fur cela de doutes & d'incertitudes! c'est qu'en effet le polype de la lentille n'est peutêtre ni l'un ni l'autre, & que tout ce qu'on en peut dire, c'est qu'il approche un peu plus de l'animal que du végétal; & comme on veut absolument que tout être vivant foit un animal ou une plante, on croiroit n'avoir pas bien connu un être organisé, si on ne le rapportoit pas à l'un ou à l'autre de ces noms généraux, tandis qu'il doit y avoir, & qu'en effet il y a une grande quantité d'êtres organifés qui ne font ni l'un ni l'autre. Les corps mouvans que l'on trouve dans les liqueurs féminales, dans la chair infulée des animaux & dans les graines & les autres parties infusées des plantes, sont de cette espèce; on ne peut pas dire que ce soient des animaux, on ne peut pas dire que ce soient des végétaux, & assurément on dira encore moins que ce sont des minéraux.

On peut donc affurer, sans crainte de trop avancer, que la grande division des productions de la Nature en Animaux, Végétaux & Minéraux, ne contient pas tous les êtres matériels; il existe, comme on vient de le voirdes corps organifés qui ne font pas compris dans cette division. Nous avons dit que la marche de la Nature se fait par des degrés nuancés & fouvent imperceptibles, aussi passe-t-elle par des nuances insensibles de l'animal au végétal, mais du végétal au minéral le passage est brusque, & cette loi de n'aller que par degrés nuancés paroît se démentir. Cela m'a fait soupçonner qu'en examinant de près la Nature, on viendroit à découvrir des êtres intermédiaires, des corps organifés qui, fans avoir. par exemple, la puissance de se reproduire comme les animaux & les végétaux, auroient cependant une espèce de vie & de mouvement; d'autres êtres qui, sans être des animaux ou des végétaux, pourroient bien entrer dans la constitution des uns & des autres , & enfin d'autres êtres qui ne seroient que le premier affemblage des molécules organiques dont j'ai parlé dans les chapitres précédens.

Je mettrois volontiers dans la première classe de ces espèces d'êtres les œuss, comme en étant le genre le plus apparent. Ceux des poules & des autres oiseaux femelles tiennent, comme on fait, à un pédicule commun, & ils tirent leur origine & leur premier accroissement, du corps de l'animal; mais dans ce temps qu'ils sont attachés à l'ovaire, ce ne sont pas encore de vrais, ceuss, ce ne sont que des globes jaunes qui se séparent

de l'ovaire dès qu'ils font parvenus à un certain degré d'accroissement; lorsqu'ils viennent à se séparer, ce ne sont encore que des globes jaunes, mais des globes dont l'organifation intérieure est telle qu'ils tirent de la nourriture, qu'ils la tournent en leur fubstance, & qu'ils s'approprient la lymphe dont la matrice de la poule est baignée, & qu'en s'appropriant cette liqueur ils forment le blanc, les membranes, & enfin la coquille. L'œuf, comme l'on voit, a une espèce de vie & d'organisation, un accroissement, un développement, & une forme qu'il prend de lui-même & par ses propres forces; il ne vit pas comme l'animal, il ne végète pas comme la plante, il ne se reproduit pas comme l'un & l'autre; cependant il croît, il agit à l'extérieur & il s'organise. Ne doit-on pas dès-lors regarder l'œuf comme un être qui fait une classe à part, & qui ne doit se rapporter ni aux animaux, ni aux minéraux! car si l'on prétend que l'œuf n'est qu'une production animale destinée pour la nourriture du poulet, & si l'on veut le regarder comme une partie de la poule, une partie d'animal, je répondrai que les œufs, soit qu'ils foient fécondés ou non, foit qu'ils contiennent ou non des poulets, s'organisent toûjours de la même façon, que même la fécondation n'y change qu'une partie presque invisible, que dans tout le reste l'organisation de l'œuf est toûjours la même, qu'il arrive à fa perfection & à l'accomplissement de fa forme, tant extérieure qu'intérieure, soit qu'il contienne le poulet ou non, & que par conséquent c'est un être qu'on peut bien considérer à part & en lui-même.

Ce que je viens de dire paroîtra bien plus clair, si on confidère la formation & l'accroissement des œufs de poisson; lorsque la femelle les répand dans l'eau, ce ne sont encore, pour ainsi dire, que des ébauches d'œufs; ces ébauches féparées totalement du corps de l'animal & flottantes dans l'eau, attirent à elles & s'approprient les parties qui leur conviennent, & croiffent ainsi par intussusception; de la même façon que l'œuf de la poule acquiert des membranes & du blanc dans la matrice où il flotte, de même les œufs de poissons acquièrent d'euxmêmes des membranes & du blanc dans l'eau où ils font plongés, & soit que le mâle vienne les féconder en répandant dessus la liqueur de sa laite, ou qu'ils demeurent inféconds faute d'avoir été arrofés de cette liqueur, ils n'arrivent pas moins, dans l'un & l'autre cas, à leur entière perfection. Il me femble donc qu'on doit regarder les œufs en général comme des corps organifés; qui n'étant ni animaux ni végétaux, font un genre à part.

Un fecond genre d'êtres de la même espèce sont les corps organisés qu'on trouve dans la semence de tous les animaux, & qui, comme ceux de la laite du calmar, sont plûtôt des machines naturelles que des animaux. Ces êtres sont proprement le premier assemblage qui résulte des molécules organiques dont nous avons tant parlé, ils sont peut-être même les parties organiques qui constituent les corps organisés des animaux. On les a trouvés dans la semence de tous les animaux, parce que la semence n'est en effet que le résidu de toutes les mocules organiques

Tome II.

que l'animal prend avec les alimens; c'est, comme nous l'avons dit, ce qu'il y a de plus analogue à l'animal même, ce qu'il y a de plus organique dans la nourriture, qui fait la matière de la semence, & par conséquent on ne doit pas être étonné d'y trouver des corps organisés.

Pour reconnoître clairement que ces corps organifés. ne sont pas de vrais animaux, il n'y a qu'à réfléchir sur ce que nous présentent les expériences précédentes : lescorps mouvans que j'ai observés dans les liqueurs séminales ont été pris pour des animaux, parce qu'ils ont un mouvement progressif, & qu'on a cru leur remarquer une queue; mais si on fait attention d'un côté à la nature de ce mouvement progressif qui, quand il est une fois commencé, finit tout-à-coup sans jamais se renouveller, & de l'autre à la nature de ces queues, qui ne sont que des filets que le corps en mouvement tire après lui, on commencera à douter, car un animal va quelquefois lentement, quelquefois vîte, il s'arrête & se repose quelquefois dans fon mouvement; ces corps mouvans au contraire vont toûjours de même, dans le même temps, je ne les ai jamais vû s'arrêter & se remettre en mouvement, ils continuent d'aller & de se mouvoir progressivement sans jamais se reposer, & lorsqu'ils s'arrêtent une fois, c'est pour toûjours. Je demande si cette espèce de mouvement continu & fans aucun repos, est un mouvement ordinaire aux animaux, & si cela ne doit pas nous faire douter que ces corps en mouvement soient de vrais animaux. De même il paroît qu'un animal, quel qu'il foit,

doit avoir une forme constante & des membres distincts: ces corps mouvans au contraire changent de forme à tout instant, ils n'ont aucun membre distinct, & leur queue ne paroît être qu'une partie étrangère à leur individu; dèslors doit-on croire que ces corps mouvans soient en effet des animaux? On voit dans ces liqueurs des filamens qui s'alongent & qui semblent végéter, ils se gonssent ensuite & produisent des corps mouvans; ces filamens seront, si l'on veut, des espèces de végétaux, mais les corps mouvans qui en fortent, ne seront pas des animaux, car jamais l'on n'a vû de végétal produire un animal; ces corps mouvans se trouvent aussi-bien dans les germes des plantes que dans la liqueur féminale des animaux, on les trouve dans toutes les substances végétales ou animales; ces corps mouvans ne font donc pas des animaux: ils ne se produifent pas par les voies de la génération, ils n'ont pas d'efpèce constante; ils ne peuvent donc être ni des animaux, ni des végétaux. Que seront-ils donc! on les trouve partout, dans la chair des animaux, dans la substance des végétaux; on les trouve en plus grand nombre dans les femences des uns & des autres, n'est-il pas naturel de les regarder comme des parties organiques vivantes qui composent l'animal ou le végétal, comme des parties qui ayant du mouvement & une espèce de vie, doivent produire par leur réunion des êtres mouvans & vivans, & former les animaux & les végétaux!

Mais pour laisser sur cela le moins de doute que nous pourrons, examinons les observations des autres. Peut-on

dire que les machines actives que M. Needham a trouvées. dans la laite du calmar, foient des animaux! pourroit-on croire que les œnfs qui sont des machines actives d'une autre espèce, soient aussi des animaux! & si nous jettons les yeux fur la représentation de presque tous les corps en mouvement que Leeuwenhoek a vûs au microscope dans une infinité de différentes matières, ne reconnoîtrons-nous pas, même à la première inspection, que ces corps ne sont pas des animaux, puisqu'aucun d'eux n'a de membres, & qu'ils sont tous, ou des globules, ou des ovales plus on moins alongés, plus ou moins aplatis! Si nous examinons ensuite ce que dit ce célèbre observateur lorsqu'il décrit le mouvement de ces prétendus animaux, nous ne pourrons plus douter qu'il n'ait eu tort de les regarder comme tels, & nous nous confirmerons de plus en plus dans notre opinion, que ce sont seulement des parties organiques en mouvement, nous en rapporterons ici plusicurs exemples. Leeuwenhoek donne (page 51, tome 1) la figure des corps mouvans qu'il a observés dans la liqueur des testicules d'une grenouille mâle. Cette figure ne représente rien qu'un corps menu, long & pointu par l'une des extrémités, & voici ce qu'il en dit: Uno tempore caput (c'est ainsi qu'il appelle l'extrémité la plus grosse de ce corps mouvant ) erassius mihi apparebat alio; plerumque agnoscebam animalculum haud ulteriùs quam à capite ad medium corpus, ob caudæ tenuitatem, & cum idem animalculum paulò vehementiùs moveretur (quod tamen tardè fiebat) quasi volumine quodam circà caput ferebatur. Corpus ferè

carebat motu, cauda tamen in tres quatuorve flexus volvebatur. Voilà le changement de forme que j'ai dit avoir observé, voilà le mucilage dont le corps mouvant fait effort pour se dégager, voilà une lenteur dans le mouvement lorsque ces corps ne font pas dégagés de leur mucilage, & enfin voilà un animal, selon Leeuwenhock, dont une partie se meut & l'autre demeure en repos, dont l'une est vivante & l'autre morte; car il dit plus bas, movebant posteriorem folium partem; quæ ultima, mortivicina esse judicabam. Tout cela, comme l'on voit, ne convient guère à un animal, & s'accorde avec ce que j'ai dit, à l'exception que je n'ai jamais vû la queue ou le filet se mouvoir que par l'agitation du corps qui le tire, ou bien par un mouvement intérieur que j'ai vû dans les filamens lorsqu'ils se gonflent pour produire des corps en mouvement. Il dit ensuite, page 52, en parlant de la liqueur séminale du cabillau: Non est putandum omnia animalcula in semine aselli contenta uno eodemque tempore vivere, sed illa potius tantum vivere quæ exitui seu partui viciniora sunt, quæ & copiosiori humido innatant præ reliquis vita carentibus, adhuc in crassa materia, quam humor eorum efficit, jacentibus. Si ce sont des animaux, pourquoi n'ont-ils pas tous vie! pourquoi ceux qui font dans la partie la plus liquide fontils vivans, tandis que ceux qui sont dans la partie la plus épaisse de la liqueur ne le sont pas! Leeuwenhoek n'a pas remarqué que cette matière épaisse dont il attribue l'origine à l'humeur de ces animalcules, n'est au contraire autre chose qu'une matière mucilagineuse qui les produit. LLiii

En délayant avec de l'eau cette matière mucilagineuse. il auroit fait vivre tous ces animalcules, qui cependant, felon lui, ne doivent vivre que long-temps après; fouvent même ce mucilage n'est qu'un amas de ces corps qui doivent se mettre en mouvement des qu'ils peuvent se séparer, & par conséquent cette matière épaisse, au lieu d'être une humeur que ces animaux produisent, n'est au contraire que les animaux eux-mêmes, ou plûtôt c'est. comme nous venons de le dire, la matière qui contient & qui produit les parties organiques qui doivent se mettre en mouvement. En parlant de la semence du coq, Leeuwenhoek dit, page 5 de sa lettre écrite à Grew: Contemplando materiam (seminalem) animadverti ibidem tantam abundantiam viveutium animalium, ut ea sluperem; forma seu externa figura sua nostrates anguillas fluviatiles referebant, vehementissima agitatione movebantur; quibus tamen Substrati videbantur multi & admodum exiles globuli, item multæ plan-ovales figuræ, quibus etiam vita posset attribui, & quidem propter earumdem commotiones; sed existimabans omnes hasce commotiones & agitationes provenire ab animalculis, sicque etiam res se habebat; attamen ego non opinione solium, sed etiam ad veritatem mihi persuadeo has particulas planam & ovalem figuram habentes, effe quædam animalcula inter se ordine suo disposita & mixta, vitaque adhuc carentia. Voilà donc dans la même liqueur féminale des animalcules de différentes formes, & je suis convaincu par mes propres observations, que si Leeuwenhoek eût observé exactement les mouvemens de ces oyales, il auroit

reconnu qu'ils se remuoient par leur propre force; & que par conséquent ils étoient vivans aussi-bien que les autres. Il est visible que ceci s'accorde parfaitement avec ce que nous avons dit; ces corps mouvans font des parties organiques qui prennent différentes formes, & ce ne font pas des espèces constantes d'animaux, car dans le casprésent, si les corps qui ont la figure d'une anguille sont les vrais animaux spermatiques dont chacun est destiné à devenir un coq, ce qui suppose une organisation bien parfaite & une forme bien constante, que seront les autres qui ont une figure ovale, & à quoi serviront-ils! Il dit un un peu plus bas qu'on pourroit concevoir que ces ovalesferoient les mêmes animaux que les anguilles, en suppofant que le corps de ces anguilles fût tortillé & rassemblé en spirale; mais alors comment concevra-t-on qu'un animal dont le corps est ainsi contraint, puisse se mouvoir fans s'étendre! Je crois donc que ces ovales n'étoient autre chose que les parties organiques séparées de leur filet, & que les anguilles étoient ces mêmes parties qui traînoient leur filet, comme je l'ai vû plusieurs fois dansd'autres liqueurs féminales.

Au reste Leeuwenhoek qui croyoit que tous ces corpsmouvans étoient des animaux, qui avoit établi sur cela unsystème, qui prétendoit que ces animaux spermatiquesdevoient devenir des hommes & des animaux, n'avoitgarde de soupçonner que ces corps mouvans ne sussement en essent que des machines naturelles, des-parties organiques en mouvement; car il ne doutoit pas (Vayez, p. 67).

tome 1.) que ces animaux spermatiques ne continssent en petit le grand animal, & il dit : Progeneratio animalis ex animalculo in seminibus masculinis omni exceptione major est: nam etiamfi in animalculo ex semine masculo, unde ortum est, figuram animalis conspicere nequeamus, attamen satis superque certi esse possimus figuram animalis ex qua animal orium est, in animalculo quod in semine masculo reperitur, conclusam jacere five effe: & quanquam mihi fæpius, conspectis animalculis in semine masculo animalis, imaginatus fuerim me posse dicere, en ibi caput, en ibi humeros, en ibi femora; attamen cum ne minima quidem certitudine de iis judicium ferre potnerim, hucusque certi quid statuere supersedeo, donec tale animal, cujus semina mascula tam magna erunt, ut in iis figuram creaturæ ex qua provenit, agnoscere queam, invenire secunda nobis concedat fortuna. Ce hafard heureux que Leeuwenhoek desiroit, & n'a pas eu, s'est offert à M. Needham. Les animaux spermatiques du calmar ont trois ou quatre lignes de longueur à l'œil simple, il est extrêmement aisé d'en voir toute l'organisation & toutes les parties, mais ce ne sont pas de petits calmars, comme l'auroit voulu Leeuwenhoek, ce ne font pas même des animaux, quoiqu'ils aient du mouvement; ce ne font, comme nous l'avons dit, que des machines qu'on doit regarder comme le premier produit de la réunion des parties organiques en mouvement.

Quoique Leeuwenhoek n'ait pas eu l'avantage de se détromper de cette saçon, il avoit cependant observé d'autres phénomènes qui auroient dû l'éclairer, par exemple, il avoit avoit remarqué (Voyez tome 1, p. 160.) que les animaux fpermatiques du chien changeoient fouvent de figure, fur-tout lorsque la liqueur dans laquelle ils nageoient, étoit fur le point de s'évaporer entièrement; il avoit observé que ces prétendus animaux avoient une ouverture à la tête lorsqu'ils étoient morts, & que cette ouverture n'existoit point pendant leur vie; il avoit vû que la partie qu'il regardoit comme la tête de l'animal, étoit pleine & arrondie lorsqu'il étoit vivant, & qu'au contraire elle étoit affaissée & aplatie après la mort: tout cela devoit le conduire à doiter que ces corps mouvans sussent de vrais animaux, & en estet cela convient mieux à une espèce de machine qui se vuide, comme celle du calmar, qu'à un animal qui se meut.

J'ai dit que ces corps mouvans, ces parties organiques ne se meuvent pas comme se mouvroient des animaux, qu'il n'y a jamais aucun intervalle de repos dans leur mouvement. Leeuwenhoek l'a observé tout de même, & il le remarque précisément, tome 1, p. 168. Quoties cumque, dit-il, animalcula in semine masculo animalium suerim contemplatus, attamen illa se unquam ad quietem contulisse, me nunquam vidisse, mihi dicendum est, si modo sat fluidæ superesset materia in qua sese commode movere poterant; at eadem in continuo manent motu, & tempore quo ipsis moriendum appropinquante, motus magis magisque deficit usquedum nullus prorsus motus in illis agnoscendus sit. Il me paroît qu'il est difficile de concevoir qu'il puisse exister des animaux, qui dès le moment de leur naissance jusqu'à celui Tome II. Mm

de leur mort soient dans un mouvement continuel & très-rapide, sans le plus petit intervalle de repos; & comment imaginer que ces prétendus animaux du chien, par exemple, que Leeuwenhoek a vûs, après le septième jour, en mouvement aussi rapide qu'ils l'étoient au sortir du corps de l'animal, aient conservé pendant ce temps un mouvement dont la vîtesse est si grande, qu'il n'y a point d'animaux sur la terre qui aient assez de force pour se mouvoir ainsi pendant une heure, sur-tout si l'on fait attention à la résissance qui provient tant de la densité que de la ténacité de la liqueur dans laquelle ces prétendus animaux se meuvent! Cette espèce de mouvement continu convient au contraire à des parties organiques qui, comme des machines artificielles, produisent dans un temps leur effet d'une manière continue, & qui s'arrêtent ensuite lorsque cet effet est produit.

Dans le grand nombre d'observations que Lecuwenhoek a faites, il a sans doute vû souvent ces prétendus animaux sans queues, il le dit même en quelques endroits, & il tâche d'expliquer ce phénomène par quelque supposition; par exemple (tome 2, page 150.) il dit en parlant de la semence du merlus : Ubi verò ad lactium accederem observationem, in iis partibus quas animalcula esse censebam, neque vitam neque caudam dignoscere potui; cujus rei rationem esse existimabam, quòd quandiù animalcula natando loca sua perfecte mutare non possunt, tam diù etiam cauda concinne circà corpus maneat ordinata, quòdque ideò singula animalcula rotundum repræsentent corpusculum. Il me paroît qu'il

eût été plus simple de dire, comme cela est en effet, que les animaux spermatiques de ce poisson ont des queues dans un temps & n'en ont point dans d'autres, que de supposer que cette queue est tortillée si exactement autour de leur corps, que cela leur donne la figure d'un globule. Ceci ne doit-il pas nous porter à croire que Leeuwenhoek n'a fixé ses yeux que sur les corps mouvans auxquels il voyoit des queues; qu'il ne nous a donné la description que des corps mouvans qu'il a vûs dans cet état; qu'il a négligé de nous les décrire lorsqu'ils étoient sans queues, parce qu'alors, quoiqu'ils fussent en mouvement, il ne les regardoit pas comme des animaux, & c'est ce qui fait que presque tous les animaux spermatiques qu'il a dépeints, fe ressemblent, & qu'ils ont tous des queues, parce qu'il ne les a pris pour de vrais animaux que lorsqu'ils sont en effet dans cet état, & que quand il les a vûs fous d'autres formes, il a cru qu'ils étoient encore imparfaits, ou bien qu'ils étoient près de mourir, ou même qu'ils étoient morts. Au reste il paroît par mes observations, que bien loin que le prétendu animalcule déploie sa queue, d'autant plus qu'il est plus en état de nager, comme le dit ici Leeuwenhoek, il perd au contraire successivement les parties extrêmes de fa queue, à mesure qu'il nage plus promptement, & qu'enfin cette queue, qui n'est qu'un corps étranger, un filet que le corps en mouvement traîne, disparoît entièrement au bout d'un certain temps.

Dans un autre endroit (tome 3, p. 93.) Leeuwenhoek en parlant des animaux spermatiques de l'homme, dit:

Aliquando etiam animadverti inter animalcula particulas quasdam minores & subrotundas, cuni verd se ea aliquoties eo modo oculis meis exhibuerint, ut mihi imaginarer eas exiguis instructas esse caudis, cogitare capi an non ha forte particulæ forent animalcula recens nata; certum enim mihi est ea etiam animalcula per generationem provenire, vel ex mole minufcula ad adultam procedere quantitatem: & quis fcit an non ea animalcula, ubi moriuntur, aliorum animalculorum nutritioni atque augmini inserviant? Il paroît par ce passage, que Leeuwenhoek a vû dans la liqueur séminale de l'homme des animaux fans queues auffi-bien que des animaux avec des queues, & qu'il est obligé de supposer que ces animaux qui n'avoient point de queues étoient nouvellement nés & n'étoient point encore adultes. J'ai observé tout le contraire, car les corps en mouvement ne font jamais plus gros que lorsqu'ils se séparent du filament, c'est-à-dire, lorsqu'ils commencent à se mouvoir. & lorsqu'ils sont entièrement débarrassés de leur enveloppe, ou si l'on veut, du mucilage qui les environne, ils sont plus petits, & d'autant plus petits qu'ils demeurent plus long-temps en mouvement. A l'égard de la génération de ces animaux, de laquelle Leeuwenhoek dit dans cet endroit qu'il est certain, je suis persuadé que toutes les personnes qui voudront se donner la peine d'observer avec foin les liqueurs féminales, trouveront qu'il n'y a aucun indice de génération d'animal par un autre animal, ni même d'accouplement; tout ce que cet habile obseryateur dit ici, est avancé sur de pures suppositions; il

est aisé de le lui prouver, en ne se servant que de ses propres observations; par exemple, il remarque fort bien (page 98, tome 3.) que les laites de certains poissons, comme du cabillau, se remplissent peu à peu de liqueur féminale, & qu'ensuite après que le poisson a répandu cette liqueur, ces laites se dessèchent, se rident, & ne font plus qu'une membrane sèche & dénuée de toute liqueur. Eo tempore, dit-il, quo asellus major lactes suos emisit, rugæ illæ, seu tortiles lactium partes, usque aded contrahuntur, ut nihil præter pelliculas seu membranas esse videantur. Comment entend-il donc que cette membrane sèche, dans laquelle il n'y a plus ni liqueur féminale ni animaux, puisse reproduire des animaux de la même espèce l'année fuivante! s'il y avoit une vraie génération dans ces animaux, c'est-à-dire, si l'animal étoit produit par l'animal, il ne pourroit pas y avoir cette interruption, qui dans la plûpart des poissons est d'une année entière; aussi pour se tirer de cette difficulté il dit un peu plus bas: Necessario statuendum erit, ut asellus major semen suum emiserit, in lactibus etiamnum multum materia seminalis gignendis animalculis aptæ remansisse, ex qua materia plura oportet provenire animalcula seminalia quam anno proxime elapso emissa fuerant. On voit bien que cette supposition, qu'il reste de la matière séminale dans les laites pour produire les animaux spermatiques de l'année suivante, est absolument gratuite, & d'ailleurs contraire aux observations, par lesquelles on reconnoît évidemment que la laite n'est dans cet intervalle qu'une membrane mince &

absolument desséchée. Mais comment répondre à ce que l'on peut opposer encore ici, en faisant voir qu'il y a des poissons, comme le calmar, dont non seulement la liqueur féminale se forme de nouveau tous les ans, mais même le réservoir qui la contient, la laite elle-même! pourra-t-on dire alors qu'il reste dans la laite de la matière féminale pour produire les animaux de l'année suivante, tandis qu'il ne reste pas même de laite, & qu'après l'émission entière de la liqueur séminale, la laite elle-même s'oblitère entièrement & disparoît, & que l'on voit sous fes yeux une nouvelle laite se former l'année suivante! Il est donc très-certain que ces prétendus animaux spermatiques ne se multiplient pas, comme les autres animaux, par les voies de la génération, ce qui seul suffiroit pour faire présumer que ces parties qui se meuvent dans les liqueurs féminales ne font pas de vrais animaux. Aussi Leeuwenhoek qui, dans l'endroit que nous venons de citer, dit qu'il est certain que les animaux spermatiques fe multiplient & fe propagent par la génération, avoue cependant dans un autre endroit (tome 1, page 26.) que la manière dont se produisent ces animaux, est fort obscure, & qu'il laisse à d'autres le soin d'éclaircir cette matière, Persuadebam mihi, dit-il, en parlant des animaux spermatiques du loir, hæcce animalcula ovibus prognasci, quia diversa in orbem jacentia & in semet convoluta videbam; sed unde, quæso, primam illorum originem derivabimus! an animo nostro concipiemus horum animalculorum semen jam procreatum esse in ipsa generatione, hocque semen tam diù

in testiculis hominum hærere, usquedum ad annum ætaris decimum-quartum vel decimum-quintum aut sextum pervenerint, eademque animalcula tum demum vita donari, vel in justam staturam excrevisse, illoque temporis articulo generandi maturitatem adesse! sed hac lampada aliis trado, Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire de plus grandes réflexions sur ce que dit ici Leeuwenhoek : il a vû dans la semence du loir des animaux spermatiques sans queues. & ronds, in semet convoluta, dit-il, parce qu'il supposoit toûjours qu'ils devoient avoir des queues; & à l'égard de la génération de ces prétendus animaux, on voit que bien loin d'être certain, comme il le dit ailleurs, que ces animaux se propagent par la génération, il paroît ici convaincu du contraire. Mais lorsqu'il cût observé la génération des pucerons, & qu'il se sût assuré (Voyez tome 2, pag. 499 & Suiv. & tome 3, page 271. ) qu'ils engendrent d'eux - mêmes & sans accouplement, il faisit cette idée pour expliquer la génération des animaux spermatiques : Quemadmodum, dit-il, animalcula hac qua pediculorum anteà nomine designavimus (les pucerons) dum adhuc in utero materno latent, jam prædita funt materia seminali ex qua ejusdem generis proditura sunt animalcula. pariratione cogitare licet animalcula in seminibus masculinis ex animalium testiculis non migrare, seu ejici, quin post se relinquant minuta animalcula, aut saltem materiam seminalem ex qua iterum alia ejusalem generis animalcula proventura funt , idque absque coitu , eadem ratione qua supradica animalcula generari observavimus. Ceci est, comme l'on

voit, une nouvelle supposition qui ne satisfait pas plus que les précédentes; car on n'entend pas mieux par cette comparaifon de la génération de ces animalcules avec celle du puceron, comment ils ne se trouvent dans la liqueur féminale de l'homme que lorsqu'il est parvenu à l'âge de quatorze ou quinze ans; on n'en fait pas plus d'où ils viennent, on n'en conçoit pas mieux comment ils fe renouvellent tous les ans dans les poissons, &c. & il me paroît que quelques efforts que Leeuwenhock ait faits pour établir la génération de ces prétendus animaux spermatiques fur quelque chose de probable, cette matière est demeurée dans une entière obscurité, & y seroit peut-être demeurée perpétuellement, si les expériences précédentes ne nous avoient appris que ces animaux spermatiques ne sont pas des animaux, mais des parties organiques mouvantes qui font contenues dans la nourriture que l'animal prend, & qui se trouvent en grande abondance dans la liqueur séminale, qui est l'extrait le plus pur & le plus organique de cette nourriture.

Lecuwenhoek avoue en quelques endroits qu'il n'a pas toûjours trouvé des animaux dans les liqueurs séminales des mâles, par exemple, dans celle du coq qu'il a observée très-souvent, il n'a vû des animaux spermatiques en forme d'anguilles qu'une seule fois, & plusieurs années après il ne les vit plus sous la figure d'une anguille (Voyez tome 3, page 370.) mais avec une grosse tête & une queue que son dessinateur ne pouvoit pas voir. Il dit aussi (tome 3, page 306.) qu'une année

il ne pût trouver dans la liqueur féminale tirée de la laite d'un cabillau, des animaux vivans; tout cela venoit de ce qu'il vouloit trouver des queues à ces animaux, & que quand il voyoit de petits corps en mouvement & qui n'avoient que la forme de petits globules, il ne les regardoit pas comme des animaux, c'est cependant sous cette forme qu'on les voit le plus généralement, & qu'ils se trouvent plus souvent dans les substances animales ou végétales. Il dit dans le même endroit, qu'ayant pris toutes les précautions possibles pour faire voir à un dessinateur les animaux spermatiques du cabillau, qu'il avoit luimême vûs si distinctement tant de fois, il ne pût jamais en venir à bout: Non soliun, dit-il, ob eximiam eorum exilitatem, sed etiam quòd eorum corpora adeò essent fragilia , ut corpufcula passim dirumperentur ; unde factum fuit ut nonnisi rard, nec sine attentissima observatione animadverterem particulas planas atque ovorum in morem longas, in quibus ex parte caudas dignoscere licebat; particulas has oviformes existimavi animalcula esse dirupta, quòd particulæ hæ diruptæ quadruplò ferè viderentur majores corporibus animalculorum vivorum. Lorsqu'un animal, de quelque espèce qu'il soit, cesse de vivre, il ne change pas, comme ceux-ci, subitement de forme, de long comme un fil il ne devient pas rond comme une boule, il ne devient pas non plus quatre fois plus gros après sa mort qu'il ne l'étoit pendant sa vie; rien de ce que dit ici Leeuwenhoek ne convient à des animaux, tout convient au contraire à des espèces de machines qui, comme celles du calmar, Tome II.

se vuident après avoir fait leurs fonctions. Mais suivons. encore cette observation : il dit qu'il a vû ces animaux spermatiques du cabillau sous des formes différentes, multaapparebant animalcula sphæram pellucidam repræsentantia: il les a vûs de différentes groffeurs, hæc animalcula minori videbantur mole, quam ubi eadem antehac in tubo vitreorotundo examinaveram. Il n'en faut pas davantage pour faire voir qu'il n'y a point ici d'espèce ni de forme constante, & que par conféquent il n'y a point d'animaux, mais seulement des parties organiques en mouvement, qui prennent en effet par leurs différentes combinaisons des formes & desgrandeurs différentes. Ces parties organiques mouvantes. se trouvent en grande quantité dans l'extrait & dans les résidus de la nourriture : la matière qui s'attache aux dents, & qui, dans les personnes saines, a la même odeur que la. liqueur féminale, doit être regardée comme un réfidu de: la nourriture; aussi y trouve-t-on une grande quantité de ces prétendus animaux, dont quelques-uns ont des queues-& ressemblent à ceux de la liqueur séminale. M. Baker en a fait graver quatre espèces différentes, dont aucune n'a de membres, & qui toutes sont des espéces de cylindres, d'ovales ou de globules fans queues, ou de globules avec des queues; pour moi je suis persuadé, après les avoir examinées, qu'aucune de ces espèces ne font de vrais animaux, & que ce ne font, comme dans la semence, que les parties organiques & vivantes de la nourriture, qui se présentent sous des formes différentes. Leeuwenhoek qui ne favoit à quoi attribuer l'origine

de ces prétendus animaux de cette matière qui s'attache aux dents, suppose qu'ils viennent de certaines nourritures où il y en a, comme du fromage; mais on les trouve également dans ceux qui mangent du fromage & dans ceux qui n'en mangent point, & d'ailleurs ils ne ressemblent en aucune façon aux mites, non plus qu'aux autres petites bêtes qu'on voit dans le fromage corrompu. Dans un autre endroit il dit que ces animaux des dents peuvent venir de l'eau de cîterne que l'on boit, parce qu'il a obfervé des animaux femblables dans l'eau du ciel, fur-tout dans celle qui a féjourné fur des toits couverts ou bordés de plomb, où l'on trouve un grand nombre d'espèces d'animaux différens; mais nous ferons voir, lorsque nous donnerons l'histoire des animaux microscopiques, que la plûpart de ces animaux qu'on trouve dans l'eau de pluie, ne sont que des parties organiques mouvantes qui se divisent, qui se rassemblent, qui changent de forme & de grandeur, & qu'on peut enfin faire mouvoir & rester en repos, ou vivre & mourir, aussi souvent qu'on le veut.

La plûpart des liqueurs féminales se délaient d'ellesmêmes, & deviennent plus liquides à l'air & au froid qu'elles ne le sont au sortir du corps de l'animal, au contraire elles s'épaississent lorsqu'on les approche du seu & qu'on leur communique un degré, même médiocre, de chaleur. J'ai exposé quelques-unes de ces liqueurs à un froid assez violent, en sorte qu'au toucher elles étoient aussi froides que de l'eau prête à se glacer, ce froid n'a fait aucun mal aux prétendus animaux, ils continuoient à se mouvoir avec la même vîtesse & aussi long-temps que ceux qui n'y avoient pas été exposés; ceux au contraire qui avoient sousser un peu de chaleur; cessoient de-se mouveir, parce que la liqueur s'épaissississer comps en mouvement étoient des animaux, ils feroient donc d'une complexion & d'un-tempérament tout différent de tous les autres animaux, dans lesquels une chaleur douce & modérée ne fait qu'entretenir la vie & augmenter les forces & le mouvement, que le froid arrête & détruit.

Mais voilà peut-être trop de preuves contre la réalité de ces prétendus animaux, & on pourra trouver que nous nous fommes trop étendus fur ce fujet. Je ne puis cependant m'empêcher de faire une remarque, dont on peut tirer quelques conséquences utiles; c'est que ces prétendus animaux spermatiques, qui ne sont en effet que les parties organiques vivantes de la nourriture, existent non feulement dans les liqueurs féminales des deux sèxes & dans le réfidu de la nourriture qui s'attache aux dents, mais qu'on les trouve auffi dans le chyle & dans les excrémens. Leeuwenhoek les ayant rencontrés dans les excrémens des grenouilles & de plusieurs autres animaux qu'il difféquoit, en fut d'abord fort surpris, & ne pouvant concevoir d'où venoient ces animaux, qui étoient entièrement semblables à ceux des liqueurs séminales qu'il venoit d'observer, il s'accuse lui-même de mal-adresse & dit, qu'apparemment en difféquant l'animal il aura ouvert avec le scalpel les vaisseaux qui contiennent la semence,

& qu'elle se sera sans doute mêlée avec les excrémens ; mais ensuite les ayant trouvés dans les excrémens de quelques autres animaux, & même dans les fiens, il ne fait plus quelle origine leur attribuer. J'observerai que Leeuwenhoek ne les a jamais trouvés dans fes excrémens, que quand ils étoient liquides : toutes les fois que fon estomac ne faisoit pas ses fonctions & qu'il étoit dévoyé, il y trouvoit de ces animaux, nrais lorsque la coction de la nourriture se faisoit bien & que les excrémens étoient durs, il n'y en avoit aucun, quoiqu'il les délayât avec de l'eau, ce qui semble s'accorder parfaitement avec tout ce que nous avons dit ci-devant; car il est aisé de comprendre que lorsque l'estomac & les intestins font bien leurs fonctions, les excrémens ne sont que le marc de la nourriture, & que tout ce qu'il'y avoit de vraiment nourrissant & d'organique est entré dans les vaisseaux qui servent à nourrir l'animal, que par conséquent on ne doit point trouver alors de ces molécules organiques dans ce marc, qui est principalement composé des parties brutes de la nourriture & des récrêmens. du corps, qui ne sont aussi que des parties brutes; au lieu que si l'estomac & les intestins laissent passer la nourriture fans la digérer affez pour que les vaiffeaux qui doivent recevoir ces molécules organiques, puissent les admettre,. ou bien, ce qui est encore plus probable, s'il y a trop de relâchement ou de tension dans les parties solides. de ces vaisseaux, & qu'ils ne soient pas dans l'état où il. faut qu'ils soient pour pomper la nourriture, alors elle-Nn iii

paffe avec les parties brutes, & on trouve les molécules organiques vivantes dans les excrémens; d'où l'on peut conclurre que les gens qui font fouvent dévoyés, doivent avoir moins de liqueur féminale que les autres, & que ceux au contraire dont les excrémens font moulés & qui vont rarement à la garde-robe, font les plus vigoureux &

les plus propres à la génération.

Dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici, j'ai-toûjours supposé que la femelle fournissoit, aussi-bien que le mâle, une liqueur féminale, & que cette liqueur féminale étoit aussi nécessaire à l'œuvre de la génération que celle du mâle. J'ai tâché d'établir (Chapitre premier) que tout corps organifé doit contenir des parties organiques vivantes. J'ai prouvé (Chap. II & III.) que la nutrition & la reproduction s'opèrent par une seule & même cause, que la nutrition se fait par la pénétration intime de ces parties organiques dans chaque partic du corps, & que la reproduction s'opère par le superflu de ces mêmes parties organiques raffemblées dans quelqu'endroit où elles font renvoyées de toutes les parties du corps. J'ai expliqué (Chap. IV.) comment on doit entendre cette théorie dans la génération de l'homme & des animaux qui ont des sèxes. Les femelles étant donc des êtres organisés comme les mâles, elles doivent auffi, comme je l'ai établi, avoir quelques réfervoirs où le superflu des parties organiques soit renvoyé de toutes les parties de leur corps, ce superflu ne peut pas y arriver sous une autre forme que sous celle d'une liqueur, puisque c'est un extrait de toutes les parties du corps, & cette liqueur est ce que j'ai toûjours appelé la semence de la femelle.

Cette liqueur n'est pas, comme le prétend Aristote, une matière inféconde par elle-même, & qui n'entre ni comme matière, ni comme forme, dans l'ouvrage de la génération; c'est au contraire une matière prolifique, & aussi essentiellement prolifique que celle du mâle, qui contient les parties caractéristiques du sèxe féminin, que la femelle seule peut produire, comme celle du mâle contient les parties qui doivent former les organesmasculins, & chacune de ces liqueurs contient en même temps toutes les autres parties organiques qu'on peut regarder comme communes aux deux sèxes, ce qui fait que par leur mélange la fille peut ressembler à son père & le fils à sa mère. Cette liqueur n'est pas composée,. comme le dit Hippocrate, de deux liqueurs, l'une forte qui doit servir à produire des mâles, & l'autre foible qui. doit former les femelles, cette supposition est gratuite, & d'ailleurs je ne vois pas comment on peut concevoirque dans une liqueur qui est l'extrait de toutes les parties du corps de la femelle, il y ait des parties qui puissent produire des organes que la femelle n'a pas, c'est-à-dire,. les organes du mâle.

Cette liqueur doit arriver par quelque voie dans la matrice des animaux qui portent & nourriffent leur fœtus au dedans de leur corps, ou bien elle doit fe répandre fur d'autres parties dans les animaux qui n'ont point de vraie matrice; ces parties font les œufs qu'on peut.

regarder comme des matrices portatives, & que l'animal jette au dehors. Ces matrices contiennent chacune une petite goutte de cette liqueur prolifique de la femelle, dans l'endroit qu'on appelle la cicatricule; lorsqu'il n'y a pas eu de communication avec le mâle, cette goutte de liqueur prolifique se rassemble sous la figure d'une petite mole, commel c'a observé Malpighi, & quand cette liqueur prolifique de la femelle, contenue dans la cicatricule, a été pénétrée par celle du mâle, elle produit un fœtus qui tire sa nourriture des sues de cette matrice dans laquelle il est contenu.

Les œufs, au lieu d'être des parties qui se trouvent généralement dans toutes les femelles, ne sont donc au contraire que des parties que la Nature a employées pour remplacer la matrice dans les femelles qui font privées de cet organe, au lieu d'être les parties actives & essentielles à la première fécondation, les œufs ne servent que comme parties passives & accidentelles à la nutrition du fœtus déjà formé par le mélange des liqueurs des deux sèxes, dans un endroit de cette matrice, comme le font les fœtus dans quelqu'endroit de la matrice des vivipares; au lieu d'être des êtres existans de tout temps, renfermés à l'infini les uns dans les autres, & contenans des millions de millions de fœtus mâles & femelles, les œufs font au contraire des corps qui se forment du superflu d'une pourriture plus groffière & moins organique que celle qui produit la liqueur séminale & prolifique, c'est dans les femelles ovipares quelque chose d'équivalent, non Ceulement

feulement à la matrice, mais même aux menstrues des vivipares.

Ce qui doit achever de nous convaincre que les œufs doivent être regardés comme des parties destinées par la Nature à remplacer la matrice dans les animaux qui font privés de ce viscère, c'est que ces semelles produisent des œufs indépendamment du mâle. De la même façon que la matrice existe dans les vivipares, comme partie appartenante au sèxe féminin, les poules qui n'ent point de matrice, ont des œufs qui la remplacent, ce sont plufieurs matrices qui se produisent successivement, & qui existent dans ces femelles nécessairement & indépendamment de l'acte de la génération & de la communication avec le mâle. Prétendre que le fœtus est préexistant dans ces œufs, & que ces œufs font contenus à l'infini les uns dans les autres, c'est à peu près comme si l'on prétendoit que le fœtus est préexistant dans la matrice, & que toutes les matrices étoient renfermées les unes dans les autres, & toutes dans la matrice de la première femelle.

Les Anatomistes ont pris le mot œuf dans des acceptions diverses, & ont entendu des choses disférentes par ce nom. Lorsque Harvey a pris pour devise, Onnia ex ovo, il entendoit par l'œus des vivipares, le sac qui renferme le sœus & toutes ses appendices, il croyoit avoir vû former cet œus ou ce sac sous ses yeux après la copulation du mâle & de la femelle; cet œus ne venoit pas de l'ovaire ou du testicule de la femelle, il a même soûtenu qu'il n'avoit pas remarqué la moindre altération

Tome II.

à ce testicule, &c. On voit bien qu'il n'y a rien ici qui foit semblable à ce que l'on entend ordinairement par le mot d'œuf, si ce n'est que la figure d'un sac peut être celle d'un œuf, comme celle d'un œuf peut être celle d'un fac. Harvey qui a difféqué tant de femelles vivipares. n'a, dit-il, jamais aperçu d'altération aux testicules, il les regarde même comme de petites glandes qui font toutà-fait inutiles à la génération (Voyez Harvey, Exercit. 64 & 65.) tandis que ces testicules sont des parties fort confidérables dans la plûpart des femelles, & qu'il y arrive des changemens & des altérations très-marquées, puifqu'on peut voir dans les vaches croître le corps glanduleux depuis la groffeur d'un grain de millet jusqu'à celle d'une groffe cerife : ce qui a trompé ce grand Anatomiste, c'est que ce changement n'est pas à beaucoup près si marqué dans les biches & dans les daines. Conrad Peyer qui a fait plusieurs observations sur les testicules des daines, dit: Exigui quidem sunt damarum testiculi, sed post coïtum fæcundum in alterutro eorum papilla, sive tuberculum fibrosum semper succrescit; scrosis autem prægnantibus tanta accidit testiculorum mutatio, ut mediocrem quoque attentionem fugere nequeat. (Vide, Conradi Peyeri Merycologia.) Cet auteur croit avec quelque raifon, que la petitesse des testicules des daines & des biches est cause de ce que Harvey n'y a pas remarqué de changemens, mais il est lui-même dans l'erreur en ce qu'il dit que ces changemens qu'il y a remarqués, & qui avoient échappé à Harvey, n'arrivent qu'après une copulation féconde.

Il paroît d'ailleurs que Harvey s'est trompé sur plusieurs autres choses effentielles; il assure que la semence du mâle n'entre pas dans la matrice de la femelie, & même qu'elle ne peut pas y entrer, & cependant Verheyen a trouvé une grande quantité de semence du mâle dans la matrice d'une vache difféquée fe ze heures après l'accouplement. (Voyez Verheyen, sup. Anat. Tra. V, cap. 3.) Le célèbre Ruisch assure avoir disséqué la matrice d'une femme qui ayant été surprisc en adultère, sut assassinée sur le champ, & avoir trouvé non seulement dans la cavité de la matrice, mais aussi dans les deux trompes, une bonne quantité de la liqueur féminale du mâle. (Voyez Ruisch, Thef. anat. pag. 90, Tabl. VI, fig. 1.) Vallisnieri assure que Fallope & d'autres Anatomistes ont aussi trouvé, comme Ruisch, de la semence du mâle dans la matrice de plufieurs femmes. On ne peut donc guère douter, après le témoignage positif de ces grands Anatomistes, que Harvey ne se soit trompé sur ce point important, sur-tout si l'on ajoûte à ces témoignages celui de Leeuwenhoek, qui assure avoir trouvé de la semence du mâle dans la matrice d'un très-grand nombre de femelles de toute espèce, qu'il a difféquées après l'accouplement.

Une autre erreur de fait est ce que dit Harvey, cap. 16, n.  $^{\circ}$  7, au sujet d'une fausse couche du second mois, dont la masse étoit grosse comme un œus de pigeon, mais encore sans aucun sœtus formé, tandis qu'on est assuré par le témoignage de Ruisch & de plusieurs autres Anatomistes, que le sœtus est tosijours reconnoissable, même à l'œil

fimple, dans le premier mois. L'Hifloire de l'Académie fait mention d'un fœtus de vingt-un jours, & nous apprend qu'il étoit cependant formé en entier, & qu'on en diflinguoit aifément toutes les parties. Si l'on ajoûte à ces autorités celle de Malpighi, qui a reconnu le poulet dans la cicatricule immédiatement après que l'œuf fut forti du corps de la poule, & avant qu'il eft été couvé, on ne pourra pas douter que le fœtus ne foit formé & n'exifle dès le premier jour & immédiatement après la copulation, & par conféquent on ne doit donner aucune croyance à tout ce que Harvey dit au fujet des parties qui viennent s'ajuffer les unes auprès des autres par juxta-pofition, puifqu'au contraire elles font toutes exiflantes d'abord, & qu'elles ne font que se développer fuccessivement.

Graaf a pris le mot d'œuf dans une acception toute différente de Harvey, il a prétendu que les teflicules des femmes étoient de vrais ovaires qui contenoient des œufs femblables à œux que contiennent les ovaires des femelles ovipares, mais feulement que ces œufs étoient beaucoup plus petits, & qu'ils ne tomboient pas au dehors, qu'ils ne fe détachoient jamais que quand ils étoient fécondés, & qu'alors ils defcendoient de l'ovaire dans les cornes de la matrice, où ils groffiffoient. Les expériences de Graaf font celles qui ont le plus contribué à faire croire l'exiflence de ces prétendus œufs, qui cependant n'eft point du tout fondée, car ce fameux Anatomiffe fe trompe, 1° en ce qu'il prend les véficules de l'ovaire pour

des œufs, tandis que ce ne sont que des parties inséparables du testicule de la femelle, qui même en forment la substance, & que ces mêmes vésicules sont remplies d'une espèce de lymphe. Il se seroit moins trompé s'il n'eût regardé ces vésicules que comme de simples réservoirs, & la lymphe qu'elles contiennent comme la liqueur féminale de la femelle, au lieu de prendre cette liqueur pour du blanc d'œuf; 2° il se trompe encore en ce qu'il assure que le follécule ou le corps glanduleux est l'enveloppe de ces œufs ou de ces vésicules, car il est certain par les observations de Malpighi, de Vallisnieri, & par mes propres expériences, que ce corps glanduleux n'enveloppe point ces vésicules, & n'en contient aucune; 3° il se trompe encore davantage lorsqu'il assure que ce follécule ou corps glanduleux ne se forme jamais qu'après la fécondation, tandis qu'au contraire on trouve ces corps glanduleux formés dans toutes les femelles qui ont atteint la puberté; 4° il se trompe lorsqu'il dit que les globules qu'il a vûs dans la matrice, & qui contenoient le fœtus, étoient ces mêmes vésicules ou œufs de l'ovaire qui y étoient descendus, & qui, dit-il, y étoient devenus dix fois plus petits qu'ils ne l'étoient dans l'ovaire : cette seule remarque de les avoir trouvés dix fois plus petits dans la matrice qu'ils ne l'étoient dans l'ovaire au moment de la fécondation, ou même avant & après cet instant, n'auroitelle pas dû lui faire ouvrir les yeux, & lui faire reconnoître que ce qu'il voyoit dans la matrice, n'étoit pas ce qu'il avoit yû dans le testicule! 5° il se trompe en disant Oo iii

que les corps glanduleux du teflicule ne font que l'enveloppe de l'œuf fécond, & que le nombre de ces enveloppes ou follécules vuides répond toûjours au nombre des fœtus: cette affertion est tout-à-fait contraire à la vérité, car on trouve toûjours sur les testicules de toutes les femelles un plus grand nombre de corps glanduleux ou de cicatrices qu'il n'y a eu de productions de fœtus, & on en trouve dans celles qui n'ont pas produit du tout, Ajoûtez à tout cela qu'il n'a jamais vû l'œuf clans sa prétendue enveloppe ou dans son follécule, & que ni lui, ni Verheyen, ni les autres qui ont fait les mêmes expériences, n'ont vû cet œuf sur lequel ils ont cependant établi leur système.

Malpighi qui a reconnu l'accroiffement du corps glanduleux dans le testicule de la femelle, s'est trompé lorsqu'il a cru voir une fois ou deux l'œus dans la cavité de ce corps glanduleux, puisque cette cavité ne contient que de la liqueur, & qu'après un nombre infini d'observations on n'y a jamais trouvé rien de semblable à un œus, comme le prouvent les expériences de Vallisnieri.

Vallisnieri qui ne s'est point trompé sur les faits, en a tiré une sausse conséquence, sayoir, que quoiqu'il n'ait

jamais, ni lui, ni aucun Anatomiste en qui il eût confiance, pû trouver l'œuf dans la cavité du corps glanduleux, il

falloit bien cependant qu'il y fût.

Voyons donc ce qui nous refle de réel dans les découvertes de ces observateurs, & sur quoi nous puissions compter. Graaf a reconnu le premier qu'il y avoit des altérations aux testicules des femelles, & il a eu raison d'assurer que ces testicules étoient des parties essentielles & nécessaires à la génération. Malpighi a démontré ce que c'étoit que ces altérations aux testiques des femelles. & il a fait voir que c'étoient des corps glanduleux qui croiffoient jusqu'à une entière maturité, après quoi ils s'affaissoient, s'oblitéroient, & ne laissoient qu'une trèslégère cicatrice. Vallisnieri a mis cette découverte dans un très-grand jour, il a fait voir que ces corps glanduleux se trouvoient sur les testicules de toutes les femelles, qu'ils prenoient un accroiffement confidérable dans la faifon de leurs amours, qu'ils s'augmentoient & croiffoient aux dépens des vésicules lymphatiques du testicule, & qu'ils contenoient toûjours dans le temps de leur maturité une cavité remplie de liqueur. Voilà à quoi se reduit au vrai tout ce qu'on a trouvé au fujct des prétendus ovaires & des œufs des vivipares. Qu'en doit-on conclurre! deux choses qui me paroissent évidentes, l'une qu'il n'existe point d'œufs dans les testicules des femelles, puisqu'on n'a pû y en trouver; l'autre qu'il existe de la liqueur, & dans les vésicules du testicule, & dans la cavité du corps glanduleux, puisqu'on y en a toûjours trouvé; & nous avons démontré par les expériences précédentes, que cette dernière liqueur est la vraie semence de la femelle, puisqu'elle contient, comme celle du mâle, des animaux spermatiques, ou plûtôt des parties organiques en mouvement.

Nous fommes donc affurés maintenant que les femelles

ont, comme les mâles, une liqueur féminale. Nous ne pouvons guère douter, après tout ce que nous avons dit, que la liqueur féminale en général ne foit le superflu de la nourriture organique, qui est renvoyé de toutes les parties du corps dans les testicules & les vésicules séminales des mâles, & dans les testicules & la cavité des corps glanduleux des femelles: cette liqueur qui fort par le mamelon des corps glanduleux, arrose continuellement les cornes de la matrice de la femelle, & peut aifément y pénétrer, foit par la suction du tissu même de ces cornes qui, quoique membraneux, ne laisse pas d'être spongieux, foit par la petite ouverture qui est à l'extrémité supérieure des cornes, & il n'y a aucune difficulté à concevoir comment cette liqueur peut entrer dans la matrice; au lieu que dans la supposition que les vésicules de l'ovaire étoient des œufs qui se détachoient de l'ovaire, on n'a jamais pû comprendre comment ces prétendus œufs, qui étoient dix ou vingt fois plus gros que l'ouverture des cornes de la matrice n'étoit large, pouvoient y entrer, & on a vû que Graaf, auteur de ce système des œufs, étoit obligé de supposer, ou plûtôt d'avouer, que quand ils étoient descendus dans la matrice, ils étoient devenus dix fois plus petits qu'ils ne le font dans l'ovaire.

La liqueur que les femmes répandent lorsqu'elles sont excitées, & qui sort, selon Graaf, des lacunes qui sont autour du col de la matrice & autour de l'orifice extérieur de l'urètre, pourroit bien être une portion sur-abondante de la liqueur séminale qui distille continuellement des corps

corps glanduleux du testicule sur les trompes de la matrice, & qui peut y entrer directement toutes les fois que le pavillon se relève & s'approche du testicule, mais peutêtre aussi cette liqueur est-elle une sécrétion d'un autre genre & tout-à-fait inutile à la génération! Il auroit fallu, pour décider cette question, faire des observations au microscope sur cette liqueur, mais toutes les expériences ne sont pas permises, même aux Philosophes: tout ce que je puis dire, c'est que je suis fort porté à croire qu'on y trouveroit les mêmes corps en mouvement, les mêmes animaux spermatiques, que l'on trouve dans la liqueur du corps glanduleux; & je puis citer à ce sujet un Docteur Italien, qui s'est permis de faire avec attention cette espèce d'observation, que Vallisnieri rapporte en ces termes (tome 2, p. 136, col. 1) Aggingne il lodato sig. Bono d'avergli anco veduti (animali spermatici) in questa linfa o siero, diro cosi volut tuoso, che nel tempo dell' amorosa zuffa scappa dalle femine libidinose, senza che si potesse sospettare che fossero di que' del maschio, &c. Si le fait est vrai, comme je n'en doute pas, il est certain que cette liqueur que les femmes répandent, est la même que celle qui se trouve dans la cavité des corps glanduleux de leurs testicules, & que par conséquent c'est de la liqueur vraiment séminale; & quoique les Anatomistes n'aient pas découvert de communication entre les lacunes de Graaf & les testicules, cela n'empêche pas que la liqueur séminale des testicules étant une fois dans la matrice, où elle peut entrer, comme je l'ai dit ci-dessus, elle ne puisse en sortir par ces petites ouvertures ou lacunes qui Tome II.

en environnent le col, & que par la feule action du tiffur fpongieux de toutes ces parties, elle ne puiffe parvenirauffi aux lacunes qui font autour de l'orifice extérieur de l'urètre, fur-tout si le mouvement de cette liqueur est aidé par les ébranlemens & la tension que l'acte de la génération occasionne dans toutes ces parties.

De-là on doit conclurre que les femmes qui ont beaucoup de tempérament, font peu fécondes, fur-tout fi elles font un ufage immodéré des hommes, parce qu'elles répandent au dehors la liqueur féminale qui doit refter dans la matrice pour la formation du fœtus. Auffi voyons-nous, que les femmes publiques ne font point d'enfans, ou du moins qu'elles en font bien plus rarement que les autres; & dans les pays chauds, où elles ont toutes beaucoup plus de tempérament que dans les pays froids, elles font auffi beaucoup moins fécondes. Mais nous aurons occasion de parler de ceci dans la suite.

Il est naturel de penser que la liqueur séminale, soit du mâle, soit de la semelle, ne doit être séconde que quand elle contient des corps en mouvement; cependant c'est encore une question, & je serois assez porté à croire que comme ces corps sont sujets à des changemens de forme & de mouvement, que ce ne sont que des parties organiques qui se mettent en mouvement selon dissérentes eirconstances, qu'ils se développent, qu'ils se décomposent, ou qu'ils se composent suivant les différens rapports qu'ils ont entr'eux, il y a une infinité de dissérens états de cette liqueur, & que l'état où elle est lorsqu'on y voit

ces parties organiques en mouvement, n'est peut-être pas absolument nécessaire pour que la génération puisse s'opérér. Le même Docteur Italien que nous avons cité, dit qu'ayant observé plusieurs années de suite sa liqueur féminale, il n'y avoit jamais vû d'animaux spermatiques pendant toute sa jeunesse, que cependant il avoit lieu de croire que cette liqueur étoit féconde, puifqu'il étoit devenu pendant ce temps le père de plusieurs enfans. & qu'il n'avoit commencé à voir des animaux spermatiques dans cette liqueur, que quand il eût atteint le moyen âge, l'âge auquel on est obligé de prendre des lunettes, qu'il avoit eu des enfans dans ce dernier temps auffi-bien que dans le premier; & il ajoûte qu'ayant comparé les animaux spermatiques de sa liqueur féminale avec ceux de quelques autres, il avoit toûjours trouvé les siens plus petits que ceux des autres. Il semble que cette observation pourroit faire croire que la liqueur féminale peut être féconde, quoiqu'elle ne soit pas actuellement dans l'état où il faut qu'elle foit pour qu'on y trouve les parties organiques en mouvement; peut-être ces parties ne prennent-elles du mouvement dans ce cas, que quand la liqueur est dans le corps de la femelle; peut-être le mouvement qui y existe. est-il insensible, parce que les molécules organiques sont trop petites.

On peut regarder ces corps organifés qui se meuvent, ces animaux spermatiques, comme le premier assemblage de ces molécules organiques qui proviennent de toutes les parties du corps; lorsqu'il s'en rassemble une assez

grande quantité, elles forment un corps qui se meut & qu'on peut apercevoir au microscope; mais si elles ne se rassemblent qu'en petite quantité, le corps qu'elles sors meront, sera trop petit pour être aperçu, & dans ce cas on ne pourra-rien dislinguer de mouvant dans la liqueur séminale: c'est aussi ce que j'ai remarqué très-souvent, il y a des temps où cette-liqueur ne contient rien d'animé, & il faudroit une très-longue suite d'observations pour déterminer quelles peuvent être les causses de toutes les dissérences qu'on remarque dans les états de cette liqueur.

Ce que je puis assurer, pour l'avoir éprouvé souvent, c'est qu'en mettant infuser avec de l'eau, les liqueurs féminales des animaux dans de petites bouteilles bien bouchées, on trouve au bout de trois ou quatre jours, & souvent plûtôt, dans la liqueur de ces infusions, une multitude infinie de corps en mouvement; les liqueurs féminales dans lesquelles il n'y a aucun mouvement; aucune partie organique mouvante au fortir du corps de l'animal, en produifent tout autant que celles où il y en a une grande quantité; le fang, le chyle, la chair, & même l'urine, contiennent aussi des parties organiques qui se mettent en mouvement au bout de quelques jours d'infusion dans de l'eau pure; les germes des amandes de fruits, les graines, le nectareum, le miel, & même les bois, les écorces & les autres parties des plantes en produisent aussi de la même façon : on ne peut donc pas douter de l'existence de ces parties organiques vivantes dans toutes les substances animales ou végétales.

Dans les liqueurs féminales, il paroît que ces parties organiques vivantes sont toutes en action, il semble qu'elles cherchent à se développer, puisqu'on les voit sortir des filamens, & qu'elles se forment aux yeux même de l'observateur; au reste, ces petits corps des liqueurs séminales ne font cependant pas doués d'une force qui leur soit partioulière, car ceux que l'on voit dans toutes les autres substances animales ou végétales, décompofées à un certain point, font doués de la même force; ils agissent & se meuvent à peu près de la même façon, & pendant un temps affez considérable; ils changent de forme successivement pendant plusieurs heures, & même pendant plusieurs jours. Si l'on vouloit absolument que ces corps sussent des anismaux, il faudroit done avouer que ce font des animaux fi imparfaits qu'on ne doit tout au plus les regarder que comme des ébauches d'animal, ou bien comme des corps simplement composés des parties les plus effentielles à un animal; car des machines naturelles, des pompes telles que font celles qu'on trouve en si grande quantité dans la laite du calmar, qui d'elles-mêmes se mettent en action dans un certain temps, & qui ne finissent d'agir & de se mouvoir qu'au bout d'un autre temps, & après avoir jetté toute leur fubstance, ne sont certainement pas des animaux, quoique ce soient des êtres organisés, agissans &, pour ainsi dire; vivans, mais leur organisation est plus simple que celle d'un animal; & si ces machines naturelles, au lieu de n'agir que pendant trente secondes ou pendant una minute tout' au plus, agiffoient pendant un temps beaucoup plus longs Pp iij

par exemple, pendant un mois ou un an, je ne fais fi on ne feroit pas obligé de leur donner le nom d'animaux, quoiqu'elles ne paruffent pas avoir d'autre mouvement que celui d'une pompe qui agit par elle-même, & que leur organifation fût aussi fimple en apparence que celle de cette machine artificielle; car, combien n'y a-t-il pas d'animaux dans lesquels nous ne distinguons aucun mouvement produit par la volonté! & n'en connoissons-nous pas d'autres dont l'organisation nous paroit si simple que tout leur corps est transparent comme du crystal, sans aucun membre & presque sans aucune organisation apparente!

Si l'on convient une fois que l'ordre des productions de la Nature se suit uniformément & se fait par degrés & par nuances, on n'aura pas de peine à concevoir qu'il existe des corps organiques qui ne sont ni animaux, ni végétaux, ni minéraux: ces êtres intermédiaires auront eux-mêmes des nuances dans les espèces qui les constituent, & des degrés dissérens de perfection & d'imperfection dans leur organisation; les machines de la laite du calmar sont peut-être plus organisées, plus parsaites que les autres animaux spermatiques, peut-être aussi le sont elles moins, les œuss le sont peut-être encore moins que les uns & les autres; mais nous n'avons sur cela pas même de quoi sonder des conjectures raisonnables.

Ce qu'il y a de certain, c'est que tous les animaux & tous les végétaux, & toutes les parties des animaux & des végétaux contiennent une infinité de molécules organiques vivantes qu'on peut exposer aux yeux de tout le

monde, comme nous l'avons fait par les expériences précédentes; ces molécules organiques prennent successivement des formes différentes & des degrés différens de mouvement & d'activité, suivant les différentes circonstances: elles font en beaucoup plus grand nombre dans les liqueurs féminales des deux sèxes & dans les germes des plantes, que dans les autres parties de l'animal ou du végétal; elles y font au moins plus apparentes & plus développées, ou, si l'on veut, elles y sont accumulées fous la forme de ces petits corps en mouvement. Il existe donc dans les végétaux & dans les animaux une substance vivante qui leur est commune, c'est cette substance vivante & organique qui est la matière néceffaire à la nutrition: l'animal fe nourrit de l'animal ou du végétal, comme le végétal peut aussi se nourrir de l'animal ou du végétal décomposé: cette substance nutritive commune à l'un & à l'autre, est toûjours vivante, toûjours active, elle produit l'animal ou le végétal, lorsqu'elle trouve un moule intérieur, une matrice convenable & analogue à l'un & à l'autre, comme nous l'avons expliqué dans les premiers chapitres; mais lorsque cette substance active se trouve rassemblée en grande abondance dans des endroitsoù elle peut s'unir, elle forme dans le corps animale d'autres animaux tels que le tænia, les afcarides, les vers qu'on trouve quelquefois dans les veines, dans les finus du cerveau, dans le foie, &c. Ces espèces d'animaux ne doivent pas leur existence à d'autres animaux de même espèce qu'eux, leur génération ne se fait pas comme

celle des autres animaux; on peut donc croire qu'ils font produits par cette matière organique lorsqu'elle est extravasce, ou lorsqu'elle n'est pas pompée par les vaisseaux qui servent à la nutrition du corps de l'animal; il est assez qui servent à la nutrition du corps de l'animal; il est assez qui servent à la nutrition du corps de l'animal; il est assez qui sent à s'organiser, qui est toûjours active, & qui tend à s'organiser, produit des vers & de petits corps organisés de différente espèce, suivant les différens lieux, les différentes matrices où elle se trouve rassemblée: nous aurons dans la suite occasion d'examiner plus en détail la nature de ces vers & de plusieurs autres animaux qui se forment de la même façon, & de faire voir que leur production est très-différente de ce que l'on a pensé jusqu'ici.

Lorsque cette matière orgnaique, qu'on peut regarder comme une semence universelle, est rassemblée en assez grande quantité, comme elle l'est dans les liqueurs séminales & dans la partie mucilagineuse de l'infusion des plantes, son premier effet est de végéter ou plûtôt de produire des êtres végétans; ces espèces de zoophytes se gonflent, se boursouflent, s'étendent, se ramifient, & produisent ensuite des globules, des ovales & d'autres petits corps de différente figure, qui ont tous une espèce de vie animale, un mouvement progressif, souvent trèsrapide, & d'autres fois plus lent; ces globules eux-mêmes se décomposent, changent de figure, & deviennent plus petits, & à mesure qu'ils diminuent de grosseur, la rapidité de leur mouvement augmente; lorsque le mouvement de ces petits corps est fort rapide, & quils sont eux-mêmes

cux - mêmes en très-grand nombre dans la liqueur, elle s'échauffe à un point même très-sensible, ce qui m'a fait penser que le mouvement & l'action de ces parties organiques des végétaux & des animaux, pourroient bien être la cause de ce que l'on appelle sermentation.

J'ai cru qu'on pouvoit préfumer auffi que le venin de la vipère & les autres poifons actifs, même celui de la morfure d'un animal enragé, pourroient bien être cette matière active trop exaltée, mais je n'ai pas encore cu le temps de faire les expériences que j'ai projetées fur ce fujet, auffi-bien que fur les drogues qu'on emploie dans la médecine; tout ce que je puis affurer aujourd'hui, c'est que toutes les infusions des drogues les plus actives, four-millent de corps en mouvement, & que ces corps s'y forment en beaucoup moins de temps que dans les autres substances.

Presque tous les animaux microscopiques sont de la même nature que les corps organisés qui se meuvent dans les liqueurs séminales, & dans les infusions des végétaux & de la chair des animaux; les anguilles de la farine, celles du bled ergoté, celles du vinaigre, celles de l'eau qui a séjourné sur des gouttières de plomb, &c. sont des êtres de la même nature que les premiers, & qui ont une origine semblable; mais nous réservons pour l'histoire particulière des animaux microscopiques les preuves que nous pourrions en donner ici.

### CHAPITRE IX.

## Variétés dans la génération des animaux.

L A matière qui sert à la nutrition & à la reproduction des animaux & des végétaux, est donc la même; c'est une substance productive & universelle composée de molécules organiques toûjours existantes, toûjours actives, dont la réunion produit les corps organisés. La Nature travaille donc toûjours sur le même fond, & ce fond est inépuisable; mais les moyens qu'elle emploie pour le mettre en valeur, sont distèrences ou les convenances générales méritent que nous y fassions attention, d'autant plus que c'est de-là que nous devons tirer les raisons des exceptions & des variétés particulières.

On peut dire en général que les grands animaux sont moins séconds que les petits; la baleine, l'éléphant, le rhinocéros, le chameau, le bœus, le cheval, l'homme, &c. ne produisent qu'un sœus , & très-rarement deux, tandis que les petits animaux, comme les rats, les harengs, les infectes, produisent un grand nombre de petits. Cette disserence ne viendroit-elle pas de ce qu'il saut beaucoup plus de nourriture pour entretenir un grand corps que pour en nourrir un petit, & que, proportion gardée, il y a dans les grands animaux beaucoup moins de nourriture superslue qui puisse devenir semence, qu'il n'y en a dans les petits animaux! Il est certain que les petits animaux

mangent plus à proportion que les grands, mais il femble auffi que la multiplication prodigieuse des plus petits animaux, comme des abeilles, des mouches & des autres insectes, pourroit être attribuée à ce que ces petitsanimaux étant doués d'organes très-fins & de membres très-déliés, ils sont plus en état que les autres de choisir ce qu'il y a de plus substantiel & de plus organique dans les matières végétales ou animales dont ils tirent leur nourriture. Une abeille qui ne vit que de la substance la plus pure des fleurs, reçoit certainement par cette nourriture beaucoup plus de molécules organiques, proportion gardée, qu'un cheval ne peut en recevoir par les parties groffières des végétaux, le foin & la paille, qui lui servent d'aliment, aussi le cheval ne produit-il qu'un sœtus, tandis que l'abeille en produit trente mille.

Les animaux ovipares sont en général plus petits que les vivipares, ils produisent aussi beaucoup plus: le séjour que les sœtus sont dans la matrice des vivipares, s'oppose encore à la multiplication; tandis que ce viscère est rempli & qu'il travaille à la nutrition du sœtus, il ne peut y avoir aucune nouvelle génération, au lieu que les ovipares qui produisent en même temps les matrices & les sœtus, & qui les laissent tomber au dehors, sont presque toûjours en état de produire, & l'on sait qu'en empêchant une poule de couver & en la nourrissant largement, on augmente considérablement le produit de sa ponte; si les poules cessent de pondre lorsqu'elles couvent, c'est parce qu'elles ont cessé de manger, & que la crainte où elles

paroiffent être de laiffer refroidir leurs œufs, fait qu'elles ne les quittent qu'une fois par jour, & pour un très-petit temps, pendant lequel elles prennent un peu de nourriture, qui peut-être ne va pas à la dixième partie de ce qu'elles en prennent dans les autres temps.

Les animaux qui ne produifent qu'un petit nombre de fœtus, prennent la plus grande partie de leur accroissement, & même leur accroissement tout entier, avant que d'être en état d'engendrer; au lieu que les animaux qui multiplient beaucoup, engendrent avant même que leur corps ait pris la moitié, ou même le quart de son accroifsement. L'homme, le cheval, le bœuf, l'âne, le bouc, le bélier, ne sont capables d'engendrer que quand ils ont pris la plus grande partie de leur accroiffement; il en est de même des pigeons & des autres oifeaux qui ne produisent qu'un petit nombre d'œufs, mais ceux qui en produifent un grand nombre, comme les cogs & les poules, les poissons, &c. engendrent bien plûtôt; un coq est capable d'engendrer à l'âge de trois mois, & il n'a pas alors pris plus du tiers de son accroissement; un poisson qui doit au bout de vingt ans peser trente livres, engendre dès la première ou seconde année, & eependant il ne pèse peut-être pas alors une demi-livre. Mais il y auroit des observations particulières à faire sur l'accroissement & la durée de la vie des poissons; on peut reconnoître à peu près leur âge, en examinant avec une loupe ou un microscope les couches annuelles dont sont compofées leurs écailles, mais on ignore jufqu'où il peut

s'étendre; j'ai vû des carpes chez M. le Comte de Maurepas, dans les fossés de son château de Pontchartrain, qui ont au moins cent cinquante ans bien avérés, & ellesm'ont paru aussi agiles & aussi vives que des carpes ordinaires. Je ne dirai pas avec Leeuwenhoek que les poissons sont immortels, ou du moins qu'ils ne peuvent mourir de vieillesse, tout, ce me semble, doit périr avec le temps, tout ce qui a eu une origine, une naissance, un commencement, doit arriver à un but, à une mort, à une fin; mais il est vrai que les poissons vivant dans un élément uniforme, & étant à l'abri des grandes viciffitudes & de toutes les injures de l'air, doivent se conserver plus long-temps dans le même état que les autres animaux ; & si ces vicissitudes de l'air sont, comme le prétend un grand Philosophe \*, les principales causes de la destruction des êtres vivans. il est certain que les poissons étant de tous les animaux ceux qui y font le moins exposés, ils doivent durer beaucoup plus long-temps que les autres; mais ce qui doit contribuer encore plus à la longue durée de leur vie, c'est que leurs os sont d'une substance plus molle que ceux des autres animaux, & qu'ils ne se durcissent pas, & ne changent presque point du tout avec l'âge; les arêtes des poissons s'alongent, grossissent & prennent de l'accroiffement sans prendre plus de solidité, du moins sensiblement, au lieu que les os des autres animaux, aussi-bien que toutes les autres parties folides de leur corps, prennent toujours plus de dureté & de solidité; & enfin lorsqu'elles.

<sup>\*</sup> Le Chancelier Bacon. Voyez fon Traité de la vie & de la mort. Q q iii

font absolument remplies & obstruées, le mouvement cesse à la mort suit. Dans les arêtes au contraire cette augmentation de folidité, cette réplétion, cette obstruction qui est la cause de la mort naturelle, ne se trouve pas, ou du moins ne se fait que par degrés beaucoup plus lents & plus insensibles, & il faut peut-être beaucoup de temps pour que les poissons arrivent à la vieillesse.

Tous les animaux quadrupèdes & qui sont couverts de poil, font vivipares; tous ceux qui font couverts d'écailles, font ovipares; les vivipares font, comme nous l'avons dit, moins féconds que les ovipares: ne pourroit-on pas croire que dans les quadrupèdes ovipares, il se fait une bien moindre déperdition de substance par la transpiration, que le tissu serré des écailles la retient, au lieu que dans les animaux couverts de poil, cette transpiration est plus libre & plus abondante! & n'est-ce pas en partie par cette surabondance de nourriture, qui ne peut être emportée par la transpiration, que ces animaux multiplient davantage, & qu'ils peuvent aussi se passer plus long-temps d'alimens que les autres! Tous les oiseaux & tous les insectes qui volent, font ovipares, à l'exception de quelques espèces de mouches \* qui produifent d'autres petites mouches vivantes; ces mouches n'ont point d'aîles au moment de leur naiffance, on voit cesaîles pouffer & grandir peuà peu, à mesure que la mouche groffit, & elle ne commence à s'en fervir, que quand elle a pris son accroissement; les poissons couverts d'écailles sont aussi tous ovipares; les reptiles qui

<sup>\*</sup> Voyez Leeuwenhoek, tome 4, pages 91 & 92.

n'ont point de pieds, comme les couleuvres, & les différentes espèces de serpens, sont aussi ovipares; ils changent de peau, & cette peau est composée de petites écailles. La vipère ne fait qu'une légère exception à la règle générale, car elle n'est pas vraiment vivipare; elle produit d'abord des œuss, & les petits sortent de ces œuss, mais il est vrai que tout cela s'opère dans le corps de la mère, & qu'au lieu de jeter se œuss au dehors, comme les autres animaux ovipares, elle les garde & les fait éclorre en dedans: les salamandres dans lesquelles on trouve des œuss, & en même temps des petits déjà formés, comme l'a observé M. de Maupertuis \*, seront une exception de la même espèce dans les animaux quadrupèdes ovipares.

La plus grande partie des animaux fe perpétuent par la copulation; cependant parmi les animaux qui ont des sèxes, il y en a beaucoup qui ne se joignent pas par une vraie copulation; il semble que la plûpart des oiscaux ne fassent que comprimer sortement la femelle, comme le coq, dont la verge quoique double, est sorte, les moineaux, les pigeons, &c. d'autres à la vérité, comme l'autruche, le canard, l'oie, &c. ont un membre d'une grosseur considérable, & l'intromission n'est pas équivoque dans ces espèces: les poissons mâles s'approchent de la femelle dans le temps du frai; il semble même qu'ils se frottent ventre contre ventre, car le mâle se retourne quelquesois sur le dos pour rencontrer le ventre de la semelle, mais avec cela il n'y a aucune copulation, le membre nécessaire.

<sup>\*</sup> Mémoires de l'Acad. année 1727, page 32.

à cet acte n'existe pas, & lorsque les poissons mâles s'approchent de si près de la semelle, ce n'est que pour répandre la liqueur contenue dans leurs laites sur les œuss que la semelle laisse couler alors; il semble que ce soient les œuss qui les attirent plûtôt que la semelle, car si elle ceste de jeter des œufs, le mâle l'abandonne, & suit avec ardeur les œufs que le courant emporte, ou que le vent disperse; on le voit passer exempler cent fois dans tous les endroits où il y a des œufs: ce n'est surement pas pour l'amour de la mère qu'il se donne tous ces mouvemens, il n'est pas à présumer qu'il la connoisse custs qu'il rencontre, & souvent avant que d'avoir rencontré la femelle.

Il y a donc des animaux qui ont des sèxes & des parties propres à la copulation, d'autres qui ont aussi des sèxes & qui manquent des parties nécessaires à la copulation; d'autres, comme les limaçons, ont des parties propres à la copulation, & ont en même temps les deux sexès; d'autres, comme les pucerons, n'ont point de sèxe, sont également pères ou mères, & engendrent d'eux-mêmes & fans copulation, quoiqu'ils s'accouplent aussi quand il leur plaît, sans qu'on puisse savoir trop pourquoi, ou, pour mieux dire, fans qu'on puisse savoir si cet accouplement est une conjonction de sèxes, puisqu'ils en paroissent tous également privés ou également pouvûs; à moins qu'on ne veuille supposer que la Nature a voulu renfermer dans l'individu de cette petite bête plus de facultés pour la génération que dans aucune autre espèce d'animal, & qu'elle hii

lui aura accordé non seulement la puissance de se reproduire tout seul, mais encore le moyen de pouvoir aussi se multiplier par la communication d'un autre individu.

Mais de quelque façon que la génération s'opère dans les différentes espèces d'animaux, il paroît que la Nature la prépare par une nouvelle production dans le corps de l'animal; foit que cette production se manifeste au dehors, foit qu'elle reste cachée dans l'intérieur, elle précède toujours la génération, car si l'on examine les ovaires des ovipares & les testicules des femelles vivipares, on reconnoîtra qu'avant l'impregnation des unes & la fécondation des autres, il arrive un changement considérable à ces parties, & qu'il se forme des productions nouvelles dans tous les animaux, lorsqu'ils arrivent au temps où ils doivent se multiplier. Les ovipares produisent des œufs, qui d'abord font attachés à l'ovaire, qui peu à peu groffiffent & s'en détachent, pour se revêtir ensuite dans le canal qui les contient, du blanc de leurs membranes & de la coquille: Cette production est une marque non équivoque de la fécondité de la femelle, marque qui la précède toûjours : & fans laquelle la génération ne peut être opérée. De même dans les femelles vivipares il y a sur les testicules un ou plusieurs corps glanduleux, qui croissent peu à peu au desfous de la membrane qui enveloppe le testicule; ces corps glanduleux groffiffent, s'élèvent, percent, ou plûtôt pouffent & soûlèvent la membrane qui leur est commune avec le testicule ; ils fortent à l'extérieur, & lorsqu'ils font entièrement formés, & que leur maturité est parfaite, il se fait

Tome II.

à leur extrémité extérieure une petite fente ou plufieurs petites ouvertures par-où ils laiffent échapper la liqueur féminale, qui tombe enfuite dans la matrice: ces corps glanduleux font, comme l'on voit, une nouvelle production qui précède la génération, & fans laquelle il n'y en auroit aucune.

Dans les mâles il y a aussi une espèce de production nouvelle qui précède toûjours la génération; car dans les mâles des ovipares, il se forme peu à peu une grande quantité de liqueur qui remplit un réfervoir très-confidérable, & quelquefois le réfervoir même se forme tous les ans; dans les poiffons, la laite fe forme de nouveau tous les ans, comme dans le calmar, ou bien d'une membrane sèche & ridée qu'elle étoit auparavant, elle devient une membrane épaisse & qui contient une liqueur abondante; dans les oiscaux, les testicules se gonflent extraordinairement dans le temps qui précède celui de leurs amours, en sorte que leur groffeur devient, pour ainsi dire, monstrueuse si on la compare à celle qu'ils ont ordinairement; dans les mâles des vivipares, les testicules se gonflent aussi affez confidérablement dans les espèces qui ont un temps de rut marqué; & en général dans toutes les espèces il y a de plus un gonflement & une extension du membre génital, qui, quoiqu'elle foit passagère & extérieure au corps de l'animal, doit cependant être regardée comme une production nouvelle qui précède nécessairement toute génération.

Dans le corps de chaque animal, foit mâle, foit femelle, il se forme donc de nouvelles productions qui précèdent

la génération; ces productions nouvelles sont ordinairement des parties particulières, comme les œufs, les corps glanduleux, les laites, &c. & quand il n'y a pas de production réelle, il y a toûjours un gonflement & une extension très-considérable dans quelques-unes des parties qui fervent à la génération; mais dans d'autres espèces, non seulement cette production-nouvelle se manifeste dans quelques parties du corps, mais même il semble que le corps entier se reproduise de nouveau avant que la génération puisse s'opérer; je veux parler des insectes & de leurs métamorphofes. Il me paroît que ce changement, cette espèce de transformation qui leur arrive, n'est qu'une production nouvelle qui leur donne la puissance d'engendrer; c'est au moyen de cette production que les organes de la génération se développent & se mettent en état de pouvoir agir, car l'accroissement de l'animal est pris en entier avant qu'il se transforme; il cesse alors de prendre de la nourriture, & le corps sous cette première forme n'a aucun organe pour la génération, aucun moyen de transformer cette nourriture dont ces animaux ont une quantité fort sur-abondante, en œufs & en liqueur féminale; & dès-lors cette quantité sur-abondante de nourriture, qui est plus grande dans les insectes que dans aucune autre espèce d'animal, se moule & se réunit tout entière, d'abord sous une forme qui dépend beaucoup de celle de l'animal même, & qui y ressemble en partie: la chenille devient papillon, parce que n'ayant aucun organe, aucun viscère capable de contenir le superflu de la nourriture, & ne pouvant par conséquent Rr ii

produire de petits êtres organisés semblables au grand : cette nourriture organique toûjours active, prend une autre forme en se joignant en total selon les combinaisons qui réfultent de la figure de la chenille, & elle forme un papil-Ion, dont la figure répond en partie, & même pour la constitution essentielle, à celle de la chenille, mais dans lequel les organes de la génération sont développés, & peuvent recevoir & transmettre les parties organiques de la nourriture qui forment les œufs & les individus de l'espèce, qui doivent en un mot, opérer la génération; & les individus qui proviennent du papillon, ne doivent pas être des papillons, mais des chenilles, parce qu'en effet c'est la chenille qui a pris la nourriture, & que les parties organiques de cette nourriture se sont assimilées à la forme de la chenille & non pas à celle du papillon, qui n'est qu'une production accidentelle de cette même nourriture surabondante, qui précède la production réelle des animaux de cette espèce, & qui n'est qu'un moyen que la Nature emploie pour y arriver, comme lorsqu'elle produit les corps glanduleux, ou les laites, dans les autres espèces d'animaux : mais cette idée au fujet de la métamorphose des infectes, fera développée avec avantage, & foûtenue de plusieurs preuves dans notre histoire des insectes.

Lorsque la quantité sur-abondante de la nourriture organique n'est pas grande, comme dans l'homme & dans la plûpart des gros animaux, la génération ne se sait que quand l'accroissement du corps de l'animal est pris, & cette génération se borne à la production d'un petit

nombre d'individus; lorsque cette quantité est plus abondante, comme dans l'espèce des cogs, dans plusieurs autres espèces d'oiseaux, & dans celles de tous les poissons ovipares, la génération se fait avant que le corps de l'animal ait pris son accroissement, & la production de cette génération s'étend à un grand nombre d'individus; lorfque cette quantité de nourriture organique est encore plus fur-abondante, comme dans les insectes, elle produit d'abord un grand corps organisé, qui retient la constitution intérieure & essentielle de l'animal, mais qui en diffère par plusieurs parties, comme le papillon diffère de la chenille; & ensuite, après avoir produit d'abord cette nouvelle forme de corps, & développé fous cette forme. les organes de la génération, cette génération se fait en très-peu de temps, & sa production est un nombre prodigieux d'individus femblables à l'animal qui le premier a préparé cette nourriture organique dont font composés les petits individus naissans; enfin lorsque la sur-abondance de la nourriture est encore plus grande, & qu'en même temps l'animal a les organes nécessaires à la génération, comme dans l'espèce des pucerons, elle produit d'abord une génération dans tous les individus, & ensuite une transformation, c'est-à-dire, un grand corps organisé; comme dans les autres insectes; le puceron devient mouche, mais ce dernier corps organisé ne produit rien, parce qu'il n'est en effet que le superflu, ou plûtôt le reste de la nourriture organique qui n'avoit pas été employée à la production des petits pucerons.

## 318 HISTOIRE NATURELLE.

Presque tous les animaux, à l'exception de l'homme, ont chaque année des temps marqués pour la génération; le printemps est pour les oiseaux la saison de leurs amours, celle du frai des carpes & de plusieurs autres espèces de poissons, est le temps de la plus grande chaleur de l'année; comme aux mois de juin & d'août; celle du frai des brochets, des barbeaux & d'autres espèces de poissons, est au printemps; les chats se cherchent au mois de janvier, au mois de mai & au mois de septembre, les chevreuils au mois de décembre, les loups & les renards en janvier, les chevaux en été, les cerfs au mois de septembre & d'octobre ; presque tous les insectes ne se joignent qu'en automne, &c. Les uns, comme ces derniers, semblent s'épuiser totalement par l'acte de la génération, & en effet, ils meurent peu de temps après, comme l'on voit mourir au bout de quelques jours, les papillons qui produisent les vers à soie; d'autres ne s'épuisent pas jusqu'à l'extinction de la vie, mais ils deviennent, comme les cerfs, d'une maigreur extrême & d'une grande foiblesse, & il leur faut un temps considérable pour réparer la perte qu'ils ont faite de leur substance organique; d'autres s'épuisent encore moins, & font en état d'engendrer plus fouvent; d'autres enfin, comme l'homme, ne s'épuisent point du tout, ou du moins sont en état de réparer promptement la perte qu'ils ont faite, & ils font aussi en tout temps en état d'engendrer, cela dépend uniquement de la constitution particulière des organes de ces animaux : les grandes limites que la Nature a mises dans la manière d'exister, se

trouvent toutes aussi étendues dans la manière de prendre & de digérer la nourriture, dans les moyens de la rendre ou de la garder, dans ceux de la séparer & d'en tirer les molécules organiques nécessaires à la reproduction; & partout nous trouverons toûjours que tout ce qui peut être, est.

On doit dire la même chose du temps de la génération des femelles; les unes, comme les jumens, portent le fœtus pendant onze à douze mois; d'autres, comme les femmes, les vaches, les biches, pendant neuf mois; d'autres, comme les renards, les louves, pendant cinq mois; les chiennes pendant neuf semaines, les chattes pendant six, les lapins trente-un jours; la plûpart des oifeaux fortent de l'œuf au bout de vingt-un jours; quelques-uns, comme les ferins, éclosent au bout de treize ou quatorze jours, &c. la variété est ici toute aussi grande qu'en toute autre chofe, seulement il paroît que les plus gros animaux qui ne produisent qu'un petit nombre de fœtus, font ceux qui portent le plus long-temps; ce qui confirme encore ce que nous avons dit, que la quantité de nourriture organique est à proportion moindre dans les gros que dans les petits animaux, car c'est du superflu de la nourriture de la mère, que le fœtus tire celle qui est nécesfaire à fon accroissement & au développement de toutes ses parties; & puisque ce développement demande beaucoup plus de temps dans les gros animaux que dans les petits, c'est une preuve que la quantité de matière qui y contribue, n'est pas aussi abondante dans les premiers que dans les derniers.

Il y a donc une variété infinie dans les animaux pour le temps & la manière de porter, de s'accoupler & de produire, & cette même variété se trouve dans les causes mêmes de la génération; car quoique le principe général de toute production soit cette matière organique qui est commune à tout ce qui vit ou végète, la manière dont s'en fait la réunion, doit avoir des combinaisons à l'infini, qui toutes peuvent devenir des sources de productions nouvelles: mes expériences démontrent assez clairement qu'il n'y a point de germes préexistans, & en même temps elles prouvent que la génération des animaux & des végétaux n'est pas univoque; il y a peut-être autant d'êtres, foit vivans, foit végétans, qui se produisent par l'assemblage fortuit des molécules organiques, qu'il y a d'animaux ou de végétaux qui peuvent se reproduire par une succession constante de génération; c'est à la production de ces espèces d'êtres, qu'on doit appliquer l'axiome des Anciens: Corruptio unius, generatio alterius. La corruption, la décompofition des animaux & des végétaux, produit une infinité de corps organifés vivans & végétans: quelques-uns, comme ceux de la laite du calmar, ne sont que des espèces de machines, mais des machines qui, quoique très-simples, sont actives par elles-mêmes; d'autres, comme les animaux spermatiques, sont des corps qui, par leur mouvement, semblent imiter les animaux; d'autres imitent les végétaux par leur manière de croître & de s'étendre; il y en a d'autres, comme ceux du bled ergoté, qu'on peut alternativement faire vivre & mourir aussi souvent que l'on veut. veut, & l'on ne sait à quoi les comparer; il y en a d'autres, même en grande quantité, qui sont d'abord des espèces devégétaux, qui ensuite deviennent des espèces d'animaux, lesquels redeviennent à leur tour des végétaux, &c. Il y a grande apparence que plus on observera ce nouveau genre d'êtres organisés, & plus on y trouvera de variétés, toâjours d'autant plus singulières pour nous, qu'elles sont plus éloignées de nos yeux & de l'espèce des autres variétés que nous présente la Nature.

Par exemple, l'ergot ou le bled ergoté, qui est produit par une espèce d'altération ou de décomposition de la substance organique du grain, est composé d'une infinité de filets ou de petits corps organifés, femblables par la figure à des anguilles; pour les observer au microscope, il n'y a qu'à faire infuser le grain pendant dix à douze. heures dans de l'eau & féparer les filets qui en composent la substance, on verra qu'ils ont un mouvement de flexion & de tortillement très-marqué, & qu'ils ont en même, temps un léger mouvement de progression qui imite en perfection celui d'une anguille qui se tortille; lorsque l'eau vient à leur manquer, ils cessent de se mouvoir; en y ajoûtant de la nouvelle eau, leur mouvement recommence, & fi on garde cette matière pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, & même pendant plusieurs années, dans quelque temps qu'on la prenne pour l'observer, on y verra les mêmes petites anguilles, dès qu'on la mêlera avec de l'eau, les mêmes filets en mouvement qu'on y aura vûs la première fois; en forte qu'on peut faire agir ces petites Tome II.

machines auffi fouvent & auffi long-temps qu'on le veut; fans les détruire & fans qu'elles perdent rien de leur force ou de leur activité. Ces petits corps feront, fi l'on veut, des efpèces de machines qui fe mettent en mouvement dès qu'elles font plongées dans un fluide. Ces filets s'ouvrent quelquefois comme les filamens de la femence, & produifent des globules mouvans; on pourroit donc croire qu'ils font de la même nature, & qu'ils font feulement plus fixes & plus folides que ces filamens.

Les anguilles qui se forment dans la colle faite avec de la farine, n'ont pas d'autre origine que la réunion des molécules organiques de la partie la plus substantielle du grain; les premières anguilles qui paroissent, ne sont certainement pas produites par d'autres anguilles, cependant quoiqu'elles n'aient pas été engendrées, elles ne laissent pas d'engendrer elles-mêmes d'autres anguilles vivantes; on peut, en les coupant avec la pointe d'une lancette, voir les petites anguilles sortir de leur corps, & même en trèsgrand nombre: il semble que le corps de l'animal ne soit qu'un sourreau ou un sac qui contient une multitude d'autres petits animaux, qui ne sont peut-être eux-mêmes que des fourreaux de la même espèce, dans lesquels à mesure qu'ils grossifistent, la matière organique s'assimile & prend la même forme d'anguilles.

Il faudroit un plus grand nombre d'observations que je n'en ai, pour établir des classes & des genres entre ces êtres si singuliers & jusqu'à présent si peu connus; il y en a qu'on pourroit regarder comme de vrais zoophytes qui

végètent, & qui en même temps paroissent se tortiller, & qui meuvent quelques - unes de leurs parties comme les animaux les remuent; il y en a qui paroissent d'abord être des animaux, & qui se joignent ensuite pour former des espèces de végétaux : qu'on suive seulement avec un peu d'attention la décomposition d'un grain de froment dans l'eau, on y verra une partie de ce que je viens de dire. Je pourrois joindre d'autres exemples à ceux-ci, mais je ne les ai rapportés que pour faire remarquer la variété qui se trouve dans la génération prise généralement; il y a certainement des êtres organisés que nous regardons comme des animaux, & qui cependant ne sont pas engendrés par des animaux de même espèce qu'eux; il y en a qui ne sont que des espèces de machines; il y a de ces machines dont l'action est limitée à un certain effet, & qui ne peuvent agir qu'une fois & pendant un certain temps, comme les vaisseaux laiteux du calmar; il y en a d'autres qu'on peut faire agir aussi long-temps & aussi fouvent qu'on le veut, comme celles du bled ergoté; il y a des êtres végétaux qui produisent des corps animés, comme les filamens de la femence humaine, d'où sortent des globules actifs & qui se meuvent par leurs propres forces. Il y a dans la classe de ces êtres organisés qui ne sont produits que par la corruption, la fermentation, ou plûtôt la décomposition des substances animales ou végétales; il y a, dis-je, dans cette classe des corps organifés qui font de vrais animaux, qui peuvent produire leurs femblables, quoiqu'ils n'aient pas été produits eux-mêmes de cette façon. Les limites de ces variétés font peut-êtreencore plus grandes que nous ne pouvons l'imaginer; nous avons beau généralifer nos idées; & faire des efforts, pour réduire les effets de la Nature à de certains points & fes productions à de certaines claffes, il nous échapperatoûjours une infinité de nuances, & même de degrés, qui cependant existent dans l'ordre naturel des choses.

#### CHAPITRE X.

# De la formation du fætus.

TL paroît certain par les observations de Verheyen, qui la a trouvé de la femence de taureau dans la matrice de la vache, par celles de Ruisch, de Fallope & des autres Anatomistes qui ont trouvé de celle de l'homme dans la matrice de plufieurs femmes, par celles de Leeuwenhoek qui en a trouvé dans la matrice d'une grande quantité de femelles toutes difféquées immédiatement après l'accouplement; il paroît, dis-je, très-certain que la liqueur féminale du mâle entre dans la matrice de la femelle, foit qu'elle y arrive en substance par l'orifice interne qui paroît être l'ouverture naturelle par-où elle doit passer, soit qu'elle se fasse un passage en pénétrant à travers le tissu du col & des autres parties inférieures de la matrice qui aboutissent au vagin. Il est très-probable que dans le temps de la copulation l'orifice de la matrice s'ouvre pour recevoir la liqueur séminale, & qu'elle y entre en effet par cette ouverture

qui doit la pomper mais on peut croire aussi que cette liqueur, ou plutôt la substance active & prolisique de cette liqueur, peut pénétrer à travers le tissu même des membranes de la matrice; car la liqueur séminale étant, comme nous l'avons prouvé, presque toute composée de molécules organiques qui sont en grand mouvement, & qui sont en même temps d'une petitesse extrême, je conçois que ces petites partiesactives de la semence peuvent passer à travers le tissu des membranes les plus serrées, & qu'elles peuvent pénétrer celles de la matrice avec une grande facilité.

Ce qui prouve que la partie active de cette liqueur peut non seulement passer par les pores de la matrice, mais même qu'elle en pénètre la substance, c'est le changement prompt &, pour ainsi dire, subit qui arrive à ce viscère dès les premiers temps de la groffesse; les règles & même les vuidanges d'un accouchement qui vient de précéder, font d'abord supprimées, la matrice devient plus mollasse, elle fe gonfle, elle paroît enflée à l'intérieur, & pour me fervir de la comparaison de Harvey, cette enflûre ressemble à celle que produit la piqure d'une abeille sur les lèvres des enfans: toutes ces altérations ne peuvent arriver que par l'action d'une cause extérieure, c'est-à-dire, par la pénétration de quelque partie de la liqueur féminale du mâle dans la substance même de la matrice; cette pénétration n'est point un effet superficiel qui s'opère uniquement à la surface, soit extérieure, soit intérieure, des vaisseaux qui constituent la matrice, & de toutes les autres parties dont ce viscère est composé; mais c'est une pénétrations Sfiii

intime, semblable à celle de la nutrition & du développement; c'est une pénétration dans toutes les parties du moule intérieur de la matrice, opérée par des forces semblables à celles qui contraignent la nourriture à pénétrer le moule intérieur du corps, & qui en produisent le déve-

loppement sans en changer la forme.

On se persuadera facilement que cela est ainsi, lorsque l'on fera réflexion que la matrice dans le tems de la grofseffe non seulement augmente en volume, mais encore en masse, & qu'elle a une espèce de vie, ou, si l'on veut; une végétation ou un développement qui dure & va toûjours en augmentant jusqu'au temps de l'accouchement; car si la matrice n'étoit qu'un sac, un récipient destiné à recevoir la semence & à contenir le fœtus, on verroit cette espèce de sac s'étendre & s'amincir à mesure que le sœtus augmenteroit en groffeur, & alors il n'y auroit qu'une extension, pour ainsi dire, superficielle des membranes qui composent ce viscère; mais l'accroissement de la matrice n'est pas une simple extension ou une dilatation à l'ordinaire, non seulement la matrice s'étend à mesure que le fœtus agmente, mais elle prend en même temps de la folidité, de l'épaisseur, elle acquiert, en un mot, du volume & de la masse en même temps; cette espèce d'augmentation est un vrai développement, un accroissement semblable à celui de toutes les autres parties du corps, lorsqu'elles fe développent, qui dès-lors ne peut être produit que par la pénétration intime des molécules organiques analogues à la substance de cette partie; & comme ce développement

de la matrice n'arrive jamais que dans le temps de l'impregnation, & que cette impregnation suppose nécessairement l'action de la liqueur du mâle, ou tout au moins qu'elle en est l'estet, on ne peut pas douter que ce ne soit la liqueur du mâle qui produise cette altération à la matrice, & que cette liqueur ne soit la première cause de ce développement, de cette espèce de végétation & d'accrosssement que ce viscère prend avant même que le sœus soit affez gros & qu'il ait assez de volume pour le forcer à se dilater.

Il paroit de mêmetout auffi certain par mes expériences, que la femelle a une liqueur léminale qui commence à se former dans les testicules, & qui achève de se persectionner dans les corps glanduleux; cette liqueur coule & distille continuellement par les petites ouvertures qui sont à l'extrémité de ces corps glanduleux; & cette liqueur séminale de la femelle peut, comme celle du mâle, entrer dans la matrice de deux saçons dissérentes, soit par les ouvertures qui sont aux extrémités des cornes de la matrice, qui paroissent être les passages les plus naturels, soit à travers le tissumembraneux de ces cornes, que cette liqueur humecête & arrose continuellement.

. Ces liqueurs féminales font toutes deux un extrait de toutes les parties du corps de l'animal, celle du mâle est un extrait de toutes les parties du corps du mâle, celle de la femelle est un extrait de toutes les parties du corps de la femelle; ainsi dans le mélange qui se fait de ces deux liqueurs il y a tout ce qui est nécessaire pour former

un certain nombre de mâles & de femelles; plus la quantité de liqueur fournie par l'un & par l'autre est grande, ou pour mieux dire, plus cette liqueur est abondante en molécules organiques analogues à toutes les parties du corps de l'animal dont elles sont l'extrait, & plus le nombre des settes est grand, comme on le remarque dans les petits animaux; & au contraire moins ces liqueurs sont abondantes en molécules organiques, & plus le nombre des settes est petit, comme il arrive dans les espècés des grands animaux.

.: Mais pour suivre notre sujet avec plus d'attention, nous n'examinerons ici que la formation particulière du fœtus humain, sauf à revenir ensuite à l'examen de la formation du fœtus dans les autres espèces d'animaux, soit vivipares, foit ovipares. Dans l'espèce humaine, comme dans celle des gros animaux, les liqueurs féminales du mâle & de la femelle ne contiennent pas une grande abondance de molécules organiques, analogues aux individus dont elles sont extraites, & l'homme ne produit ordinairement qu'un, & rarement deux fœtus; ce fœtus est mâle si le nombre des molécules organiques du mâle prédomine dans le mélange des deux liqueurs, il est femelle si le nombre des parties organiques de la femelle est le plus grand, & l'enfant ressemble au père ou à la mère, ou bien à tous deux, selon les combinaisons différentes de ces molécules organiques, c'est-à-dire, suivant qu'elles se trouvent en telle ou telle quantité dans le mélange des deux liqueurs.

Je conçois donc que la liqueur féminale du mâle, répandue

répandue dans le vagin, & celle de la femelle répandue dans la matrice, font deux matières également actives, également chargées de molécules organiques propres à la génération; & cette supposition me paroît assez prouvée par mes expériences, puisque j'ai trouvé les mêmes corps en mouvement dans la liqueur de la femelle & dans celle du mâle: je vois que la liqueur du mâle entre dans la matrice, où elle rencontre celle de la femelle, ces deux liqueurs ont entr'elles une analogie parfaite, puisqu'elles sont compofées toutes les deux de parties non seulement similaires par leur forme, mais encore absolument semblables dans leurs mouvemens & dans leur action, comme nous l'avons dit chapitre VI. Je conçois donc que par ce mélange des deux liqueurs féminales, cette activité des molécules organiques de chacune des liqueurs est comme fixée par l'action contre-balancée de l'une & de l'autre, en forte que chaque molécule organique venant à cesser de se mouvoir, reste à la place qui lui convient, & cette place ne peut être que celle de la partie qu'elle occupoit auparavant dans l'animal, ou plûtôt dont elle a été renvoyée dans le corps de l'animal; ainfi toutes les molécules qui auront été renvoyées de la tête de l'animal, se fixeront & se disposeront dans un ordre semblable à celui dans lequel elles ont en effet été renvoyées; celles qui auront été renvoyées de l'épine du dos, se fixeront de même dans un ordre convenable, tant à la structure qu'à la position des vertèbres, & il en sera de même de toutes les autres parties du corps, les molécules organiques qui ont été renvoyées de chacune Tome II.

des parties du corps de l'animal, prendront naturellement la même position, & se disposeront dans le même ordre qu'elles avoient lorsqu'elles ont été renvoyées de ces parties, par conséquent ces molécules formeront nécesfairement un petit être organisé, semblable en tout à l'animal dont elles sont l'extrait.

On doit observer que ce mélange des molécules organiques des deux individus, contient des parties femblables & des parties différentes; les parties femblables font les molécules qui ont été extraites de toutes les parties communes aux deux sexes; les parties différentes ne sont que celles qui ont été extraites des parties par lesquelles le mâle diffère de la femelle; ainsi il y a dans ce mélange le double des molécules organiques pour former, par exemple, la tête ou le cœur, ou telle autre partie commune aux deux individus, au lieu qu'il n'y a que ce qu'il faut pour former les parties du sèxe: or les parties femblables, comme le font les molécules organiques des parties communes aux deux individus, peuvent agir les unes fur les autres sans se déranger, & se rassembler, comme si elles avoient été extraites du même corps ; mais les parties dissemblables, comme le sont les molécules organiques des parties sexuelles, ne peuvent agir les unes sur les autres, ni se mêler intimement, parce qu'elles ne sont pas femblables, dès-lors ces parties feules conferveront leur nature sans mélange, & se fixeront d'elles-mêmes les premières, sans avoir besoin d'être pénétrées par les autres; ainsi les molécules organiques qui proviennent

des parties fexuelles, feront les premières fixées, & toutes les autres qui font communes aux deux individus, fe fixeront enfuite indifféremment & indiffinétement, foit celles du mâle, foit celles de la femelle, ce qui formera un être organifé qui reffemblera parfaitement à fon père fi c'eft un mâle, & à fa mère fi c'eft une femelle, par ces parties fexuelles, mais qui pourra reffembler à l'un ou à l'autre, ou à tous deux, par toutes les autres parties du corps.

Il me semble que cela étant bien entendu, nous pouvons en tirer l'explication d'une très-grande question, dont nous avons dit quelque chose au chapitre V, dans l'endroit où nous avons rapporté le sentiment d'Aristote au sujet de la génération : cette question est de savoir pourquoi chaque individu mâle ou femelle ne produit pas tout seul son semblable. Il faut avouer, comme je l'ai déjà dit, que pour quiconque approfondira la matière de la génération & se donnera la peine de lire avec attention tout ce que nous en avons dit jusqu'ici, il ne restera d'obscurité qu'à l'égard de cette question, sur-tout lorsqu'on aura bien compris la théorie que j'établis; & quoique cette espèce de difficulté ne soit pas réelle ni particulière à mon système, & qu'elle soit générale pour toutes les autres explications qu'on a voulu, ou qu'on voudroit encore donner de la génération, cependant je n'ai pas cru devoir la dissimuler, d'autant plus que dans la recherche de la vérité, la première règle de conduite est d'être de bonne foi avec soimême. Je dois donc dire qu'ayant réfléchi sur ce sujet, aussi long-temps & aussi mûrement qu'il l'exige, j'ai cru avoir trouvé une réponse à cette question, que je vais tâcher d'expliquer, sans prétendre cependant la faire entendre parfaitement à tout le monde.

Il est clair pour quiconque entendra bien le système que nous avons établi dans les quatre premiers chapitres, & que nous avons prouvé par des expériences dans les chapitres suivans, que la reproduction se fait par la réunion de molécules organiques renvoyées de chaque partie du corps de l'animal ou du végétal dans un ou plusieurs réservoirs communs; que les mêmes molécules qui fervent à la nutrition & au développement du corps, servent ensuite à la reproduction; que l'une & l'autre s'opèrent par la même matière & par les mêmes loix. Il me semble que j'ai prouvé cette vérité par tant de raisons, & de faits, qu'il n'est guère possible d'en douter; je n'en doute pas moi-même, & i'ayoue qu'il ne me reste aucun scrupule sur le fond de cette théorie dont j'ai examiné très-rigoureusement les principes, & dont j'ai combiné très-scrupuleusement les conséquences & les détails; mais il est vrai qu'on pourroit avoir quelque raifon de me demander pourquoi chaque animal, chaque végétal, chaque être organifé ne produit pas tout feul fon femblable, puifque chaque individu renvoie de toutes les parties de son corps dans un réservoir commun toutes les molécules organiques nécessaires à la formation du petit être organifé. Pourquoi donc cet être organifé ne s'y forme-t-il pas, & que dans presque tous les animaux il faut que la liqueur qui contient ces molécules organiques, foit mêlée avec celle de l'autre sexe pour produire un

animal! Si je me contente de répondre que dans presque tous les végétaux, dans toutes les espèces d'animaux qui fe produisent par la division de leur corps, & dans celle des pucerons qui se reproduisent d'eux-mêmes, la Nature suit en effet la règle qui nous paroît la plus naturelle, que tous ces individus produifent d'eux-mêmes d'autres petits individus semblables, & qu'on doit regarder comme une exception à cette règle, l'emploi qu'elle fait des sèxes dans les autres espèces d'animaux, on aura raison de me dire que l'exception est plus grande & plus universelle que la règle, & c'est en effet là le point de la difficulté; difficulté qu'on n'affoiblit que très-peu lorsqu'on dira que chaque individu produiroit peut-être son semblable, s'il avoit des organes convenables & s'il contenoit la matière nécessaire à la nourriture de l'embryon; car alors on demandera pourquoi les femelles qui ont cette matière & en même temps les organes convenables, ne produisent pas d'ellesmêmes d'autres femelles, puisque dans cette hypothèse on veut que ce ne soit que faute de matrice ou de matière propre à l'accroissement & au développement du fœtus, que le mâle ne peut pas produire de lui-même. Cette réponse ne lève donc pas la difficulté en entier, car quoique nous voyions que les femelles des ovipares produisent d'elles-mêmes des œufs qui sont des corps organifés, cependant jamais les femelles, de quelque espèce qu'elles foient, n'ont seules produit des animaux femelles, quoiqu'elles soient douées de tout ce qui paroît nécessaireà la nutrition & au développement du fœtus. Il faut aus Tt. iii.

contraire, pour que la production de presque toutes les espèces d'animaux s'accomplisse, que le mâle & la femelle concourent, que les deux liqueurs séminales se mêlent & se pénètrent, sans quoi il n'y a aucune génération d'animal.

Si nous disons que l'établissement local des molécules organiques & de toutes les parties qui doivent former un fœtus, ne peut pas se faire de soi-même dans l'individu qui fournit ces molécules, que, par exemple, dans les testicules & les vésicules séminales de l'homme qui contiennent toutes les molécules nécessaires pour former un mâle, l'établissement local, l'arrangement de ces molécules, ne peut se faire, parce que ces molécules qui y sont renvoyées, font aussi continuellement repompées, & qu'il y a une espèce de circulation de la semence, ou plûtôt un repompement continuel de cette liqueur dans le corps de l'animal, & que comme ces molécules ont une très-grande analogie avec le corps de l'animal qui les a produites, il est fort naturel de concevoir que tant qu'elles font dans le corps de ce même individu, la force qui pourroit les réunir & en former un fœtus, doit céder à cette force plus puissante par laquelle elles sont repompées dans le corps de l'animal, ou du moins que l'effet de cette réunion est empêchée par l'action continuelle des nouvelles molécules organiques qui arrivent dans ce réfervoir, & de celles qui en sont repompées & qui retournent dans les vaisseaux du corps de l'animal: si nous disons de même que les femmes dont les corps glanduleux des testicules contiennent la liqueur féminale, laquelle distille continuellement sur la matrice, ne produisent pas d'elles-

même des femelles, parce que cette liqueur qui a, comme celle du mâle, avec le corps de l'individu qui la produit, une très-grande analogie, est repompée par les parties du corps. de la femelle, & que comme cette liqueur est en mouvement, &, pour ainsi dire, en circulation continuelle, il ne peut se faire aucune réunion, aucun établissement local des parties qui doivent former une femelle, parce que la force qui doit opérer cette réunion, n'est pas aussi grande que celle qu'exerce le corps de l'animal pour repomper & s'assimiler ces molécules qui en ont été extraites, mais qu'au contraire, lorsque les liqueurs séminales sont mêlées, elles ont entr'elles plus d'analogie qu'elles n'en ont avec les parties du corps de la femelle où fe fait ce mélange, & que c'est par cette raison que la réunion ne s'opère qu'au moyen de ce mélange, nous pourrons par cette réponse avoir satisfait à une partie de la question; mais en admettant cette explication, on pourra me demander encore, pourquoi la manière ordinaire de génération dans les animaux n'est-elle pas celle qui s'accorde le mieux avec cette supposition! car il faudroit alors que chaque individu produisît comme produisent les limaçons, que chacun donnât quelque chose à l'autre également & mutuellement, & que chaque individu remportant les molécules organiques que l'autre lui auroit fournies, la réunion s'en fit d'elle-même & par la seule force d'affinité de ces molécules entre elles, qui dans ce cas ne seroit plus détruite par d'autres forces comme elle l'étoit dans le corps de l'autre individu. J'avoue que si c'étoit par cette seule raison que les

molécules organiques ne se réunissent pas dans chaque individu, il feroit naturel d'en conclurre que le moyen le plus court pour opérer la reproduction des animaux, seroit celui de leur donner les deux sèxes en même temps, & que par conséquent nous devrions trouver beaucoup plus d'animaux doués des deux sèxes, comme sont les limacons. que d'autres animaux qui n'auroient qu'un feul sèxe; mais c'est tout le contraire, cette manière de génération est particulière aux limaçons & à un petit nombre d'autres espèces d'animaux; l'autre où la communication n'est pas mutuelle, où l'un des individus ne reçoit rien de l'autre individu & où il n'y a qu'un individu qui reçoit & qui produit, est au contraire la manière la plus générale & celle que la Nature emploie le plus fouvent. Ainsi cette réponse ne peut satisfaire pleinement à la question, qu'en supposant que c'est uniquement faute d'organes que le mâle ne produit rien, que ne pouvant rien recevoir de la femelle, & que n'avant d'ailleurs aucun viscère propre à contenir & à nourrir le fœtus, il est impossible qu'il produise comme la femelle qui est douée de ces organes.

On peut encore supposer que dans la liqueur de chaque individu, l'activité des molécules organiques qui proviennent de cet individu, a besoin d'être contre-balancée par l'activité ou la force des molécules d'un autre individu, pour qu'elles puissent se fixer; qu'elles ne peuvent perdre cette activité que par la résistance ou le mouvement contraire d'autres molécules semblables & qui proviennent d'un autre individu, & que sans cette espèce d'équilibre entre

entre l'action de ces molécules de deux individus différens. il ne peut réfulter l'état de repos, ou plûtôt l'établiffement local des parties organiques qui est nécessaire pour la formation de l'animal; que quand il arrive dans le réfervoir féminal d'un individu, des molécules organiques femblables à toutes les parties de cet individu dont elles font renvoyées, ces molécules ne peuvent se fixer, parce que leur mouvement n'est point contre-balancé, & qu'il ne peut l'être que par l'action & le mouvement contraires d'autant d'autres molécules qui doivent provenir d'un autre individu, ou de parties différentes dans le même individu; que, par exemple, dans les arbres chaque bouton qui peut devenir un petit arbre, a d'abord été comme le réfervoir des molécules organiques renvoyées de certaines parties de l'arbre; mais que l'activité de ces molécules n'a été fixée qu'après le renvoi dans le même lieu, de plusieurs autres molécules provenant d'autres parties, & qu'on peut regarder fous ce point de vûe les unes comme venant des parties mâles, & les autres comme provenant des parties femelles; en forte que dans ce fens tous les êtres vivans ou végétans doivent tous avoir les deux sèxes conjointement ou séparément, pour pouvoir produire leur semblable : mais cette réponse est trop générale pour ne pas laisser encore beaucoup d'obscurité; cependant si l'on fait attention à tous les phénomènes, il me paroît qu'on peut l'éclaircir davantage. Le résultat du mélange des deux liqueurs, masculine & féminine, produit non sculement un fœtus mâle ou femelle, mais encore d'autres Tome II.

corps organifés, & qui d'eux-mêmes ont une espèce de végétation & un accroiffement réel, le placenta, les membranes, &c. sont produits en même temps que le sœtus, & cette production paroît même se développer la première; il y a donc dans la liqueur féminale, foit du mâle, foit de la femelle, ou dans le mélange de toutes deux, non seulement les molécules organiques nécessaires à la production du fœtus, mais aussi celles qui doivent former le placenta & les enveloppes; & l'on ne fait pas d'où ces molécules organiques peuvent venir, puisqu'il n'y a aucune partie dans le corps, foit du mâle, foit de la femelle, dont ces molécules aient pû être renvoyées, & que par conféquent on ne voit pas qu'il y ait une origine primitive de la forme qu'elles prennent, lorsqu'elles forment ces espèces de corps organisés différens du corps de l'animal. Dès-lors il me femble qu'on ne peut pas se dispenser d'admettre que les molécules des liqueurs féminales de chaque individu mâle & femelle, étant également organiques & actives, forment toûjours des corps organisés toutes les fois qu'elles peuvent se fixer en agissant mutuellement les unes fur les autres; que les parties employées à former un mâle, seront d'abord celles du sèxe masculin qui se fixeront les premières & formeront les parties sexuelles, & qu'ensuite celles qui font communes aux deux individus pourront se fixer indifféremment pour former le reste du corps, & que le placenta & les enveloppes sont formés de l'excédent des molécules organiques qui n'ont pas été employées à former le fœtus : si, comme nous le supposons, le

fœtus est mâle, alors il reste pour former le placenta & les enveloppes, toutes les molécules organiques des parties du sèxe feminin qui n'ont pas été employées, & aussi toutes celles de l'un ou de l'autre des individus qui ne seront pas entrées dans la composition du sœtus, qui ne peut en admettre que la moitié; & de même si le sœtus est semelle, il reste pour former le placenta, toutes les molécules organiques des parties du sèxe masculin & celles des autres parties du corps, tant du mâle que de la femelle, qui ne sont été exclues par la présence des autres molécules semblables qui se sont réunies les premières.

Mais, dira-t-on, les enveloppes & le placenta devroient alors être un autre fœtus qui seroit femelle si le premier étoit mâle, & qui seroit mâle si le premier étoit femelle, car le premier n'ayant consommé pour se former, que les molécules organiques des parties fexuelles de l'un des individus, & autant d'autres molécules organiques de l'un & de l'autre des individus, qu'il en falloit pour sa composition entière, il reste toutes les molécules des parties sexuelles de l'autre individu, & de plus, la moitié des autres molécules communes aux deux individus. A cela on peut répondre que la première réunion, le premier établissement local des molécules organiques, empêche que la feconde réunion se fasse, ou du moins se fasse sous la même forme; que le fœtus étant formé le premier, il exerce une force à l'extérieur, qui dérange l'établissement des autres molécules organiques, & qui leur donne l'arrangement qui est nécessaire pour former le placenta & les enveloppes; que c'est par cette même force qu'il s'approprie les molécules nécessaires à son premier accroissement, ce qui cause nécessairement un dérangement qui empêche d'abord la formation d'un second sœtus, & qui produit ensuite un arrangement dont résulte la forme du placenta & des membranes.

Nous fommes affurés par ce qui a été dit ci-devant & par les expériences & les observations que nous avons faites, que tous les êtres vivans contiennent une grande quantité de molécules vivantes & actives; la vie de l'animal ou du végétal ne paroît être que le réfultat de toutes les actions, de toutes les petites vies particulières (s'il m'est permis de m'exprimer ainsi ) de chacune de ces molécules actives, dont la vie est primitive & paroît ne pouvoir être détruite; nous avons trouvé ces molécules vivantes dans tous les êtres vivans ou végétans, nous sommes assurés que toutes ces molécules organiques font également propres à la nutrition, & par conféquent à la reproduction des animaux ou des végétaux. Il n'est donc pas difficile de concevoir que quand un certain nombre de ces molécules font réunies, elles forment un être vivant : la vie étant dans chacune des parties, elle peut se retrouver dans un tout, dans un affemblage quelconque de ces parties. Ainsi les molécules organiques & vivantes étant communes à tousles êtres vivans, elles peuvent également former tel ou tel animal, ou tel ou tel végétal, felon qu'elles feront arrangées de telle ou telle façon; or cette disposition des parties organiques, cet arrangement, dépend abfolument de la forme des individus qui fourniffent ces molécules; fi c'est un animal qui fournit ces molécules organiques, comme en estét il les fournit dans saliqueur séminale, elles pourront s'arranger fous la forme d'un individu semblable à cet animal; elles s'arrangeront en petit, comme elles s'étoient arrangées en grand lorsqu'elles s'ervoient au développement du corps de l'animal: mais ne peut-on pas supposer que cet arrangement ne peut se faire dans de certaines espèces d'animaux, & même de végétaux, qu'au moyen d'un point d'appui ou d'une espèce de base autour de laquelle les molécules puissent se resultant se resultant parce qu'il n'y a rien qui puisse arrêter leur activité! or c'est cette base que sournit l'individu de l'autre sèxe: je m'explique.

Tant que ces molécules organiques font seules de leur espèce, comme elles le sont dans la liqueur séminale de chaque individu, leur action ne produit aucun esfet, parce qu'elle est sans réaction; ces molécules sont en mouvement continuel les unes à l'égard des autres, & il n'y a rien qui puisse sur leur activité, puisqu'elles sont toutes également animées, également actives, ainsi il ne se peut faire aucune réunion de ces molécules qui soit semblable à l'animal, ni dans l'une, ni dans l'autre des liqueurs séminales des deux sèxes, parce qu'il n'y a, ni dans l'une, ni dans l'autre, aucune partie dissemblable, aucune partie qui puisse servir d'appui ou de base à l'action de ces molécules en mouvement, mais lorsque ces liqueurs sont mêlées, alors il y avenue partie qui pus servir d'appui ou de base à l'action de ces molécules en mouvement, mais lorsque ces liqueurs sont mêlées, alors il y avenue partie qui pus servir d'appui ou de base à l'action de ces molécules en mouvement, mais lorsque ces liqueurs sont mêlées, alors il y avenue de la ces molécules en mouvement, mais lorsque ces liqueurs sont melées, alors il y avenue partie qui pus servir d'appui ou de base à l'action de ces molécules en mouvement, mais lorsque ces liqueurs sont melées, alors il y avenue partie qui pus servir d'appui ou de base à l'action de ces molécules en mouvement, mais lorsque ces liqueurs sont servir de les servir de l

Vu.iij

des parties diffemblables, & ces parties font les molécules qui proviennent des parties fexuelles; ce font celles-là qui fervent de bafe & de point d'appui aux autres molécules, & qui en fixent l'activité; ces parties étant les feules qui foient différentes des autres, il n'y a qu'elles feules qui puisflent avoir un effet différent, réagir contre les autres, & arrêter leur mouvement.

Dans cette supposition les molécules organiques qui, dans le mélange des liqueurs féminales des deux individus, représentent les parties sexuelles du mâle, seront les seules qui pourront servir de base ou de point d'appui aux molécules organiques qui proviennent de toutes les parties du corps de la femelle, & de même les molécules organiques qui, dans ce mélange, représentent les parties sexuelles de la femelle, seront les seules qui serviront de point d'appui aux molécules organiques qui proviennent de toutes les parties du corps du mâle, & cela, parce que ce sont les seules qui soient en effet différentes des autres. De-là on pourroit conclurre que l'enfant mâle est formé des molécules organiques du père pour les parties fexuelles, & des molécules organiques de la mère pour le reste du corps, & qu'au contraire la semelle ne tire de sa mère que le sèxe, & qu'elle prend tout le reste de son père; les garçons devroient donc, à l'exception des parties du sèxe, ressembler davantage à leur mère qu'à leur père, & les filles plus au père qu'à la mère; cette conséquence, qui fuit nécessairement de notre supposition, n'est peutêtre pas assez conforme à l'expérience.

En considérant sous ce point de vûe la génération par les sèxes, nous en conclurrons que ce doit être la manière de reproduction la plus ordinaire, comme elle l'est en effet. Les individus dont l'organisation est la plus complète, comme celle des animaux dont le corps fait un tout qui ne peut être ni féparé ni divifé, dont toutes les puissances se rapportent à un seul point & se combinent exactement, ne pourront se reproduire que par cette voie, parce qu'ils ne contiennent en effet que des parties qui sont toutes semblables entr'elles, dont la réunion ne peut se faire qu'au moyen de quelques autres parties différentes, fournies par un autre individu; ceux dont l'organisation est moins parfaite, comme l'est celle des végétaux dont le corps fait un tout qui peut être divisé & séparé sans être détruit, pourront se reproduire par d'autres voies, 1° parce. qu'ils contiennent des parties dissemblables, 2° parce que ces êtres n'ayant pas une formeaussi déterminée & aussi fixe que celle de l'animal, les parties peuvent suppléer les unes aux autres, & se changer selon les circonstances, comme l'on voit les racines devenir des branches & pouffer des feuilles lorsqu'on les expose à l'air, ce qui fait que la position & l'établissement local des molécules qui doivent former le petit individu, se peuvent faire de plusieurs manières.

Il en fera de même des animaux dont l'organifation ne fait pas un tout bien déterminé, comme les polypes d'eau douce & les autres qui peuvent se reproduire par la divifion; ces êtres organifés font moins un seul animal que plusieurs corps organifés semblables, réunis sous une

enveloppe commune, comme les arbres font auffi composés de petits arbres semblables (voyez chapitre II.) Les pucerons qui engendrent seuls, contiennent aussi des parties dissemblables, puisqu'après avoir produis d'autres pucerons, ils se changent en mouches qui ne produisent eine. Les limaçons se communiquent mutuellement ces parties dissemblables, & ensuite ils produisent tous les deux; ainsi dans toutes les manières connues dont la génération s'opère, nous voyons que la réunion des molécules organiques qui doivent former la nouvelle production, ne peut se faire que par le moyen de quelques autres parties différentes qui servent de point d'appui à ces molécules, & qui par leur réaction soitent capables de fixer le mouvement de ces molécules actives.

Si l'on donne à l'idée du mot sèxe toute l'étendue que nous lui fupposons ici, on pourra dire que les sèxes se trouvent par-tout dans la Nature; car alors le sèxe ne sera que la partie qui doit fournir les molécules organiques différentes des autres, & qui doit fervir de point d'appui pour leur réunion. Mais c'est affez raisonner sur une question que je pouvois me dispenser de mettre en avant, que je pouvois aussi résoudre tout d'un coup, en disant que Dieu ayant créé les sèxes, il est nécessaire que les animaux se reprodusent par leur moyen. En esse, nous ne sommes pas faits, comme je l'ai dit, pour rendre raison du pourquoi des choses: nous ne sommes pas en état d'expliquer pourquoi la Nature emploie presque toûjours les sèxes pour la reproduction des animaux, nous ne saurons jamais, je crois,

je crois, pourquoi ces sèxes existent, & nous devons nous contenter de raisonner sur ce qui est, sur les choses telles qu'elles sont, puisque nous ne pouvons remonter au delà qu'en saisant des suppositions qui s'éloignent peut-être autant de la vérité, que nous nous éloignons nous-mêmes de la sphère où nous devons nous contenir, & à laquelle se borne la petite étendue de nos connoissances.

En partant donc du point dont il faut partir, c'est-à-dire, en se fondant sur les faits & sur les observations, je vois que la reproduction des êtres fe fait à la vérité de plusieurs manières différentes, mais en même temps je conçois clairement que c'est par la réunion des molécules organiques, renvoyées de toutes les parties de l'individu, que se fait la reproduction des végétaux & des animaux. Je fuis affuré de l'existence de ces molécules organiques & actives dans la femence des animaux mâles & femelles. & dans celle des végétaux, & je ne puis pas douter que toutes les générations, de quelque manière qu'elles fe fassent, ne s'opèrent par le moyen de la réunion de ces molécules organiques, renvoyées de toutes les parties du corps des individus: je ne puis pas douter non plus que dans la génération des animaux, & en particulier dans celle de l'homme, ces molécules organiques, fournies par chaque individu mâle & femelle, ne fe mêlent dans le temps de la formation du fœtus, puisque nous voyons des enfans qui ressemblent en même temps à leur père & à leur mère; & ce qui pourroit confirmer ce que j'ai dit ci-dessus, c'est que toutes les parties communes aux deux Tome II.

sèxes se mêlent, au lieu que les molécules qui représentent les parties sexuelles, ne se mêlent jamais, car on voit tous les jours des ensans avoir, par exemple, les yeux du père, & le front ou la bouche de la mère, mais on ne voit jamais qu'il y ait un semblable mélange des parties sexuelles, & il n'arrive pas qu'ils aient, par exemple, les testicules du père & le vagin de la mère: je dis que cela n'arrive pas, parce que l'on n'a aucun fait avéré au sujet des hermaphrodites, & que la plûpart des sujets qu'on a cru être dans ce cas, n'étoient que des semmes dans lesquelles certaine partie avoit pris trop d'accroissement.

Il est vrai qu'en résléchissant sur la structure des parties de la génération de l'un & de l'autre sèxe dans l'espèce humaine, on y trouve tant de ressemblance & une conformité si singulière qu'on seroit assez porté à croire que ces parties qui nous paroissent si disserentes à l'extérieur, ne sont au fond que les mêmes organes, mais plus ou moins développés. Ce sentiment, qui étoit celui'des Anciens, n'est pas tout-à-fait sans fondement, & on trouvera dans le troissème volume les idées que M. Daubenton a eues sur ce sujet, elles m'ont paru très-ingénieuses, & d'ailleurs elles sont sondées sur des observations nouvelles qui probablement n'avoient pas été saites par les Anciens, & qui pourroient consismer leur opinion à ce sujet.

La formation du fœtus se fait donc par la réunion des molécules organiques contenues dans le mélange qui vient de se faire des liqueurs séminales des deux individus,

cette réunion produit l'établissement local des parties, parce qu'elle se fait selon les loix d'affinité qui sont entre ces différentes parties, & qui déterminent les molécules à se placer comme elles l'étoient dans les individus qui les ont fournies; en forte que les molécules qui proviennent de la tête, & qui doivent la former, ne peuvent, en vertu de ces loix, se placer ailleurs qu'auprès de celles qui doivent former le col, & qu'elles n'iront pas se placer auprès de celles qui doivent former les jambes. Toutes ces molécules doivent être en mouvement lorsqu'elles se réunissent, & dans un mouvement qui doit les faire tendre à une espèce de centre autour duquel se fait la réunion. On peut croire que ce centre ou ce point d'appui qui est nécessaire à la réunion des molécules, & qui par sa réaction & fon inertie en fixe l'activité & en détruit le mouvement, est une partie différente de toutes les autres, & c'est probablement le premier assemblage des molécules qui proviennent des parties sexuelles, qui, dans ce mélange, font les feules qui ne foient pas abfolument communes aux deux individus.

Je conçois donc que dans ce ntélange des deux liqueurs les molécules organiques qui proviennent des parties fexuelles du mâle, fe fixent d'elles-mêmes les premières & fans pouvoir fe mêler avec les molécules qui proviennent des parties fexuelles de la femelle, parce qu'en effet elles en font différentes, & que ces parties fe reffemblent beaucoup moins que l'œil, le bras, ou toute autre partie d'un homme ne reffemble à l'œil, au bras ou à toute autre

partie d'une femme. Autour de cette espèce de point d'appui ou de centre de réunion les autres molécules organiques s'arrangent successivement, & dans le même ordre où elles étoient dans le corps de l'individu; & felon que les molécules organiques de l'un ou de l'autre individu se trouvent être plus abondantes ou plus voisines de ce point d'appui, elles entrent en plus ou moins grande quantité dans la composition du nouvel être qui se forme de cette façon au milieu d'une liqueur homogène & crystalline, dans laquelle il se forme en même temps des vaisseaux ou des membranes qui croiffent & se développent ensuite comme le fœtus, & qui servent à lui fournir de la nourriture : ces vaisseaux, qui ont une espèce d'organisation qui leur est propre, & qui en même temps est relative à celle du fœtus auquel ils font attachés, font vrai - femblablement formés de l'excédent des molécules organiques qui n'ont pas été admifes dans la composition même du fœtus; car comme ces molécules font actives par elles-mêmes & qu'elles ont aussi un centre de réunion, formé par les molécules organiques des parties fexuelles de l'autre individu, elles doivent s'arranger fous la forme d'un corps organisé qui ne sera pas un autre fœtus, parce que la position des molécules entr'elles a été dérangée par les différens mouvemens des autres molécules qui ont formé le premier embryon; & par conséquent il doit réfulter de l'assemblage de ces molécules excédentes, un corps irrégulier, différent de celui d'un fœtus, & qui n'aura rien de commun que la faculté de pouvoir croître & de se développer comme lui,

parce qu'il est en effet composé de molécules actives, aussibien que le sœtus, lesquelles ont seulement pris une position différente, parce qu'elles ont été, pour ainsi dire, rejetées hors de la sphère dans laquelle se sont réunses les molécules qui ont formé l'embryon.

Lorsqu'il y a une grande quantité de liqueur séminale des deux individus, ou plûtôt lorsque ces liqueurs sont fort abondantes en molécules organiques, il se forme différentes petites sphères d'attraction ou de réunion en différens endroits de la liqueur; & alors, par une méchanique femblable à celle que nous venons d'expliquer, il se forme plusieurs fœtus, les uns mâles & les autres femelles, selon que les molécules qui représentent les parties sexuelles de l'un ou de l'autre individu, se seront trouvées plus à portée d'agir que les autres, & auront en effet agi les premières; mais jamais il ne se fera dans la même sphère d'attraction deux petits embryons, parce qu'il faudroit qu'il y eût alors deux centres de réunion dans cette sphère, qui auroient chacun une force égale, & qui commenceroient tous deux à agir en même temps, ce qui ne peut arriver dans une seule & même sphère d'attraction; & d'ailleurs, si cela arrivoit, il n'y auroit plus rien pour former le placenta & les enveloppes, puisqu'alors toutes les molécules organiques seroient employées à la formation de cet autre fœtus, qui dans ce cas seroit nécessairement femelle, si l'autre étoit mâle; tout ce qui peut arriver, c'est que quelques-unes des parties communes aux deux individus se trouvant également à portée du premier centre de

réunion, elles y arrivent en même temps, ce qui produît alors des monstres par excès, & qui ont plus de parties qu'il ne faut, ou bien que quelques-unes de ces parties communes se trouvant trop éloignées de ce premier centre, soient entraînées par la force du second autour duquel se forme le placenta, ce qui doit faire alors un monstre par défaut, auquel il manque quelque partie.

Au reste, il s'en faut bien que je regarde comme une chose démontrée, que ce soient en effet les molécules organiques des parties sexuelles qui servent de point d'appui ou de centre de réunion autour duquel se rassemblent toutes les autres parties qui doivent former l'embryon; je le dis seulement comme une chose probable, car il se peut bien que ce soit quelqu'autre partie qui tienne lieu de centre & autour de laquelle les autres se réunissent; mais comme je ne vois point de raison qui puisse faire présérer l'une plûtôt que l'autre de ces parties, que d'ailleurs elles sont toutes communes aux deux individus, qu'il n'y a que celles des sèxes qui foient dissertentes, j'ai cru qu'il étoit plus naturel d'imaginer que c'est autour de ces parties dissertentes & seules de leur espèce, que se fait la réunion.

On a vû ci-devant que ceux qui ont cru que le cœur étoit le premier formé, se sont trompés; ceux qui disent que c'est le sang, se trompent aussi; tout est formé en même temps. Si l'on ne consulte que l'observation, le poulet se voit dans l'œus avant qu'il ait été couvé, on y reçonnoît la tête & l'épine du dos, & en même temps

les appendices qui forment le placenta. J'ai ouvert une grande quantité d'œufs à différens temps, avant & après l'incubation \*, & je me fuis convaincu par mes yeux que le poulet exifte en entier dans le milieu de la cicatricule au moment qu'il fort du corps de la poule; la chaleur que lui communique l'incubation, ne fait que le développer en mettant les liqueurs en mouvement: mais il n'est pas possible de déterminer, au moins par les observations qui ont été faites jusqu'à présent, laquelle des parties du sœtus est la première sixée dans l'instant de la formation, laquelle est celle qui sert de point d'appui ou de centre de réunion à toutes les autres.

J'ai toûjours dit que les molécules organiques étoient fixées, & que ce n'étoit qu'en perdant leur mouvement qu'elles se réunissoient; cela me paroît certain, parce que si l'on observe séparément la liqueur séminale du mâle & celle de la femelle, on y voit une infinité de petits corps en grand mouvement, aussi bien dans l'une que dans l'autre de ces liqueurs; & ensuite si l'on observe le résultat du mélange de ces deux liqueurs actives, on ne voit qu'un petit corps en repos & tout-à-fait immobile, auquel la chaleur est nécessaire pour donner du mouvement, car le poulet qui existe dans le centre de la cicatricule est sans aucun mouvement avant l'incubation, & même vingtquatre heures après, lorsqu'on commence à l'apercevoir

<sup>\*</sup> Les figures que Langly a données des différens états du poulet dans l'œuf, m'ont paru affez conformes à la Nature & à ce que j'at vû moi-même.

fans microscope, il n'a pas la plus petite apparence de mouvement, ni même le jour suivant; ce n'est pendant ces premiers jours qu'une petite masse blanche d'un mucilage qui a de la consistance dès le second jour, & qui augmente insensiblement & peu à peu, par une espèce de vie végétative dont le mouvement est très-lent, & ne ressemble point du tout à celui des parties organiques qui se meuvent rapidement dans la liqueur séminale. D'ailleurs j'ai eu raison de dire que ce mouvement est absolument détruit, & que l'activité des molécules organiques est entièrement fixée, car si on garde un œuf sans l'exposer au degré de chaleur qui est nécessaire pour développer le poulet, l'embryon, quoique formé en entier, y demeurera fans aucun mouvement, & les molécules organiques dont il est composé, resteront fixées sans qu'elles puissent d'elles-mêmes donner le mouvement & la vie à l'embryon qui a été formé par leur réunion. Ainsi après que le mouvement des molécules organiques a été détruit, après la réunion de ces molécules & l'établiffement local de toutes les parties qui doivent former un corps animal, il faut encore une puissance extérieure pour l'animer & lui donner la force de se développer en rendant du mouvement à celles de ces molécules qui sont contenues dans les vaiffeaux de ce petit corps, car avant l'incubation la machine animale existe en entier, elle est entière, complète & toute prête à jouer; mais il faut un agent extérieur pour la mettre en mouvement, & cet agent est la chaleur qui, en raréfiant les liqueurs, les oblige à circuler,

& met ainst en action tous les organes, qui ne font plus ensuite que se développer & croître, pourvû que cette chaleur extérieure continue à les aider dans leurs fonctions, & ne vienne à cesser que quand ils en ont affez d'eux-mêmes pour s'en passer, & pour pouvoir, en venant au monde, faire usage de leurs membres & de tous leurs organes extérieurs.

Avant l'action de cette chaleur extérieure, c'est-à-dire; avant l'incubation, l'on ne voit pas la moindre apparence de fang, & ce n'est qu'environ vingt-quatre heures après que j'ai vû quelques vaisseaux changer de couleur & rougir; les premiers qui prennent cette couleur & qui contiennent en effet du fang, font dans le placenta, & ils communiquent au corps du poulet; mais il semble que ce sang perde sa couleur en approchant du corps de l'animal, car le poulet entier est tout blanc, & à peine découvre-t-on dans le premier, le second & le troissème jour après l'incubation, un, ou deux, ou trois petits points fanguins, qui font voifins du corps de l'animal, mais qui femblent n'en pas faire partie dans ce temps, quoique ce soient ces points sanguins qui doivent ensuite former le cœur. Ainsi la formation du sang n'est qu'un changement occasionné dans les liqueurs par le mouvement que la chaleur leur communique, & ce sang se forme même hors du corps de l'animal, dont toute la substance n'est alors qu'une espèce de mucilage, de gelée épaisse, de matière visqueuse & blanche, comme seroit de la lymphe épaissie.

Tome II.

L'animal, auffi-bien que le placenta, tirent la nourriture nécessaire à leur développement par une espèce d'intus-susception, & ils s'affimilent les parties organiques de la liqueur dans laquelle ils nagent; car on ne peut pas dire que le placenta nourrisse l'animal, pas plus que l'animal nourrit le placenta, puisque si l'un nourrissoit l'autre, le premier parostroit bien-tôt diminuer, tandis que l'autre augmenteroit, au lieu que tous deux augmentent ensemble. Seulement il est aisé d'observer, comme je l'ai fait fur les œus, que le placenta augmente d'abord beaucoup plus à proportion que l'animal, & que c'est par cette raison qu'il peut ensuite nourrit l'animal, ou plûtôt lui porter de la nourriture, & ce ne peut être que par l'intusssusciption que ce placenta augmente & se développe.

Ce que nous venons de dire du poulet s'applique aifément au fœtus humain, il fe forme par la réunion des molécules organiques des deux individus qui ont concouru à fa production; les enveloppes & le placenta font formés de l'excédent de ces molécules organiques qui ne font point entrées dans la composition de l'embryon; il est donc alors renfermé dans un double sac où il y a aussi de la liqueur qui peut-être n'est d'abord & dans les premiers instans, qu'une portion de la femence du père & de la mère, & comme il ne sort pas de la matrice, il jouit, dans l'instant même de sa formation, de la chaleur extérieure qui est nécessaire à son développement; elle communique un mouvement aux liqueurs, elle met en jeu tous les organes, & le sang se forme dans le placenta

& dans le corps de l'embryon, par le feul mouvement occafionné par cette chaleur; on peut même dire que la formation du fang de l'enfant est aussi indépendante de celui de la mère, que ce qui se passe dans l'œuf est indépendant de la poule qui le couve, ou du four qui l'échausse.

Il est certain que le produit total de la génération, c'est-à-dire, le fœtus, son placenta, ses enveloppes, croissent tous par intussurer centière de la génération, n'est point adhérent à la matrice. On a vû par les expériences de Graaf sur les femelles des lapins, qu'on peut faire rouler dans la matrice ces globules où est renfermé le produit total de la génération, & qu'il appelloit mal à propos des œuss; ainsi dans les premiers temps ces globules & tout ce qu'ils contiennent, augmentent & s'accroissent par intussurer des liqueurs dont la matrice est baignée, ils s'y attachent ensuite, d'abord par un mucilage dans lequel avec le temps il se forme de petits vaisseaux, comme nous le dirons dans la stite.

Mais pour ne pas fortir du fujet que je me fuis propofé de traiter dans ce chapitre, je dois revenir à la formation immédiate du fœtus, fur laquelle il y a plufieurs remarques à faire, tant pour le lieu où fe doit faire cette formation, que par rapport à différentes circonflances qui peuvent l'empêcher ou l'altérer.

Dans l'espèce humaine, la semence du mâle entre dans

la matrice, dont la cavité est considérable, & lorsqu'elle y trouve une quantité suffisante de celle de la femelle, le mélange doit s'en faire, la réunion des parties organiques fuccède à ce mélange, & la formation du fœtus suit; le tout est peut-être l'ouvrage d'un instant, sur-tout si les liqueurs font toutes deux nouvellement fournies, & fi elles sont dans l'état actif & florissant qui accompagne toûjours les productions nouvelles de la Nature. Le lieu où le fœtus doit se former, est la cavité de la matrice, parce que la femence du mâle y arrive plus aifément qu'elle ne pourroit arriver dans les trompes, & que ce viscère n'ayant qu'un petit orifice, qui même se tient toûjours fermé, à l'exception des instans où les convulsious de l'amour peuvent le faire ouvrir, l'œuvre de la génération y est en sûreté, & ne peut guère en sortir qué par des circonstances rares & par des hasards peu fréquens; mais comme la liqueur du mâle arrose d'abord le vagin, qu'ensuite elle pénètre dans la matrice, & que par son activité & par le mouvement des molécules organiques qui la composent, elle peut arriver plus loin & aller dans les trompes, & peut-être jusqu'aux testicules, si le pavillon les embrasse dans ce moment: & de même comme la liqueur séminale de la femelle a déjà toute sa perfection dans le corps glanduleux des testicules, qu'elle en découle & qu'elle arrose le pavillon & les trompes avant que de descendre dans la matrice, & qu'elle peut sortir par les lacunes qui font autour du col de la matrice, il est possible que le mélange des deux liqueurs se fasse dans tous ces

différens lieux. Il est donc probable qu'il se forme souvent des sœtus dans le vagin, mais qu'ils en retombent, pour ainsi dire, aussi-tôt qu'ils sont formés, parce qu'il n'y a rien qui puisse les y retenir; il doit arriver aussi quelques qu'il se forme des sœtus dans les trompes, mais ce cas sera fort rare, car cela n'arrivera que quand la liqueur séminale du mâle sera entrée dans la matrice en grande abondance, qu'elle aura été poussée jusqu'à ces trompes, dans lesquelles elle se sera mêlée avec la liqueur séminale de la femelle.

Les recueils d'observations anatomiques font mention non seulement de fœtus trouvés dans les trompes, mais aussi de fœtus trouvés dans les testicules : on conçoit très-aifément par ce que nous venons de dire, comment il se peut qu'il s'en forme quelquesois dans les trompes; mais à l'égard des testicules, l'opération me paroît beaucoup plus difficile, cependant elle n'est peut-être pas absolument impossible; car si l'on suppose que la liqueur féminale du mâle soit lancée avec assez de force pour être portée jusqu'à l'extrémité des trompes, & qu'au moment qu'elle y arrive, le pavillon vienne à se redresser & à embrasser le testicule, alors il peut se faire qu'elle s'élève encore plus haut, & que le mélange des deux liqueurs se fasse dans le même lieu de l'origine de cette liqueur, c'est-à-dire, dans la cavité du corps glanduleux, & il pourroit s'y former un fœtus, mais qui n'arriveroit pas à sa perfection. On a quelques faits qui semblent indiquer que cela est arrivé quelquesois. Dans l'Histoire de

l'ancienne Académie des Sciences (page 91, tome 2.) on trouve une observation à ce sujet. M. Theroude Chirurgien à Paris, fit voir à l'Académie une masse informe qu'il avoit trouvée dans le testicule droit d'une fille âgée de dix-huit ans; on y remarquoit deux fentes ouvertes & garnies de poils comme deux paupières, au desfus de ces paupières étoit une espèce de front avec une ligne noire à la place des fourcils; immédiatement au dessus il y avoit plusieurs cheveux ramassés en deux paquets, dont l'un étoit long de sept pouces & l'autre de trois; au desfous du grand angle de l'œil fortoient deux dents molaires, dures, groffes & blanches, elles étoient avec leurs gencives, elles avoient environ trois lignes de longueur, & étoient éloignées l'une de l'autre d'une ligne; une troisième dent plus grosse sortoit au dessous de ces deux-là; il paroiffoit encore d'autres dents différemment éloignées les unes des autres & de celles dont nous venons de parler; deux autres entre autres, de la nature des canines, fortoient d'une ouverture placée à peu près où est l'oreille. Dans le même volume ( page 244) il est rapporté que M. Méry trouva dans le testicule d'une femme, qui étoit abscédé, un os de la mâchoire supérieure avec plusieurs dents si parfaites, que quelques-unes parurent avoir plus de dix ans. On trouve dans le Journal de Médecine (Janvier 1683) publié par l'Abbé de la Roque, l'histoire d'une Dame qui, ayant fait huit enfans fort heureusement, mourut de la grofsesse du neuvième, qui s'étoit formé auprès de l'un de ses testicules, ou même

dedans; je dis auprès, ou dedans, parce que cela n'est pas bien clairement expliqué dans la relation qu'un M. de Saint-Maurice, Médecin, à qui on doit cette observation, a faite de cette groffesse; il dit seulement qu'il ne doute pas que le fœtus ne fût dans le testicule, mais lorsqu'il le trouva. il étoit dans l'abdomen; ce fœtus étoit gros comme le pouce & entièrement formé, on y reconnoissoit aisément le sèxe. On trouve aussi dans les Transactions Philosophiques quelques observations sur des testicules de femmes, où l'on a trouvé des dents, des cheveux, des os. Si tous ces faits font vrais, on ne peut guère les expliquer que comme nous l'avons fait, & il faudra supposer que la liqueur féminale du mâle monte quelquefois, quoique très-rarement, jusqu'aux testicules de la femelle; cependant j'avouerai que j'ai quelque peine à le croire, premièrement, parce que les faits qui paroiffent le prouver, font extrêmement rares; en second lieu, parce qu'on n'a jamais vû de fœtus parfait dans les testicules, & que l'observation de M. Littre, qui est la seule de cette espèce, a paru fort suspecte; en troisième lieu, parce qu'il n'est pas imposfible que la liqueur féminale de la femelle ne puisse toute feule produire quelquefois des masses organisées, comme des moles, des kistes remplis de cheveux, d'os, de chair, & enfin parce que si l'on veut ajoûter foi à toutes les observations des Anatomistes, on viendra à croire qu'il peut se former des fœtus dans les testicules des hommes auffi-bien que dans ceux des femmes; car on trouve dans le second volume de l'Histoire de l'ancienne

Académie (page 298) une observation d'un Chirurgien qui dit avoir trouvé dans le scrotum d'un homme, une masse de la figure d'un enfant enfermé dans les membranes; on y distinguoit la tête, les pieds, les yeux, des os, & des cartilages. Si toutes ces observations étoient également vraies, il faudroit nécessairement choisir entre les deux hypothèses suivantes, ou que la liqueur séminale de chaque sèxe ne peut rien produire toute seule & sans être mêlée avec celle de l'autre sèxe, ou que cette liqueur peut produire toute seule des masses irrégulières, quoique organisées; en se tenant à la première hypothèse, on seroit obligé d'admettre, pour expliquer tous les faits que nous venons de rapporter, que la liqueur du mâle peut quelquefois monter jusqu'au testicule de la femelle, & y former, en se mêlant avec la liqueur séminale de la femelle, des corps organisés; & de même, que quelquefois la liqueur féminale de la femelle peut, en se répandant avec abondance dans le vagin, pénétrer dans le temps de la copulation jusque dans le scrotum du mâle, à peu près comme le virus vénérien y pénètre fouvent; & que dans ces cas, qui fans doute seroient aussi fort rares, il peut se former un corps organifé dans le scrotum, par le mélange de cette liqueur féminale de la femelle avec celle du mâle, dont une partie qui étoit dans l'urètre aura rebroussé chemin, & fera parvenue avec celle de la femelle jusque dans le scrotum; ou bien, si l'on admet l'autre hypothèse qui me paroît plus vrai-semblable, & qu'on suppose que la liqueur féminale de chaque individu ne peut

peut pas à la vérité produire toute seule un animal, un fœtus, mais qu'elle puisse produire des masses organisées lorsqu'elle se trouve dans des lieux où ses particules actives peuvent en quelque façon se réunir, & où le produit de cette réunion peut trouver de la nourriture, alors on pourra dire que toutes ces productions offeuses, charnues, chevelues, dans les testicules des femelles & dans le scrotum des mâles, peuvent tirer leur origine de la feule liqueur de l'individu dans lequel elles fe trouvent. Mais c'est affez s'arrêter sur des observations dont les faits me paroiffent plus incertains qu'inexplicables, car j'avoue que je suis très-porté à imaginer que dans de certaines circonstances & dans de certains états la liqueur féminale d'un individu mâle ou femelle, peut seule produire quelque chose. Je serois, par exemple, fort tenté de croire que les filles peuvent faire des moles sans avoir eu de communication avec le mâle, comme les poules font des œufs sans avoir vû le coq, je pourrois appuyer cette opinion de plusieurs observations qui me paroissent au moins aussi certaines que celles que je viens de citer, & je me rappelle que M. de la Saône Médecin & Anatomiste de l'Académie des Sciences, a fait un Mémoire fur ce sujet, dans lequel il assure que les Religieuses bien cloîtrées avoient fait des moles; pourquoi cela seroit-il impossible, puisque les poules font des œufs sans communication avec le coq, & que dans la cicatricule de ces œufs on voit, au lieu d'un poulet, une mole avec des appendices.! l'analogie me paroît avoir assez de force Tome II.

pour qu'on puisse au moins douter & suspendre son jugement. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il faut le mélange des deux liqueurs pour former un animal, que ce mélange ne peut venir à bien que quand il se fait dans la matrice, ou bien dans les trompes de la matrice, où les Anatomistes ont trouvé quelquefois des fœtus, & qu'il est naturel d'imaginer que ceux qui ont été trouvés hors de la matrice & dans la cavité de l'abdomen, font fortis par l'extrémité des trompes ou par quelque ouverture qui s'est faite par accident à la matrice, & que ces fœtus ne sont pas tombés du testicule, où il me paroît fort difficile qu'ils puissent se former, parce que je regarde comme une chose presque impossible que la liqueur séminale du mâle puisse remonter jusque-là. Leeuwenhock a supputé la vîtesfe du mouvement des ses prétendus animaux spermatiques, & il a trouvé qu'ils pouvoient faire quatre ou cinq pouces de chemin en quarante minutes : ce mouvement seroit plus que suffisant pour parvenir du vagin dans la matrice, de la matrice dans les trompes, & des trompes dans les testicules en une heure ou deux, si toute la liqueur avoit ce même mouvement; mais comment concevoir que les molécules organiques qui font en mouvement dans cette liqueur du mâle, & dont le mouvement cesse aussi-tôt que le liquide dans lequel elles se meuvent, vient à leur manquer, comment concevoir, dis-je, que ces molécules puissent arriver jusqu'au testicule, à moins que d'admettre que la liqueur elle-même y arrive & les y porte! ce mouvement de progression qu'il faut supposer

dans la liqueur même, ne peut être produit par celui des molécules organiques qu'elle contient; ainfi quelque activité que l'on fuppose à ces molécules, on ne voit pas comment elles pourroient arriver aux testicules & y former un fœtus, à moins que par quelque voie que nous ne connoiss point, par quelque force résidante dans le testicule, la liqueur même ne sût pompée & attirée jusque-là, ce qui est une supposition non seulement gratuite, mais même contre la vrai-semblance.

Autant il est douteux que la liqueur séminale du mâle puisse jamais parvenir aux testicules de la femelle, autant il paroît certain qu'elle pénètre la matrice & qu'elle y entre, soit par l'orifice, soit à travers le tissu même des membranes de ce viscère. La liqueur qui découle des corps glanduleux des testicules de la femelle, peut aussi entrer dans la matrice, soit par l'ouverture qui est à l'extrémité supérieure des trompes, soit à travers le tissu même de ces trompes & de la matrice. Il y a des observations qui semblent prouver clairement que ces liqueurs peuvent entrer dans la matrice à travers le tiffu de ce viscère; je vais en rapporter une de M. Weitbrech, habile Anatomiste de l'Académie de Petersbourg, qui confirme mon opinion: Res omni attentione dignissima oblata mihi est in utero feminæ alicujus à me dissectæ; erat uterus eâ magnitudine quâ esse solet in virginibus; tubæque ambæ apertæ quidem ad ingressum uteri, ita ut ex hoc in illas cum specillo facile, possem transire ac flatum injicere. sed in tubarum extremo nulla dabatur apertura, nullus

aditus; fimbriarum enim ne vestigium quidem aderat, sed loco illarum bulbus aliquis pyriformis materià subalbidà fluidà turgens, in cujus medio fibra plana nervea, cicatriculæ æmula, apparebat, quæ sub ligamentuli specie usque ad ovarii involucra protendebatur.

Dices: eadem à Regnero de Graaf jam olim notata. Equidem non negaverim illustrem hunc prosectorem in libro suo de organis muliebribus non modò similem tubam delineasse, Tab. XIX, fig. 3, sed & monuisse « tubas, quamvis » secundim ordinariam naturæ dispositionem in extremitate » fua notabilem semper coarctationem habeant, præter naturam tamen aliquandò claudi; » verùm enimverò cùm non meminerit auctor an id in utraque tuba ita deprehenderit! an in virgine! an status iste præternaturalis sterilitatem inducat! an verò conceptio nihilominus fieri possit! an à principio vitæ talis structura suam originem ducat! sive an tractu temporis ita degenerare tubæ possint! facile perspicimus multa nobis relicta effe problemata qua, utcumque soluta, multium negotii facescant in exemplo nostro. Erat enim hæc femina maritata, viginti quatuor annos nata, quæ filium pepererat quem vidi ipse, octo jam annos natum. Dic igitur tubas ab incunabulis clausas sterilitatem inducere: quare hæc nostra femina peperit! Dic concepisse tubis clauss: quomodò ovulunt ingredi tubam potuit! Dic coaluisse tubas post partum : quomodò id nosti ! quomodò adeò evanescere in utroque latere fimbriæ possunt, tanquam nunquam adfuissent! Si quidem ex ovario ad tubas alia daretur via præter illarum orificium, unico gressu omnes superarentur difficultates:

sed fictiones intellectum quidem adjuvant, rei veritatem non demonstrant; præstat igitur ignorationem fateri, quam speculationibus indulgere. (V. Comm. Acad. Petropol. vol. 4, p. 261 & 262.) L'Auteur de cette observation, qui marque, comme l'on voit, autant d'esprit & de jugement que de connoissances en Anatomie, a raison de se faire ces difficultés, qui paroiffent être en effet infurmontables dans le système des œufs, mais qui disparoissent dans notre explication; & cette observation semble seulement prouver, comme nous l'avons dit, que la liqueur féminale de la femelle peut bien pénétrer le tissu de la matrice, & y entrer à travers les pores des membranes de ce viscère, comme je ne doute pas que celle du mâle ne puisse y entrer aussi de la même façon; il me semble que pour se le persuader, il suffit de faire attention à l'altération que la liqueur séminale du mâte cause à ce viscère, & à l'espèce de végétation ou de développement qu'elle y cause. D'ailleurs la liqueur qui sort par les lacunes de Graaf, tant celles qui sont autour du col de la matrice, que celles qui sont aux environs de l'orifice extérieur de l'urètre, étant, comme nous l'avons infinué, de la même nature que la liqueur du corps glanduleux, il est bien évident que cette liqueur vient des testicules, & cependant il n'y a aucun vaisseau qui puisse la conduire, aucune voie connue par où elle puisse passer; par conséquent on doit conclurre qu'elle pénètre le tiffu spongieux de toutes ces parties, & que non seulement elle entre ainsi dans la matrice, mais même qu'elle en peut fortir lorfque ces parties sont en irritation.

Mais quand même on se refuseroit à cette idée, & qu'on traiteroit de chose impossible la pénétration du tissu de la matrice & des trompes par les molécules actives des liqueurs séminales, on ne pourra pas nier que celle de la femelle qui découle des corps glanduleux des testicules, ne puisse entrer par l'ouverture qui est à l'extémité de la trompe & qui forme le pavillon, qu'elle ne puisse arriver dans la cavité de la matrice par cette voie, comme celle du mâle y arrive par l'oristee de ce viscère, & que par conséquent ces deux liqueurs ne puissent se pénétrer, se mêler intimement dans cette cavité, & y former le fœtus de la manière dont nous l'avons expliqué.

## CHAPITRE XI.

Du développement & de l'accroissement du fætus, de l'accouchement, & c.

N doit distinguer dans le développement du sœtus, des degrés dissérens d'accroissement dans de certaines parties qui sont, pour ainsi dire, des espèces différentes de développement. Le premier développement qui succède immédiatement à la formation du sœtus, n'est pas un accroissement proportionnel de toutes les parties qui le composent, plus on s'éloigne du temps de la formation, plus cet accroissement est proportionnel dans toutes les parties, & ce n'est qu'après être sorti du sein

de la mère que l'accroiffement de toutes les parties du corps fe fait à peu près dans la même proportion. Il ne faut donc pas s'imaginer que le fœtus au moment de fa formation foit un homme infiniment petit, duquel la figure & la forme foient abfolument femblables à celles de l'homme adulte; il est vrai que le petit embryon contient réellement toutes les parties qui doivent composer l'homme, mais ces parties se développent successivement & différemment les unes des autres.

Dans un corps organifé comme l'est celui d'un animal, on peut croire qu'il y a des parties plus effentielles les unes que les autres, & fans vouloir dire qu'il pourroit y en avoir d'inutiles ou de superflues, on peut soupçonner que toutes ne sont pas d'une nécessité également absolue. & qu'il y en a quelques -unes dont les autres femblent dépendre pour leur développement & leur disposition. On pourroit dire qu'il y a des parties fondamentales sans lesquelles l'animal ne peut se développer, d'autres qui sont plus accessoires & plus extérieures, qui paroissent tirer leur origine des premières, & qui semblent être faites autant pour l'ornement; la symmétrie & la perfection extérieure de l'animal, que pour la nécessité de son existence & l'exercice des fonctions effentielles à la vie. Ces deux espèces de parties différentes se développent successivement, & font déjà toutes presque également apparenteslorsque le fœtus sort du sein de la mère; mais il y a encore d'autres parties, comme les dents, que la Nature semble mettre en réserve pour ne les faire paroître qu'au bout

de plufieurs années; il y en a, comme les corps glanduleux des teflicules des femelles, la barbe des mâles, &c. qui ne fe montrent que quand le temps de produire fon femblable est arrivé, &c.

Il me paroît que pour reconnoître les parties fondamentales & effentielles du corps de l'animal, il faut faire attention au nombre, à la fituation & à la nature de toutes les parties; celles qui font simples, celles dont la position est invariable, celles dont la nature est telle que l'animal ne peut pas exister sans elles, seront certainement les parties effentielles; celles au contraire qui font doubles, ou en plus grand nombre, celles dont la grandeur & la position varient, & enfin celles qu'on peut retrancher de l'animal fans le bleffer, ou même fans le faire périr, peuvent être regardées comme moins néceffaires & plus accessoires à la machine animale. Aristote a dit que les seules parties qui fussent essentielles à tout animal, étoient celle avec laquelle il prend la nourriture; celle dans laquelle il la digère, & celle par laquelle il en rend le superflu; la bouche & le conduit intestinal, depuis la bouche jusqu'à l'anus, font en effet des parties simples, & qu'aucune autre ne peut suppléer. La tête & l'épine du dos sont aussi des parties simples, dont la position est invariable; l'épine du dos sert de fondement à la charpente du corps, & c'est de la moëlle alongée qu'elle contient que dépendent les mouvemens & l'action de la plûpart des membres & des organes, c'est aussi cette partie qui paroît une des premières dans l'embryon : on pourroit même dire qu'elle paroît paroît la première, car la première chose qu'on voit dans la cicatricule de l'œuf, est une masse alongée dont l'extrémité qui forme la tête, ne distère du total de la masse par une espèce de forme contournée, & un peu plus renssité que le reste: or ces parties simples & qui paroissent les premières, sont toutes essentielles à l'existence, à la forme & à la vie de l'animal.

Il y a beaucoup plus de parties doubles dans le corps de l'animal, que de parties simples, & ces parties doubles femblent avoir été produites symmétriquement de chaque côté des parties simples, par une espèce de végétation, car ces parties doubles font semblables par la forme, & différentes par la position. La main gauche, par exemple, ressemble à la main droite, parce qu'elle est composée du même nombre de parties, lesquelles étant prises séparément, & étant comparées une à une & plufieurs à plusieurs, n'ont aucune différence; cependant si la main gauche se trouvoit à la place de la droite, on ne pourroit pas s'en servir aux mêmes usages, & on auroit raison de la regarder comme un membre très-différent de la main droite. Il en est de même de toutes les autres parties doubles, elles font semblables pour la forme, & différentes pour la position : cette position se rapporte au corps de l'animal, & en imaginant une ligne qui partage le corps du haut en bas en deux parties égales, on peut rapporter à cette ligne comme à un axe, la position de toutes ces parties femblables.

La moëlle alongée, à la prendre depuis le cerveau

Tome II. A a a

jusqu'à son extrémité inférieure, & les vertèbres qui la contiennent, paroissent être l'axe réel auquel on doit rapporter toutes les parties doubles du corps animal, elles semblent en tirer leur origine & n'être que les rameaux symmétriques qui partent de ce tronc ou de cette base commune; car on voit sortir les côtes de chaque côté des vertèbres dans le petit poulet, & le développement de ces parties doubles & symmétriques se fait par une espèce de végétation, comme celle de plusieurs rameaux qui partiroient de plusieurs boutons disposés régulièrement des deux côtés d'une branche principale. Dans tous les embryons, les parties du milieu de la tête & des vertèbres paroiffent les premières, ensuite on voit aux deux côtés d'une vésicule qui fait le milieu de la tête, deux autres vésicules qui paroissent sortir de la première; ces deux vésicules contiennent les yeux & les autres parties doubles de la tête : de même on voit de petites éminences sortir en nombre égal de chaque côté des vertèbres, s'étendre, prendre de l'accroissement & former les côtes & les autres parties doubles du tronc ; ensuite à côté de ce tronc déjà formé, on voit paroître de petites éminences pareilles aux premières, qui se développent, croisfent insensiblement & forment les extrémités supérieures & inférieures, c'est-à-dire, les bras & les jambes. Ce premier développement est fort différent de celui qui se fait dans la suite; c'est une production des parties qui femblent naître & qui paroissent pour la première fois; l'autre qui lui succède, n'est qu'un accroissement de

toutes les parties déjà nées, & formées en petit, à peu près comme elles doivent l'être en grand.

Cet ordre symmétrique de toutes les parties doubles se trouve dans tous les animaux; la régularité de la position de ces parties doubles, l'égalité de leur extension & de leur accroissement, tant en masse qu'en volume, leur parfaite ressemblance entr'elles, tant pour le total que pour le détail des parties qui les composent, semblent indiquer qu'elles tirent réellement leur origine des parties simples; qu'il doit résider dans ces parties simples une force qui agit également de chaque côté, ou, ce qui revient au même, que les parties fimples sont les points d'appui contre lesquels s'exerce l'action des forces qui produifent le développement des parties doubles; que l'action de la force par laquelle s'opère le développement de la partie droite, est égale à l'action de la force par laquelle se fait le développement de la partie gauche, & que par conféquent elle est contre-balancée par cette réaction.

De-là on doit inférer que s'il y a quelque défaut; quelqu'excès ou quelque vice dans la matière qui doit fervir à former les parties doubles, comme la force qui les pouffe de chaque côté de leur base commune, est toûjours égale, le défaut, l'excès ou le vice se doit trouver à gauche comme à droite; & que, par exemple, sipar un défaut de matière un homme se trouver n'avoir que deux doigts au lieu de cinq à la main droite, il n'aura non plus que deux doigts à la main gauche; ou bien que, si par un excès de matière organique il se trouve avoir

7 53

fix doigts à l'une des mains, il aura de même fix doigts à l'autre; ou si par quelque vice la matière qui doit servir à la formation de ces parties doubles, se trouve altérée, il y aura la même altération à la partie droite qu'à la partie gauche. C'est aussi ce qui arrive assez souvent, la plstipart des monstres le sont avec symmétrie, le dérangement des parties paroît s'être sait avec ordre, & l'on voit par les erreurs mêmes de la Nature qu'elle se méprend

toûjours le moins qu'il est possible.

Cette harmonie de position qui se trouve dans les parties doubles des animaux, se trouve aussi dans les végétaux; les branches poussent des boutons de chaque côté, les nervûres des feuilles sont également disposées de chaque côté de la nervûre principale; & quoique l'ordre fymmétrique paroisse moins exact dans les végétaux que dans les animaux, c'est seulement parce qu'il y est plus varié, les limites de la fymmétrie y font plus étendues & moins précifes; mais on peut cependant y reconnoître aifément cet ordre & distinguer les parties simples & essentielles de celles qui font doubles, & qu'on doit regarder commetirant leur origine des premières. On verra dans notre discours sur les végétaux, quelles sont les parties simples & effentielles du végétal, & de quelle manière se fait le premier développement des parties doubles dont la plûpart ne sont qu'accessoires.

Il n'est guère possible de déterminer sous quelle sorme existent les parties doubles avant leur développement, de quelle saçon elles sont pliées les unes sur les autres, &

quelle est alors la figure qui résulte de leur position par rapport aux parties simples; le corps de l'animal dans l'instant de sa formation contient certainement toutes les parties qui doivent le composer, mais la position relative de ces parties doit être bien différente alors de ce qu'elle le devient dans la suite : il en est de même de toutes les parties de l'animal ou du végétal, prises séparément; qu'on observe seulement le développement d'une petite feuille naissante, on verra qu'elle est pliée des deux côtés de la nervûre principale, que ces parties latérales font comme superposées, & que sa figure ne ressemble point du tout dans ce temps à celle qu'elle doit acquerir dans la fuite. Lorsque l'on s'amuse à plier du papier pour former ensuite au moyen d'un certain développement, des formes régulières & symmétriques, comme des espèces de couronnes, de coffres, de bateaux, &c. on peut observer que les différentes plicatures que l'on fait au papier, semblent n'avoir rien de commun avec la forme qui doit en résulter par le développement; on voit seulement que ces plicatures se font dans un ordre toûjours symmétrique, & que l'on fait d'un côté ce que l'on vient de faire de l'autre; mais ce seroit un problème au dessus de la Géométrie connue, que de déterminer les figures qui peuvent réfulter de tous les développemens d'un certain nombre de plicatures données. Tout ce qui a immédiatement rapport à la position, manque absolument à nos Sciences Mathématiques; cet Art, que Leibnitz appeloit. Analysis situs, n'est pas encore né, & cependant cet Art. Aaa iii.

qui nous feroit connoître les rapports de position entre les choses, seroit aussi utile, « peut-être plus nécessaire aux Sciences Naturelles, que l'Art qui n'a que la grandeur des choses pour objet; car on a plus souvent besoin de connostre la forme que la matière. Nous ne pouvons done pas, lorsqu'on nous présente une forme développée, reconnoître ce qu'elle étoit avant son développement; « de même lorsqu'on nous fait voir une forme enveloppée, c'est-à-dire, une forme dont les parties sont repliées les unes sur les autres, nous ne pouvons pas juger de ce qu'elle doit produire par tel ou tel développement; n'est-il donc pas évident que nous ne pouvons juger en aucune saçon de la position relative de ces parties repliées qui sont comprises dans un tout qui doit changer de figure en se développant!

Dans le développement des productions de la Nature, non-feulement des parties pliées & fuperpofées, comme dans les plicatures dont nous avons parlé, prennent de nouvelles positions, mais elles acquièrent en même temps de l'étendure & de la folidité: pussque nous ne pouvons donc pas même déterminer au juste le résultat du développement simple d'une forme enveloppée, dans lequel, comme dans le morceau de papier plié, il n'y a qu'un changement de position entre les parties, sans aucune augmentation ni diminution du volume ou de la massie de la matière, comment nous seroit-il possible de juger du développement composé du corps d'un animal dans lequel la position relative des parties change aussile-bien

que le volume & la masse de ces mêmes parties! nous ne pouvons donc raisonner sur cesa qu'en tirant quelques inductions de l'examen de la chose même dans les dissérens temps du développement, & en nous aidant des observations qu'on a faites sur le poulet dans l'œus, & sur les sœus nouvellement sormés, que les accidens & les fausses couches ont souvellement donné lieu d'observer.

On voit à la vérité le poulet dans l'œuf avant qu'il ait été couvé, il est dans une liqueur transparente qui est contenue dans une petite bourse formée par une membrane très-fine au centre de la cicatricule; mais ce poulet n'est encore qu'un point de matière inanimée, dans lequel on ne distingue aucune organisation sensible, aucune figure bien déterminée, on juge seulement par la forme extérieure, que l'une des extrémités est la tête, & que le reste est l'épine du dos; le tout n'est qu'une gelée transparente qui n'a presque point de consistance. Il paroît que c'est-là le premier produit de la fécondation. & que cette forme est le premier résultat du mélange qui s'est fait dans la cicatricule de la semence du mâle & de celle de la femelle; cependant avant que de l'affurer, il v a plufieurs choses auxquelles il faut faire attention; Jorfque la poule a habité pendant quelques jours avec le coq & qu'on l'en sépare ensuite, les œufs qu'elle produit après cette séparation, ne daiffent pas d'être féconds comme ceux qu'elle a produits dans le temps de son habitation avec le mâle. L'œuf que la poule pond vingt jours après avoir été féparée du coq, produit un poulet comme

celui qu'elle aura pondu vingt jours auparavant, peutêtre même que ce terme est beaucoup plus long, & que cette fécondité communiquée aux œufs de la poule par le cog, s'étend à ceux qu'elle ne doit pondre qu'au bout d'un mois ou davantage: les œufs qui ne fortent qu'après ce terme de vingt jours ou d'un mois, & qui sont féconds comme les premiers, se développent dans le même temps; il ne faut que vingt-un jours de chaleur aux uns comme aux autres, pour faire éclorre le poulet; ces derniers œufs font donc composés comme les premiers, & l'embryon y est aussi avancé, aussi formé. Dèslors on pourroit penser que cette forme sous laquelle nous paroît le poulet dans la cicatricule de l'œuf avant qu'il ait été couvé, n'est pas la forme qui résulte immédiatement du mélange des deux liqueurs, & il y auroit quelque fondement à soupçonner qu'elle a été précédée d'autres formes pendant le temps que l'œuf a séjourné dans le corps de la mère ; car lorsque l'embryon a la forme que nous lui voyons dans l'œuf qui n'a pas encore été couvé, il ne lui faut plus que de la chaleur pour le développer & le faire éclorre: or s'il avoit eu cette forme vingt jours ou un mois auparavant, lorsqu'il a été fécondé, pourquoi la chaleur de l'intérieur du corps de la poule, qui est certainement assez grande pour le développer, ne l'a-t-elle pas développé en effet! & pourquoi ne trouve-t-on pas le poulet tout formé & prêt à éclorre dans ces œufs qui ont été fécondés vingt-un jours auparayant, & que la poule ne pond qu'au bout de ce temps! Cette

Cette difficulté n'est cependant pas aussi grande qu'elle le paroît, car on doit concevoir que dans le temps de l'habitation du cog avec la poule chaque œuf reçoit dans sa cicatricule une petite portion de la semence du mâle, cette cicatricule contenoit déjà celle de la femelle: l'œuf attaché à l'ovaire est dans les femelles ovipares ce qu'est le corps glanduleux dans les testicules des femelles vivipares; la cicatricule de l'œuf fera, fi l'on veut, la cavité de ce corps glanduleux dans lequel réside la liqueur féminale de la femelle, celle du mâle vient s'y mêler & la pénétrer; il doit donc réfulter de ce mélange un embryon qui se forme dans l'instant même de la pénétration des deux liqueurs; aussi le premier œuf que la poule pond immédiatement après la communication qu'elle vient d'avoir avec le coq, se trouve fécondé & produit un poulet; ceux qu'elle pond dans la suite ont été fécondés de la même façon & dans le même instant, mais comme il manque encore à ces œufs des parties effentielles dont la production est indépendante de la semence du mâle, qu'ils n'ont encore ni blanc, ni membranes, ni coquille, le petit embryon contenu dans la cicatricule ne peut se développer dans cet œuf imparfait, quoiqu'il y soit contenu récllement & que son développement soit aidé de la chaleur de l'intérieur du corps de la mère. Il demeure donc dans la cicatricule dans l'état où il a été formé, jusqu'à ce que l'œuf ait acquis par son accroissement toutes les parties qui sont nécessaires à l'action & au développement du poulet, & ce n'est que quand l'œuf est arrivé Tome II. Bbb

à sa perfection, que cet embryon peut commencer à naître & à se développer. Ce développement se fait au dehors par l'incubation, mais il est certain qu'il pourroit se faire au dedans, & peut-être qu'en sortant ou cousant l'orifice de la poule pour l'empêcher de pondre, & pour retenir l'œuf dans l'intérieur de son corps, il pourroit arriver que le poulet s'y développeroit comme il se développe au dehors, & que si la poule pouvoit vivre vingtun jours après cette opération, on lui verroit produire le poulet vivant, à moins que la trop grande chaleur de l'intérieur du corps de l'animal ne fit corrompre l'œuf; car on fait que les limites du degré de chaleur nécessaire pour faire éclorre des poulets, ne sont pas fort étendues, & que le défaut ou l'excès de chaleur au delà de ces limites, est également nuisible à leur développement. Les derniers œufs que la poule pond, & dans lesquels l'état de l'embryon est le même que dans les premiers, ne prouvent donc rien autre chose, finon qu'il est nécessaire que l'œuf ait acquis toute sa perfection pour que l'embryon puisse se développer, & que quoiqu'il ait été formé dans ces œufs long-temps auparavant, il est demeuré-dans le même état où il étoit au moment de la fécondation, par le défaut de blanc & des autres parties nécessaires à son développement, qui n'étoient pas encore formées, comme il reste aussi dans le même état dans les œuss parfaits par le défaut de la chaleur nécessaire à ce même développement, puisqu'on garde souvent des œufs pendant un temps considérable avant que de les faire couver, ce qui n'empêche point du tout le développement du poulet qu'ils contiennent.

Il paroît donc que l'état dans lequel est l'embryon dans l'œuf lorsqu'il fort de la poule, est le premier état qui succède immédiatement à la fécondation; que la forme fous laquelle nous le voyons, est la première forme résultante du mélange intime & de la pénétration des deux liqueurs féminales; qu'il n'y a pas eu d'autres formes intermédiaires, d'autres développemens antérieurs à celui qui va s'exécuter; & que par conféquent, en suivant, comme l'a fait Malpighi, ce développement heure par heure, on en faura tout ce qu'il est possible d'en favoir, à moins que de trouver quelque moyen qui pût nous mettre à portée de remonter encore plus haut, & de voir les deux liqueurs fe mêter fous nos yeux, pour reconnoître comment se fait le premier arrangement des parties qui produisent la forme que nous voyons à l'embryon dans l'œuf avant qu'il ait été couvé.

Si l'on réfléchit fur cette fécondation, qui se fait dans le même moment de ces œus, qui ne doivent cependant paroître que successivement & long-temps les uns après les autres, on en tirera un nouvel argument contre l'existence des œus dans les vivipares; car si les femelles des animaux vivipares, si les femmes contiennent des œus comme les poules, pourquoi n'y en a-t-il pas plusieurs de fécondés en même temps, dont les uns produiroient des fœtus au bout de neuf mois, & les autres quelques temps après! & lorsque les femmes font deux ou trois ensans;

pourquoi viennent-ils au mondetous dans le même temps? fi ces fœtus se produisoient au moyen des œus, ne viendroient-ils pas successivement les uns après les autres, selon qu'ils auroient été formés ou excités par la femence du mâle dans des œuss plus ou moins avancés, ou plus ou moins parfaits! & les superséations ne seroient-elles pas aussi fréquentes qu'elles sont rares, aussi naturelles qu'elles paroissent être accidentelles!

On ne peut pas suivre le développement du fœtus. humain dans la matrice, comme on suit celui du poulet dans l'œuf; les occasions d'observer sont rares, & nous ne pouvons en savoir que ce que les Anatomistes, les Chirurgiens & les Accoucheurs en ont écrit : e'est en rassemblant toutes les observations particulières qu'ils ont faites, & en comparant leurs remarques & leurs descriptions, que nous allons saire l'Histoire abrégée du fœtus humain.

Il y a grande apparence qu'immédiatement après le mélange des deux liqueurs féminales, tout l'ouvrage de la génération est dans la matrice sous la forme d'un petit globe, puisque l'on fait par les observations des Anatomisles que, trois ou quatre jours après la conception, il y a dans la matrice une bulle ovale qui a au moins six lignes sur songrand diamètre, & quatre lignes sur le petit; cettte bulle est sormée par une membrane extrémement sine, qui renferme une liqueur limpide & assez semblable à du blanc d'œus. On peut déjà apercevoir dans cette liqueur quelques petites sibres réunies, qui sont les

premières ébauches du fœtus; on voit ramper fur la furface de la bulle un lacis de petites fibres, qui occupe la moitié de la fuperficie de cet ovoïde depuis l'une des extrémités du grand axe jufqu'au milicu, c'est-à-dire, jufqu'au cercle formé par la révolution du petit axe; ce font-là les premiers vestiges du placenta.

Sept jours après la conception l'on peut distinguer à l'œil simple les premiers linéamens du sœtus; cependant ils sont encore informes, on voit seulement au bout de ces sept jours, ce qu'on voit dans l'œus au bout de vingt-quatre heures, une masse d'une gelée presque transparente qui a déjà quelque solidité, & dans laquelle on reconnoît la tête & le tronc, parce que cette masse est d'une sorme alongée, que la partie supérieure qui représente le tronc, est plus déliée & plus longue; on voit aussi quelques petites fibres en forme d'aigrette qui sortent du milieu du corps du sœtus, & qui aboutissent à la membrane dans laquelle il est rensermé aussi -bien que la liqueur qui l'environne; ces fibres doivent former dans la suite le cordon ombilical.

Quinze jours après la conception l'on commence à bien distinguer la tête, & à reconnoître les traits les plus apparens du visage; le nez n'est encore qu'un petit silet proéminent & perpendiculaire à une ligne qui indique la séparation des lèvres; on voit deux petits points noirs à la place des yeux, & deux petits trous à celle des oreilles: le corps du sœus a aussi pris de l'accroissement; on voit aux deux côtés de la partie supérieure du tronc & Bbb iij

au bas de la partie inférieure, de petites protubérances qui font les premières ébauches des bras & des jambes, la longueur du corps entier est alors à peu près de cinq

lignes.

Huit jours après, c'est-à-dire, au bout de trois semaines, le corps du sœtus n'a augmenté que d'environ une ligne, mais les bras & les jambes, les mains & les pieds sont apparens; l'accroissement des bras est plus prompt que celui des jambes, & les doigts des mains se séparent plûtôt que ceux des pieds; dans ce même temps l'organisation intérieure du sœtus commence à être sensible, les os sont marqués par de petits filets aussi fins que des cheveux; on reconnoît les côtes, elles ne sont encore que des filets disposés régulièrement des deux côtés de l'épine; les bras, les jambes, & les doigts des pieds & des mains, sont aussi représentés par de pareils filets.

A un mois le fœtus a plus d'un pouce de longueur, il est un peu courbé dans la situation qu'il prend naturellement au milieu de la liqueur qui l'environne, les membranes qui contiennent le tout, se sont augmentées en étendue & en épaisseur; toute la masse est totajours de figure ovoïde, & elle est alors d'environ un pouce & demi sur le grand diamètre, & d'un pouce & un quart sur le petit diamètre. La figure humaine n'est plus équivoque dans le fœtus, toutes les parties de la face sont déjà reconnoissables; le corps est dessiné, les hanches & le ventre sont élevés, les membres sont formés; les doigts des pieds & des mains sont séparés les uns des autres,

la peau est extrêmement mince & transparente, les viscères sont déjà marqués par des fibres pelotonnées, les vaisseaux sont menus comme des fils, & les membranes extrêmement déliées, les os sont encore mols, & ce n'est qu'en quelques endroits qu'ils commencent à prendre un peu de solidité: les vaisseaux qui doivent composer le cordon ombilical, sont encore en ligne droite les uns à côté des autres; le placenta n'occupe plus que le tiers de la masse totale, au lieu que dans les premiers jours il en occupoit la moitié, il paroît donc que son accroissement en étendue superficielle n'a pas été aussi grand que celui du fœtus & du reste de la masse, mais il a beaucoup augmenté en folidité, son épaisseur est devenue plus grande à proportion de celle de l'enveloppe du fœtus, & on peut déjà distinguer les deux membranes dont cette enveloppe est composée.

Selon Hippocrate, le fœtus mâle se développe plus promptement que le fœtus semelle; il prétend qu'au bout de trente jours toutes les parties du corps du mâle sont apparentes, & que celle du sœtus semelle ne le sont

qu'au bout de quarante-deux jours.

A fix femaines le fœtus a près de deux pouces de longueur, la figure humaine commence à se perfectionner, la tête est seulement beaucoup plus grosse à proportion que les autres parties du corps, on aperçoit le mouvement du cœur à peu près dans ce temps; on l'a vû battre dans un sette de cinquante jours, & même continuer de battre affez long-temps après que le sœus fut tiré hors du sein de la mère,

## 384 HISTOIRE NATURELLE.

A deux mois le fœtus a plus de deux pouces de longueur, l'olfification eft fenfible au milieu du bras, de l'avant-bras, de la cuiffé & de la jambe, & dans la pointe de la mâchoire inférieure, qui eft alors fort avancée au delà de la mâchoire fupérieure. Ce ne font encore, pour ainsi dire, que des points offeux; mais par l'effet d'un développement plus prompt les clavicules sont déjà offifiées en entier, le cordon ombilical est formé, les vaisfeaux qui le composent, commencent à se tourner & à se tordre à peu près comme les fils qui composent une corde; mais ce cordon est encore sort court en comparaison de ce qu'il doit être dans la suite.

À trois mois le fœtus a près de trois pouces, il pèse environ trois onces. Hippocrate dit que c'est dans ce temps que les mouvemens du fœtus mâle commencent à être sensibles pour la mère, & il assure que le sœtus semelle ne se fait sentir ordinairement qu'après le quatrième mois; cependant il y a des semmes qui disent avoir senti dès le commencement du second mois, le mouvement de seur ensant: il est asser dissille d'avoir sur cela quelque chose de certain, la sensation que les mouvemens du sœtus excitent, dépendant peut-être plus dans ces commencemens, de la sensibilité de la mère, que de la force du sœtus.

Quatre mois & demi après la conception la longueur du fœtus est de fix à fept pouces; toutes les parties de son corps sont si fort augmentées qu'on les distingue parfaitement les unes des autres, les ongles mêmes paroissent

aux doigts des pieds & des mains. Les testicules des mâles sont enfermés dans le ventre au dessus des reins; l'estomac est rempli d'une humeur un peu épaisse & assez semblable à celle que renferme l'amnios; on trouve dans les petits boyaux une matière laiteuse, & dans les gros une matière noire & liquide; il y a un peu de bile dans la vésicule du fiel, & un peu d'urine dans la vessie. Comme le fœtus flotte librement dans le liquide qui l'environne, il y a toûjours de l'espace entre son corps & les membranes qui l'enveloppent; ces enveloppes croiffent d'abord plus que le fœtus, mais après un certain temps c'est tout le contraire, le fœtus croît à proportion plus que ces enveloppes, il peut y toucher par les extrémités de son corps, & on croiroit qu'il est obligé de les plier. Avant la fin du troisième mois la tête est courbée en avant, le menton pose sur la poitrine, les genoux sont relevés, les jambes repliées en arrière, souvent elles sont croisées, & la pointe du pied est tournée en haut & appliquée contre la cuisse, de sorte que les deux talons sont fort près l'un de l'autre : quelquefois les genoux s'élèvent si haut qu'ils touchent presque aux joues, les jambes sont pliées fous les cuisses, & la plante du pied est toûjours en arrière; les bras font abaissés & repliés sur la poitrine : l'une des mains, souvent toutes les deux, touchent le visage, quelquefois elles sont fermées, quelquefois aussi les bras font pendans à côté du corps. Le fœtus prend ensuite des situations différentes de celles-ci; lorsqu'il est prêt à sortir de la matrice, & même long-temps auparavant, il a Tome II. Ccc

ordinairement la tête en bas & la face tournée en arrière. & il est naturel d'imaginer qu'il peut changer de situation à chaque instant. Des personnes expérimentées dans l'art des accouchemens, ont prétendu s'être affurées qu'il en changeoit en effet beaucoup plus fouvent qu'on ne le croit vulgairement. On peut le prouver par plusieurs observations, 1° on trouve fouvent le cordon ombilical tortillé & passé autour du corps & des membres de l'enfant, d'une manière qui suppose nécessairement que le fœtus ait fait des mouvemens dans tous les sens, & qu'il ait pris des positions successives très-différentes entr'elles; 2° les mères sentent les mouvemens du fœtus tantôt d'un côté de la matrice & tantôt d'un autre côté, il frappe également en plusieurs endroits différens, ce qui suppose qu'il prend des situations différentes : 3° comme il nage dans un liquide qui l'environne de tous côtés, il peut très-aisément se tourner, s'étendre, se plier par ses propres forces, & il doit aussi prendre des situations différentes, suivant les différentes attitudes du corps de la mère, par exemple, lorsqu'elle est couchée, le fœtus doit être dans une autre fituation que quand elle est debout.

La plûpart des Anatomisses ont dit que le fœtus est contraint de courber son corps & de plier ses membres, parce qu'il est trop gêné dans son enveloppe; mais cette opinion ne me paroît pas sondée, car il y a, sur-tout danc cinq ou six premiers mois de la grossesse, beaucoup plus d'espace qu'il n'en saut pour que le sœtus puisse s'étendre, & cependant il est dans ce temps même courbé &

replié: on voit aussi que le poulet est courbé dans la liqueur que contient l'amnios, dans le temps même que cette membrane est affez étendue & cette liqueur affez abondante pour contenir un corps cinq ou fix fois plus gros que le poulet ; ainsi on peut croire que cette forme courbée & repliée que prend le corps du fœtus, est naturelle, & point du tout forcée; je serois volontiers de l'avis de Harvey, qui prétend que le fœtus ne prend cette attitude que parce qu'elle est la plus favorable au repos & au fommeil, car tous les animaux mettent leur corps dans cette position pour se reposer & pour dormir; & comme le fœtus dort presque toûjours dans le sein de la mère, il prend naturellement la situation la plus avantageuse : Certè, dit ce fameux Anatomiste, animalia omnia, dum quiescunt & dormiunt, membra sua ut plurimum adducunt & complicant, figuramque ovalem ac conglobatam quærunt: ita pariter embryones qui ætatem suam maximè somno transigunt, membra sua positione ea qua plasmantur (tanquam naturalissimà ac maximè indolenti quietique aptissimà) componunt. (V. Harvey de Generat. p. 257.)

La matrice prend, comme nous l'avons dit, un affez prompt accroiffement dans les premiers temps de la groffeffe, elle continue auffi à augmenter à mesure que le fœtus augmente; mais l'accroiffement du fœtus devenant 
ensuite plus grand que celui de la matrice, sur tout dans 
les derniers temps, on pourroit croire qu'il s'y trouve 
trop serré, & que quand le temps d'en fortir est arrivé, 
il s'agite par des mouvemens réitérés; il fait alors en effet

fuccessivement & à diverses reprises des efforts violens, la mère en ressent vivement l'impression; l'on désigne ces sensations douloureuses & leur retour périodique, quand on parle des heures du travail de l'enfantement; plus le fœtus a de sorce pour dilater la capacité de la matrice, plus il trouve de résistance, le ressont attreue de cette partie tend à la resserre & en augmente la réaction: dèslors tout l'effort tombe sur son orifice; cet orifice a déjà été agrandi peu à peu dans les derniers mois de la grossessifie; la tête du sœtus porte depuis long-temps sur les bords de cette ouverture, & la dilate par une pression continuelle; dans le moment de l'aecouchement le sœtus en réunissant ses propres sorces à celles de la mère, ouvre ensin cet orifice autant qu'il est nécessaire pour se faire passage & sortir de la matrice.

Ce qui peut faire croire que ces douleurs qu'on défigne par le nom d'heures du travail, ne proviennent que de la dilatation de l'orifice de la matrice, c'eft que cette dilatation eft le plus fûr moyen pour reconnoître fi les douleurs que reffent une femme groffe, font en effet les douleurs, de l'enfantement: il arrive affez fouvent que les femmes éprouvent dans la groffesse des douleurs trèsvives, & qui ne sont cependant pas celles qui doivent précéder l'accouchement; pour distinguer ces fausses douleurs des vraies, Deventer conseille à l'accoucheur de toucher l'orifice de la matrice, & il affure que si ce sont en effet les douleurs vraies, la dilatation de cet orifice augmentera toûjours par l'effet de ces douleurs; & qu'au

contraire, si ce ne sont que de fausses douleurs, c'est-àdire, des douleurs qui proviennent de quelqu'autre cause que de celle d'un enfantement prochain, l'orifice de la matrice se rétrécira plûtôt qu'il ne se dilatera, ou du moins qu'il ne continuera pas à se dilater; dès-lors on est assez fondé à imaginer que ces douleurs ne proviennent que de la dilatation forcée de cet orifice : la seule chose qui soit embarrassante, est cette alternative de repos & de souffrance qu'éprouve la mère ; lorsque la première douleur est passée, il s'écoule un temps considérable avant que la seconde se fasse sentir; & de même il y a des intervalles, fouvent très-longs, entre la seconde & la troisième, entre la troisième & la quatrième douleur, &c. Cette circonstance de l'effet ne s'accorde pas parfaitement avec la cause que nous venons d'indiquer, car la dilatation d'une ouverture qui se fait peu à peu, & d'une manière continue. devroit produire une douleur constante & continue, & non pas des douleurs par accès; je ne sais donc si on ne pourroit pas les attribuer à une autre cause qui me paroît plus convenable à l'effet, cette cause seroit la séparation du placenta : on fait qu'il tient à la matrice par un certain nombre de mamelons qui pénètrent dans les petites lacunes ou cavités de ce vifcère; dès-lors ne peut-on pas supposer que ces mamelons ne sortent pas de leurs cavités tous en même temps! le premier mamelon qui se séparera de la matrice, produira la première douleur, un autre mamelon qui se séparera quelque temps après, produira une autre douleur, &c. L'effet répond ici parsaitement à Ccc iii

la cause, & on peut appuyer cette conjecture par une autre observation; c'est qu'immédiatement avant l'accouchement, il sort une liqueur blancheâtre & visqueuse, semblable à celle que rendent les mamelons du placenta lorqu'on les tire hors des lacunes où ils ont leur insertion, ce qui doit saire penser que cette liqueur, qui sort alors de la matrice, est en esset produite par la séparation de

quelque mamelon du placenta.

Il arrive quelquefois que le fœtus fort de la matrice fans déchirer les membranes qui l'enveloppent, & par conséquent sans que la liqueur qu'elles contiennent, se foit écoulée: cet accouchement paroît être le plus naturel, & ressemble à celui de presque tous les animaux; cependant le fœtus humain perce ordinairement ses membranes à l'endroit qui se trouve sur l'orifice de la matrice, par l'effort qu'il fait contre cette ouverture; & il arrive affez fouvent que l'amnios qui est fort mince, ou même le chorion, se déchirent sur les bords de l'orifice de la matrice, & qu'il en reste une partie sur la tête de l'enfant en forme de calotte, c'est ce qu'on appelle naître coëffé. Dès que cette membrane est percée ou déchirée, la liqueur qu'elle contient, s'écoule: on appelle cet écoulement le bain ou les eaux de la mère ; les bords de l'orifice de la matrice & les parois du vagin en étant humectés, se prêtent plus facilement au paffage de l'enfant; après l'écoulement de cette liqueur, il reste dans la capacité de la matrice un vuide dont les accoucheurs intelligens favent profiter pour retourner le fœtus, s'il est dans une position

défavantageuse pour l'accouchement ou pour le débarrasser des entraves du cordon ombilical, qui l'empêchent quelquefois d'avancer. Lorsque le fœtus est sorti, l'accouchement n'est pas encore fini, il reste dans la matrice le placenta & les membranes : l'enfant nouveau-né y est attaché par le cordon ombilical, la main de l'accoucheur, ou seulement le poids du corps de l'enfant, les tire au dehors par le moyen de ce cordon: c'est ce qu'on appelle délivrer la femme, & on donne alors au placenta & aux membranes le nom de délivrance. Ces organes qui étoient nécessaires à la vie du fœtus, deviennent inutiles & même nuisibles à celle du nouveau-né; on les sépare tout de fuite du corps de l'enfant en nouant le cordon à un doigt de distance du nombril, & on le coupe à un doigt au dessus de la ligature ; ce reste du cordon se dessèche peu à peu, & se sépare de lui-même à l'endroit du nombril, ordinairement au sixième ou septième jour.

En examinant le fœtus dans le temps qui précède la naissance, l'on peut prendre quelqu'idée du méchanisme de ses sonctions naturelles; il a des organes qui lui sont nécessaires dans le sein de sa mère, mais qui lui devienment inutiles dès qu'il en est sonctions du sœtus, il saut expliquer un peu plus en détail ce qui a rapport à ses parties accessories, qui sont le cordon, les enveloppes, la liqueur qu'elles contiennent, & ensin le placenta: le cordon qui est attaché au corps du sœtus à l'endroit du nombril, est composé de deux artères & d'une veine qui prolongent

le cours de la circulation du fang, la veine est plus groffe que les artères : à l'extrémité de ce cordon, chacun de ces vaisseaux se divise en une infinité de ramifications qui s'étendent entre deux membranes, & qui s'écartent éga-Iement du tronc commun, de sorte que le composé de ces ramifications est plat & arrondi; on l'appelle placenta, parce qu'il ressemble en quelque façon à un gâteau, la partie du centre en est plus épaisse que celle des bords, l'épaisseur moyenne est d'environ un pouce, & le diamètre de huit ou neuf pouces, & quelquefois davantage; la face extérieure qui est appliquée contre la matrice, est convexe, la face intérieure est concave, le sang du fœtus circule dans le cordon & dans le placenta; les deux artères du cordon sortent de deux grosses artères du fœtus & en recoivent du fang qu'elles portent dans les ramifications artérielles du placenta, au fortir desquelles il passe dans les ramifications veineuses qui le rapportent dans la veine ombilicale, cette veine communique avec une veine du fœtus dans laquelle elle le verse.

La face concave du placenta est revêtue par le chorion, l'autre face est aussi recouverte par une sorte de membrane molle & facile à déchirer, qui semble être une continuation du chorion, & le fœtus est rensermé sous la double enveloppe du chorion & de l'amnios; la forme du tout est globuleuse, parce que les intervalles qui se trouvent entre les enveloppes & le fœtus, sont remplis par une liqueur transparente qui environne le fœtus. Cette liqueur est contenue par l'amnios, qui est la membrane intérieure

intérieure de l'enveloppe commune; cette membrane est mince & transparente, elle se replie sur le cordon ombilical à l'endroit de son insertion dans le placenta, & le revêt sur toute sa longueur jusqu'au nombril du fœtus: e chorion est la membrane extérieure, elle est épaisse & spongieuse, parsemée de vaisseaux sanguins, & composse de plusieurs lames dont on croit que l'extérieure tapisse la face convexe du placenta; elle en suit les inégalités, elle s'élève pour recouvrir les petits mamelons qui sortent du placenta, & qui sont reçûs dans les cavités qui se trouvent dans le fond de la matrice & que l'on appelle Lacunes; le fœtus ne tient à la matrice que par cette seule insertion de quelques points de son enveloppe extérieure dans les petites cavités ou sinuosités de ce viscère.

Quelques Anatomistes ont cru que le fœtus humain avoit, comme ceux de certains animaux quadrupèdes, une membrane appelée Allantoïde, qui formoit une capacité destinée à recevoir l'urine, & ils ont prétendu l'avoir trouvée entre le chorion & l'amnios, ou au milieu du placenta à la racine du cordon ombilical, sous la forme d'une vessie assez grosse, dans laquelle l'urine entroit par un long tuyau qui faifoit partie du cordon, & qui alloit s'ouvrir d'un côté dans la vessie, & de l'autre dans cette membrane allantoïde; c'étoit, felon eux, l'ouraque tel que nous le connoissons dans quelques animaux. Ceux qui ont cru avoir fait cette découverte de l'ourague dans le fœtus humain, avouent qu'il n'étoit pas à beaucoup près si gros que dans les quadrupèdes, mais qu'il étoit Tome II. Ddd

partagé en plusieurs filets si petits, qu'à peine pouvoit-on les apercevoir; que cependant ces filets étoient creux, & que l'urine passoit dans la cavité intérieure de ces filets, comme dans autant de canaux.

L'expérience & les observations du plus grand nombre des Anatomistes, sont contraires à ces saits; on ne trouve ordinairement aucuns vestiges de l'allantoïde entre l'amnios & le chorion, ou dans le placenta, ni de l'ouraque dans le cordon; il y a seulement une sorte de ligament qui tient d'un bout à la face extérieure du sond de la vessie, & de l'autre au nombril, mais il devient si délié en entrant dans le cordon, qu'il y est réduit à rien; pour l'ordinaire ce ligament n'est pas creux, & on ne voit point d'ouverture dans le fond de la vessie, qui y réponde.

Le fœtus n'a aucune communication avec l'air libre, & les expériences que l'on a faites fur fes poumons, ont prouvé qu'ils n'avoient pas reçû l'air comme ceux de l'enfant nouveau-né, car ils vont à fond dans l'eau, au lieu que ceux de l'enfant qui a respiré, surnagent; le sœtus ne respire donc pas dans le sein de la mère, par consequent il ne peut former aucun son par l'organe de la voix, & il semble qu'on doit regarder comme des sables les histoires qu'on débite sur les gémissemens & les cris des ensans avant leur naissance. Cependantil peut arriver après l'écoulement des eaux, que l'air entre dans la capacité de la matrice, & que l'onsant commence à respirer avant que d'en être sorti; dans ce cas il pourra crier, comme le petit poulet crie avant même que d'avoir casse sont des consultes.

de l'œuf qui le renferme, parce qu'il y a de l'air dans la cavité qui est entre la membrane extérieure & la coquille, comme on peut s'en assurer sur les œufs dans lesquels le poulet est déjà fort avancé, ou seulement sur ceux qu'on a gardés pendant quelque temps & dont le petit lait s'est évaporé à travers les pores de la coquille; car en cassant ces œufs on trouve une cavité considérable dans le bout supérieur de l'œuf entre la membrane & la coquille, & cette membrane est dans un état de fermeté & de tension, ce qui ne pourroit être, si cette cavité étoit absolument vuide, car dans ce cas, le poids du reste de la matière de l'œuf casseroit cette membrane, & le poids de l'atmosphère briseroit la coquille à l'endroit de cette cavité; il est donc certain qu'elle est remplie d'air, & que c'est par le moyen de cet air que le poulet commence à respirer avant que d'avoir cassé la coquille; & si l'on demande d'où peut venir cet air qui est renfermé dans cette cavité, il est aisé de répondre qu'il est produit par la fermentation intérieure des matières contenues dans l'œuf, comme l'on fait que toutes les matières en fermentation en produisent. Voyez la Statique des végétaux, chap. 6.

Le poumon du fœtus étant sans aucun mouvement, il n'entre dans ce viscère qu'autant de sang qu'il en saut pour le nourrir & le saire croître, & il y a une autre voie ouverte pour le cours de la circulation : le sang qui est dans l'oreillette droite du cœur, au lieu de passer dans l'artère pulmonaire & de revenir, après avoit parcouru le poumon, dans l'oreillette gauche par la veine pubmonaire,

passe immédiatement de l'oreillette droite du cœur dans la gauche par une ouverture nommée le trou oval, qui est dans la cloison du cœur entre les deux oreillettes: il entre ensuite dans l'aorte, qui le distribue dans toutes les parties du corps par toutes ses ramifications artérielles, au sortir desquelles les ramifications veineuses le reçoivent & le rapportent au cœur en se réunissant toutes dans la veinecave qui aboutit à l'oreillette droite du cœur : le fang que contient cette oreillette, au lieu de passer en entier par le trou oval, peut s'échapper en partie dans l'artère pulmonaire, mais il n'entre pas pour cela dans le corps des poumons, parce qu'il y a une communication entre l'artère pulmonaire & l'aorte, par un canal artériel qui va immédiatement de l'une à l'autre; c'est par ces voies que le fang du fœtus circule fans entrer dans le poumon, comme il y entre dans les enfans, les adultes, & dans tous les animaux qui respirent.

On a cru que le fang de la mère paffoit dans le corps du fœtus, par le moyen du placenta & du cordon ombilical : on supposoit que les vaisseaux sanguins de la matrice étoient ouverts dans les lacunes, & ceux du placenta dans les mamelons, & qu'ils s'abouchoient les uns avec les autres, mais l'expérience est contraire à cette opinion; on a injecté les artères du cordon, la liqueur est revenue en entier par les veines, & il ne s'en est échappé aucune partie à l'extérieur : d'ailleurs on peut tirer les mamelons des lacunes où ils font logés, fans qu'il forte du fang, ni de la matrice, ni du placenta; il fuinte seulement de l'une

& de l'autre une liqueur laiteuse: c'est, comme nous l'avons dit, cette liqueur qui sert de nourriture au scetus; il semble qu'elle entre dans les veines du placenta, comme le chyle entre dans la veine sous-clavière, & peut-être le placenta fait-il en grande partie l'office du poumon pour la sanguification. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le sang paroît bien plûtôt dans le placenta que dans le scetus, & j'ai souvent observé dans des œuss couvés pendant un jour ou deux, que le sang paroît d'abord dans les membranes, & que les vaisseaux sanguins y sont fort gros & en très-grand nombre, tandis qu'à l'exception du point auquel ils aboutissent, le corps entier du petit poulet n'est qu'une matière blanche & presque transparente, dans laquelle il n'y a encore aucun vaisseau suisseau sanguin.

On pourroit croire que la liqueur de l'amnios est une nourriture que le fœtus reçoit par la bouche; quelques observateurs prétendent avoir reconnu cette liqueur dans son estomac, & avoir vû quelques sœtus auxquels le cordon ombilical manquoit entièrement, & d'autres qui n'en avoient qu'une très-petite portion qui ne tenoit point au placenta; mais dans ce cas, la liqueur de l'amnios ne pourroit-elle pas entrer dans le corps du sœtus par la petite portion du cordon ombilical, ou par l'ombilic même! d'ailleurs, on peut opposer à ces observations d'autres observations. On a trouvé quelquesois des sœtus qui avoient la bouche sermée, & dont les lèvres n'étoient passéparées; on en a vû aussi dont l'œsophage n'avoit aucune ouverture: pour concilier tous ces faits, il s'est trouvé des

Anatomistes qui ont cru que les alimens passoient au fœtus en partie par le cordon ombilical, & en partie par la bouche. Il me paroît qu'aucune de ces opinions n'est fondée: il n'est pas question d'examiner le seul accroissement du fœtus, & de chercher d'où & par où il tire fa nourriture; il s'agit de favoir comment se fait l'accroissement du tout, car le placenta, la liqueur & les enveloppes croiffent & augmentent auffi-bien que le fœtus, & par conféquent ces instrumens, ces canaux, employés à recevoir ou à porter cette nourriture àu fœtus, ont eux-mêmes une espèce de vie. Le développement ou l'accroissement du placenta & des enveloppes est aussi difficile à concevoir que celui du fœtus, & on pourroit également dire, comme je l'ai déjà infinué, que le fœtus nourrit le placenta, comme l'on dit que le placenta nourrit le fœtus. Le tout est, comme l'on sait, flottant dans la matrice, & fans aucune adhérence dans les commencemens de cet accroissement, ainsi il ne peut se faire que par une intussusception de la matière laiteuse qui est contenue dans la matrice; le placenta paroît tirer le premier cette nourriture, convertir ce lait en fang, & le porter au fœtus par des veines: la liqueur de l'amnios ne paroît être que cette même liqueur laiteuse dépurée, dont la quantité augmente par une pareille intusfusception, à mesure que cette membrane prend de l'accroissement, & le fœtus peut tirer de cette liqueur par la même voie de l'intussusception la nourriture nécessaire à son développement, car on doit observer que dans les premiers temps, & même jusqu'à

deux & trois mois, le corps du fœtus ne contient que très-peu de fang ; il est blanc comme de l'yvoire, & ne paroît être composé que de lymphe qui a pris de la folidité; & comme la peau est transparente, & que toutes les parties font très-molles, on peut aifément concevoir que la liqueur dans laquelle le fœtus nage, peut les pénétrer immédiatement, & fournir ainsi la matière nécessaire à fa nutrition & à fon développement. Seulement on peut croire que dans les derniers temps il prend de la nourriture par la bouche, puisqu'on trouve dans son estomac une liqueur semblable à celle que contient l'amnios, de l'urine dans la vessie, & des excrémens dans les intestins; & comme on ne trouve ni urine, ni meconium. c'est le nom de ces excrémens, dans la capacité de l'amnios, il y a tout lieu de croire que le fœtus ne rend point d'excrémens, d'autant plus qu'on en a vû naître fans avoir l'anus percé, & fans qu'il y eût pour cela une plus grande quantité de meconium dans les intestins,

Quoique le fœtus ne tienne pas immédiatement à la matrice, qu'il n'y foit attaché que par de petits mamelons extérieurs à fes enveloppes, qu'il n'y ait aucune communication du fang de la mère avec le fien, qu'en un mot il foit-à plufieurs égards auffi indépendant de la mère qui le porte, que l'œuf l'eft de la poule qui le couve, on a prétendu que tout ce qui affectoit la mère, affectoit auffi le fœtus; que les impressions de l'une agissioient sur le eceveau de l'autre, & on a attribué à cette influence imaginaire les ressemblances, les monstruosités, & sur-tout

les taches qu'on voit sur la peau. J'ai examiné plusieurs de ces marques, & je n'ai jamais aperçu que des taches qui m'ont paru caufées par un dérangement dans le tiffu de la peau. Toute tache doit nécessairement avoir une figure qui ressemblera, si l'on veut, à quelque chose; mais je crois que la ressemblance que l'on trouve dans cellesci, dépend plûtôt de l'imagination de ceux qui les voient, que de celle de la mère. On a poussé sur ce sujet le merveilleux auffi-loin qu'il pouvoit aller; non seulement on a voulu que le fœtus portât les représentations réelles des appétits de sa mère, mais on a encore prétendu que par une fympathie singulière les taches qui représentoient des fruits, par exemple, des fraises, des cerises, des mûres, que la mère avoit desiré de manger, changeoient de couleur; que leur couleur devenoit plus foncée dans la faifon où ces fruits entroient en maturité. Avec un peu plus d'attention & moins de prévention, l'on pourroit voir cette couleur des taches de la peau changer bien plus fouvent: ces changemens doivent arriver toutes les fois que le mouvement du sang est accéléré, & cet effet est tout ordinaire dans le temps où la chaleur de l'été fait mûrir les fruits. Ces taches font toûjours ou jaunes, ou rouges, ou noires, parce que le fang donne ces teintes de couleur à la peau lorsqu'il entre en trop grande quantité dans les vaisseaux dont elle est parsemée : si ces taches ont pour cause l'appétit de la mère, pourquoi n'ont-elles pas des formes & des couleurs aussi variées que les objets de ces appétits! que de figures fingulières ou

on verroit si les vains desirs de la mère étoient écrits sur la peau de l'enfant.

Comme nos sensations ne ressemblent point aux objets qui les causent, il est impossible que le desir, la frayeur, l'horreur, qu'aucune passion en un mot, aucune émotion intérieure, puissent produire des représentations réelles de ces mêmes objets; & l'ensant étant à cet égard aussi indépendant de la mère qui le porte, que l'œus l'est de la poule qui le couve, je croirai tout aussi volontiers, ou tout aussi peu, que l'imagination d'une poule qui voit tordre le col à un coq, produira dans les œuss qu'elle ne fait qu'échausser, des poulets qui auront le col tordu, que je croirois l'histoire de la force de l'imagination de cette semme qui, ayant vû rompre les membres à un criminel, mit au monde un ensant dont les membres étoient rompus.

Mais supposons pour un instant que ce sait sût avéré; je soutiendrois toûjours que l'imagination de la mère n'a pû produire cet effet; car quel est l'effet du saississement & de l'horreur! un mouvement intérieur, une convulsion, si l'on veut, dans le corps de la mère, qui aura secoué, ébranlé, comprimé, ressert, resaché, agité la matrice; que peut-il résulter de cette commotion! rien de semblable à la cause, car si cette commotion est très-violente, on conçoit que le fœtus peut recevoir un coup qui le tuera, qui le blessera, ou qui rendra dissons quelques-unes des parties qui auront été frappées avec plus de force que les autres; mais comment conceyra-t-on que ce mouvement,

Eee

Tome II.

cette commotion communiquée à la matrice, puisse produire dans le fœtus quelque chose de semblable à la pensée de la mère, à moins que de dire comme Harvey, que la matrice a la faculté de concevoir des idées, & de les réaliser sur le fœtus!

Mais, me dira-t-on, comment donc expliquer le fait; si ce n'est pas l'imagination de la mère qui a agi sur le fœtus, pourquoi est-il venu au monde avec les membres rompus! A cela je réponds que quelque témérité qu'il y ait à vouloir expliquer un fait lorsqu'il est en même temps extraordinaire & incertain, quelque défavantage qu'on ait à vouloir rendre raison de ce même fait supposé comme vrai, lorsqu'on en ignore les circonstances, il me paroît cependant qu'on peut répondre d'une manière satisfaisante à cette espèce de question, de laquelle on n'est pas en droit d'exiger une folution directe. Les choses les plus extraordinaires, & qui arrivent le plus rarement, arrivent cependant aussi nécessairement que les choses ordinaires & qui arrivent très-souvent; dans le nombre infini de combinaisons que peut prendre la matière, les arrangemens les plus extraordinaires doivent se trouver, & se trouvent en effet, mais beaucoup plus rarement que les autres; dès-lors on peut parier, & peut-être avec avantage, que fur un million, ou, si l'on veut, mille millions d'enfans qui viennent au monde, il en naîtra un avec deux têtes, ou avec quatre jambes, ou avec des membres rompus, ou avec telle difformité ou monstruosité particulière qu'on youdra supposer. Il se peut donc naturellement,

& fans que l'imagination de la mère y ait eu part, qu'il soit né un enfant dont les membres étoient rompus; il se peut même que cela soit arrivé plus d'une sois, & il se peut enfin encore plus naturellement, qu'une femme qui devoit accoucher de cet enfant, ait été au spectacle de la roue, & qu'on ait attribué à ce qu'elle y avoit vû, & à son imagination frappée, le défaut de conformation de son enfant. Mais indépendamment de cette réponse générale qui ne satisfera guère que certaines gens, ne peut-on pas en donner une particulière, & qui aille plus directement à l'explication de ce fait ! Le fœtus n'a, comme nous l'avons dit, rien de commun avec la mère, ses fonctions en sont indépendantes, il a ses organes, son fang, ses mouvemens, & tout cela lui est propre & particulier : la seule chose qu'il tire de sa mère, est cette liqueur ou lymphe nourricière que filtre la matrice; si cette lymphe est altérée, si elle est envenimée du virus vénérien, l'enfant devient malade de la même maladie, & on peut penser que toutes les maladies qui viennent du vice ou de l'altération des humeurs, peuvent se communiquer de la mère au fœtus; on fait en particulier que la vérole se communique, & l'on n'a que trop d'exemples d'enfans qui font, même en naissant, les victimes de la débauche de leurs parens. Le virus vénérien attaque les parties les plus folides des os, & il paroît même agir avec plus de force, & se déterminer plus abondamment vers ces parties les plus folides, qui font toûjours celles du milieu de la longueur des os, car on fait que l'offification commence par cette partie du milieu , qui fe durcit la première & s'offifie long-temps avant les extrémités de l'os. Je conçois
donc que fi l'enfant dont il est question , a été , comme il
est très-possible , attaqué de cette maladie dans le fein de
fa mère , il a pû se faire très-naturellement qu'il soit venu
au monde avec les os rompus dans leur milieu , parce qu'ils
l'auront en esse tété dans cette partie par le virus vénérien.

Le rachitisme peut aussi produire le même esset; il y a au Cabinet du Roy un squelette d'ensant rachitique, dont les os des bras & des jambes ont tous des calus dans le milieu de leur longueur, à l'inspection de ce squelette on ne peut guère douter que cet ensant n'ait eu les os des quatre membres rompus dans le temps que la mère le portoit, ensuite les os se sont formé ces calus. (Voyez les Descriptions Anatomiques & la planche où est

représenté ce squelette de rachitique, volume 3.)

Mais c'est assez nous arrêter sur un sait que la seule crédulité a rendu merveilleux; malgré toutes nos raisons & malgré la Philosophie, ce sait, comme beaucoup d'autres, restera vrai pour bien des gens; le préjugé, sur-tout celui qui est sondé sur le merveilleux, triomphera toûjours de la raison, & l'on seroit bien peu philosophie si l'on s'en étonnoit. Comme il est souvent question dans le monde, de ces marques des enfans, & que dans le monde les raisons générales & philosophiques sont moins d'estet qu'une historiette, il ne saut pas compter qu'on puisse jamais persuader aux semmes que les marques de leurs ensans n'ont aucun rapport avec les envies qu'elles n'ont

pû fatisfaire; cependant ne pourroit-on pas leur demander avant la naiffance de l'enfant, quelles ont été les envies qu'elles n'ont pû fatisfaire, & quelles feront par conféquent les marques que leur enfant portera! jai fait quelquefois cette question, & j'ai fâché les gens sans les avoir convaincu.

La durée de la groffesse est pour l'ordinaire d'environ neuf mois, c'est-à-dire, de deux cens soixante & quatorze ou deux cens soixante & quinze jours, ce temps est cependant quelquefois plus long, & très-souvent bien plus court; on sait qu'il naît beaucoup d'enfans à sept & à huit mois, on fait aussi qu'il en naît quelques-uns beaucoup plus tard qu'au neuvième mois; mais en général, les accouchemens qui précèdent le terme de neuf mois, font plus communs que ceux qui le passent. Aussi on peut avancer que le plus grand nombre des accouchemens qui n'arrivent pas entre le deux cens soixante & dixième jour & le deux cens quatre-vingtième, arrivent du deux cens soixantième au deux cens soixante & dixième, & ceux qui disent que ces accouchemens ne doivent pas être regardés comme prématurés, paroiffent bien fondés; felon ce calcul les temps ordinaires de l'accouchement naturel s'étendent à vingt jours, c'est-à-dire, depuis huit mois & quatorze jours jusqu'à neuf mois & quatre jours.

On a fait une observation qui paroît prouver l'étendue de cette variation dans la durée des grofsesses en général, & donner en même temps le moyen de la réduire à un terme fixe dans telle ou telle grofsesse particulière. Quelques personnes prétendent avoir remarqué que l'accouchement arrivoit après dix mois lunaires de vingt-sept jours chacun, ou neuf mois solaires de trente jours, au premier ou au second jour qui répondoient aux deux premiers jours auxquels l'écoulement périodique arrivoit à la mère avant sa grossesses de l'accouchement des règles, peut en effet fixer le temps de l'accouchement à la fin du neuvième mois ou au commencement du dixième. \*

Il naît beaucoup d'enfans avant le deux cens foixantième jour, & quoique ces accouchemens précèdent le terme ordinaire, ce ne font pas de fausses couches, parcè que ces ensans vivent pour la plûpart; on dit ordinairement qu'ils font nés à sept mois, ou à huit mois, mais il ne faut pas croire qu'ils naissent en effet précisément à sept mois ou à huit mois accomplis, c'est indisserement dans le courant du fixième, du septième, du huitème, & même dans le commencement du neuvième mois. Hippocrate dit clairement que les ensans de sept mois naissent dès le cent quatre-vingt-deuxième jour, ce qui fait précisément la moitié de l'année solaire.

On croit communément que les enfans qui naissent à huit mois ne peuvent pas vivre, ou du moins qu'il en

<sup>\*</sup> Ad hanc normam matronæ prudentiores calculos suos subducentes (dim singulis mensibus solitum mensirui sluxus diem in sastos referum) spe rarò excidum; verùm transadis decem lunæ curriculis, eodem die quo (abfque prægnatione soret) mensirua iis prossurent, partum experiuntur ventrisque frudium colligunt. (Harvey de generat. pag. 262.)

périt beaucoup plus de ceux-là que de ceux qui naissent à sept mois. Pour peu que l'on réfléchisse sur cette opinion, elle paroît n'être qu'un paradoxe, & je ne fais si, en consultant l'expérience, on ne trouvera pas que c'est une erreur; l'enfant qui vient à huit mois, est plus formé & par conféquent plus vigoureux, plus fait pour vivre, que celui qui n'a que sept mois; cependant cette opinion que les enfans de huit mois périssent plûtôt que ceux de sept. est assez communément reçûe, & elle est fondée sur l'autorité d'Aristote qui dit: Careris animanzibus ferendi uteri unum est tempus, homini verò plura sunt; quippe & septimo mense & decimo nascitur, atque etiam inter septimum & decimum positis; qui enim mense octavo nascuntur. etsi minus, tamen vivere possunt. (V. de Generat. anim. 1.4. e. ult. ) Le commencement du septième mois est donc le premier terme de l'accouchement; si le sœtus est rejeté plûtôt, il meurt, pour ainsi dire, sans être né; c'est un fruit avorté qui ne prend point de nourriture, &, pour l'ordinaire, il périt subitement dans la fausse couche. Il y a, comme l'on voit, de grandes limites pour les termes de l'accouchement, puisqu'elles s'étendent depuis le septième jusqu'au neuvième & dixième mois, & peut-être jusqu'au onzième; il naît à la vérité beaucoup moins d'enfans au dixième mois qu'il n'en naît dans le huitième, quoiqu'il en naisse beaucoup au septième, mais en général les limites du temps de l'accouchement sont au moins de trois mois, c'est-à-dire, depuis le septième jusqu'au dixiènie.

Les femmes qui ont fait plusieurs enfans, assurent presque toutes que les femelles naissent plus tard que les mâles; si cela est, on ne devroit pas être surpris de voir naître des enfans à dix mois, sur-tout des femelles. Lorsque les enfans viennent avant neuf mois, ils ne sont pas aussi gros ni aussi formés que les autres; ceux au contraire qui ne viennent qu'à dix mois, ou plus tard, ont le corps sensiblement plus gros & mieux formé que ne l'est ordi-... nairement celui des nouveaux - nés; les cheveux font plus longs, l'accroissement des dents, quoique cachées sous les gencives, est plus avancé, le son de la voix est plus net, & le ton en est plus grave qu'aux enfans de neuf mois. On pourroit reconnoître à l'inspection du nouveauné, de combien sa naissance auroit été retardée, si les proportions du corps de tous les enfans de neuf mois étoient semblables, & si les progrès de leur accroissement étoient reglés; mais le volume du corps & son accroissement varient selon le tempérament de la mère & celui de l'enfant, ainsi tel enfant pourra naître à dix ou onze mois, qui ne sera pas plus avancé qu'un autre qui sera né à neuf mois.

Il ya beaucoup d'incertitude sur les causes occasionnelles de l'accouchement, & l'on ne sait pas trop ce qui peut obliger le sœtus à sortir de la matrice; les uns pensent que le sœtus ayant acquis une certaine grosseur, la capacité de la matrice se trouve trop étroite pour qu'il puisse y demeurer, & que la contrainte où il se trouve, l'oblige à faire des efforts pour sortir de sa prison; d'autres disent,

& cela revient à peu près au même, que c'est le poids du sœtus qui devient si fort que la matrice s'en trouve surchargée, & qu'elle est forcée de s'ouvrir pour s'en délivrer. Ces raisons ne me paroissent pas satisfaisantes; la matrice a toûjours plus de capacité & de résissante qu'il n'en saut pour contenir un sœtus de neuf mois & pour en soûtenir le poids, puisque souvent elle en contient deux, & qu'il est certain que le poids & la grandeur de deux jumeaux de huit mois, par exemple, sont plus considérables que le poids & la grandeur d'un seul ensant de neuf mois; d'ailleurs il arrive souvent que l'ensant de neuf mois qui vient au monde, est plus petit que le sœtus de huit mois, qui cependant reste dans la matrice.

Galien a prétendu que le fœtus demeuroit dans la matrice jusqu'à ce qu'il fût affez formé pour pouvoir prendre sa nourriture par la bouche, & qu'il ne sortoit que par le besoin de nourriture, auquel il ne pouvoit satisfaire. D'autres ont dit que le fœtus se nourrissoit par la bouche, de la liqueur même de l'amnios, & que cette liqueur qui dans les commencemens est une lymphe nourricière, peut s'altérer sur la fin de la grofsesse par le mélange de la transpiration ou de l'urine du fœtus, & que quand elle est altérée à un certain point, le fœtus s'en dégoûte & ne peut plus s'en nourrir, ce qui l'oblige à faire des efforts pour fortir de son enveloppe & de la matrice. Ces raisons ne me paroissent pas meilleures que les premières, car il s'ensuivroit de-là que les fœtus les plus foibles & les plus petits resteroient nécessairement dans le sein de la Tome II.

mère plus long-temps que les fœtus plus forts & plus gros, ce qui cependant n'arrive pas ; d'ailleurs ce n'est pas la nourriture que le fœtus cherche dès qu'il est né, il peut s'en passer aisément pendant quelque temps; il semble au contraire que la chose la plus pressée est de se débarraffer du superflu de la nourriture qu'il a prise dans le sein de la mère, & de rendre le meconium : aussi a-t-il paru plus vrai-semblable à d'autres Anatomistes,\* de croire que le fœtus ne fort de la matrice que pour être en état de rendre ses excrémens; ils ont imaginé que ces excrémens accumulés dans les boyaux du fœtus, lui donnent des coliques douloureuses qui lui font faire des mouvemens & des efforts si grands, que la matrice est enfin obligée de céder & de s'ouvrir pour le laisser sortir. J'avoue que je ne suis guère plus satisfait de cette explication que des autres; pourquoi le fœtus ne pourroit-il pas rendre ses excrémens dans l'amnios même, s'il étoit en effet pressé de les rendre? or cela n'est jamais arrivé, il paroît au contraire que cette nécessité de rendre le meconium, ne se fait fentir qu'après la naissance, & que le mouvement du diaphragme, occasionné par celui du poumon, comprime les intestins & cause cette évacuation qui ne se feroit pasfans cela, puisque l'on a point trouvé de meconium dans l'amnios des fœtus de dix & onze mois, qui n'ont pas respiré, & qu'au contraire un enfant à six ou sept mois rend ce meconium peu de temps après qu'il a respiré.

D'autres Anatomistes, & entr'autres Fabrice d'Aqua-

<sup>\*</sup> Drelincourt est, je crois, l'auteur de cette opinion.

pendente, ont cru que le fœtus ne fortoit de la matrice que par le besoin où il se trouvoit de se procurer du rafrachissement au moyen de la respiration. Cette cause me paroit encore plus ésoignée qu'aucune des autres; le sœtus a-t-il une idée de la respiration sans avoir jamais respiré! sait-il si la respiration le rafraîchira! est-il même bien vrai qu'elle rafraîchisse! il paroît au contraire qu'elle donne un plus grand mouvement au sang, & que par conséquent elle augmente la chaleur intérieure, comme l'air chassé par un soussele augmente l'ardeur du seu.

Après avoir pefé toutes ces explications & toutes les raisons d'en douter, j'ai soupçonné que la sortie du fœtus devoit dépendre d'une cause toute différente. L'écoulement des menstrues se fait, comme l'on sçait, périodiquement & à des intervalles déterminés ; quoique la groffesse supprime cette apparence, elle n'en détruit cependant pas la cause, & quoique le sang ne paroisse pas au terme accoûtumé, il doit se faire dans ce même temps une espèce de révolution semblable à celle qui se faisoit avant la groffesse: aussi y a-t-il plusieurs femmes dont les menstrues ne sont pas absolument supprimées dans les premiers mois de la groffesse. J'imagine donc que lorsqu'une femme a conçu, la révolution périodique se fait comme auparavant, mais que comme la matrice est gonssée, & qu'elle a pris de la masse & de l'accroissement, les canaux excrétoires étant plus ferrés & plus pressés qu'ils ne l'étoient auparavant, ne peuvent s'ouvrir ni donner d'iffue au fang, à moins qu'il n'arrive avec tant de force ou en si

grande quantité qu'il puisse se faire passage malgré la résistance qui lui est opposée; dans ce cas il paroitra du sang, & s'il coule en grande quantité, l'avortement suivra; la matrice reprendra la forme qu'elle avoit auparavant, parce que le sang ayant r'ouvert tous les canaux qui s'étoient fermés, ils reviendront au même état qu'ils étoient; si le sang ne force qu'une partie de ces canaux, l'œuvre de la génération ne sera pas détruite, quoiqu'il paroisse du sang, parce que la plus grande partie de la matrice se trouve encore dans l'état qui est nécessaire que qu'elle puisse s'exécuter, dans ce cas il paroîtra du sang, & l'avortement ne suivra pas; ce sang sera seulement en moindre quantité que dans les évacuations ordinaires.

Lorsqu'il n'en paroît point du tout, comme c'est le cas le plus ordinaire, la première révolution périodique ne laisse pas de se marquer & de se saire sentir par les mêmes douleurs, les mêmes symptômes; il se sait donc dès le temps de la première suppression, une violente action sur la matrice, & pour peu que cette action sût augmentée, elle détruiroit l'ouvrage de la génération: on peut même croire avec assez de fondement, que de toutes les conceptions qui se font dans les derniers jours qui précèdent l'arrivée des menstrues, il enréussit fortpeu, & que l'action du sang détruit aissement les foibles racines d'un germe si tendre & si délicat; les conceptions au contraire qui se sont dans les jours qui suivent l'écoulement périodique, sont celles qui tiennent & qui réussissie qui se meux, parce que le produit de la conception a

plus de temps pour croître, pour se fortifier, & pour résister à l'action du sang & à la révolution qui doit arriver au terme de l'écoulement.

Le fœtus ayant subi cette première épreuve, & y ayant rélisté, prend plus de force & d'accroissement, & est plus en état de souffrir la seconde révolution qui arrive un mois après la première; aussi les avortemens causés par la feconde période, font-ils moins fréquens que ceux qui font caufés par la première; à la troisième période le danger est encore moins grand, & moins encore à la quatrième & à la cinquième, mais il y en a toûjours; il peut arriver, & il arrive en effet de fausses couches dans les temps de toutes ces révolutions périodiques, seulement on a observé qu'elles sont plus rares dans le milieu de la groffesse, & plus fréquentes au commencement & à la fin : on entend bien par ce que nous venons de dire, pourquoi elles sont plus fréquentes au commencement, il nous reste à expliquer pourquoi elles sont aussi plus fréquentes vers la fin que vers le milieu de la groffesse.

Le fœtus vient ordinairement au monde dans le temps de la dixième révolution; lorsqu'il naît à la neuvième ou à la huitième, il ne laisse pas de vivre, & ces accouchemens précoces ne sont pas regardés comme de fausses couches, parce que l'enfant, quoique moins sormé, ne laisse pas de l'être assez pour pouvoir vivre: on a même prétendu avoir des exemples d'enfans nés à la septième, & même à la sixième révolution, c'est-à-dire, à cinq ou six mois, qui n'ont pas laisse de vivre; il ny a donc de Fff iii

différence entre l'accouchement & la fausse couche, que relativement à la vie du nouveau-né; & en considérant la chose généralement, le nombre des fausses couches du premier, du second & du troisième mois est trèsconsidérable par les raisons que nous avons dites, & le nombre des accouchemens précoces du feptième & du huitième mois est aussi assez grand, en comparaison de celui des fausses couches des quatrième, cinquième & fixième mois, parce que dans ce temps du milieu de la groffesse l'ouvrage de la génération a pris plus de solidité & plus de force, qu'ayant eu celle de rélister à l'action des quatre premières révolutions périodiques, il en faudroit une beaucoup plus violente que les précédentes pour le détruire : la même raison subsiste pour le cinquième & le sixième mois, & même avec avantage, car l'ouvrage de la génération est encore plus solide à cinq mois qu'à quatre, & à fix mois qu'à cinq; mais lorsqu'on est arrivé à ce terme, le fœtus qui jusqu'alors est foible, & ne peut agir que foiblement par ses propres forces, commence à devenir fort & à s'agiter avec plus de vigueur, & lorsque le temps de la huitième période arrive, & que la matrice en éprouve l'action, le fœtus qui l'éprouve aussi, fait des efforts qui se réunissant avec ceux de la matrice, facilitent son exclusion, & il peut venir au monde dès le septième mois toutes les fois qu'il est à cet âge plus vigoureux ou plus avancé que les autres, & dans ce cas il pourra vivre; au contraire, s'il ne venoit au monde que par la foiblesse de la matrice qui n'auroit pû résister

au coup du fang dans cette huitième révolution, l'accouchement seroit regardé comme une fausse couche, & l'enfant ne vivroit pas; mais ces cas sont rares, car si le fœtus a rélisté aux sept premières révolutions, il n'y a que des accidens particuliers qui puissent faire qu'il ne réliste pas à la huitième, en supposant qu'il n'ait pas acquis plus de force & de vigueur qu'il n'en a ordinairement dans ce temps. Les fœtus qui n'auront acquis qu'un peu plus tard ce même degré de force & de vigueur plusgrande, viendront au monde dans le temps de la neuvième période, & ceux auxquels il faudra le temps de neuf mois pour avoir cette même force, viendront à la dixième période, ce qui est le terme le plus commun & le plus général; mais lorsque le fœtus n'aura pas acquis dans ce tems de neuf mois ce même degré de perfection & de force, il pourra rester dans la matrice jusqu'à la onzième, & même jusqu'à la douzième période, c'est-à-dire, ne naître qu'à dix ou onze mois, comme on en a des exemples.

Cette opinion, que ce sont les menstrues qui sont la éause occasionnelle de l'accouchement en différens temps, peut être confirmée par plusieurs autres raisons que je vais exposer. Les semelles de tous les animaux qui n'ont point de menstrues, mettent bas toûjours au mênne terme à très-peu près, il n'y a jamais qu'une très-légère variation dans la durée de la gestation; on peut donc soupconner que cette variation, qui dans les semmes est si grande, vient de l'action du sang qui se fait sentir à toutes les périodes.

### 416 HISTOIRE NATURELLE.

Nous avons dit que le placenta ne tient à la matrice que par quelques mamelons, qu'il n'y a de fang, ni dans ces mamelons, ni dans les lacunes où ils font nichés, & que quand on les en sépare, ce qui se fait aisément & fans effort, il ne fort de ces mamelons & de ces lacunes qu'une liqueur laiteuse; or comment se faitil donc que l'accouchement foit toûjours fuivi d'une hémorragie, même confidérable, d'abord de fang affez pur, ensuite de sang mêlé de sérosités, &c! Ce sang ne vient point de la féparation du placenta, les mamelons font tirés hors des lacunes sans aucune effusion de sang, puisque ni les uns ni les autres n'en contiennent; l'accouchement qui consiste précisément dans cette séparation, ne doit donc pas produire du fang; ne peut-on pas croire que c'est au contraire l'action du sang qui produit l'accouchement! & ce fang est celui des menstrues qui force les vaisseaux dès que la matrice est vuide, & qui commence à couler immédiatement après l'enfantement, comme il couloit avant la conception.

On fait que dans les premiers temps de la groffesse le sac qui contient l'œuvre de la génération n'est point du tout adhérent à la matrice; on a vû par les expériences de Graaf qu'on peut, en soufflant dessus la petite bulle, la faire changer de lieu; l'adhérence n'est même jamais bien sorte dans la matrice des semmes, & à peine le placenta tient-il à la membrane intérieure de ce viscère dans les premiers temps, il n'y est que contigu & joint par une matière mucilagineuse qui n'a presque aucune adhésion;

dès-lors pourquoi arrive-t-il que dans les fausses couches du premier & du second mois cette bulle qui ne tient à rien, ne sort cependant jamais qu'avec grande effusion de sang! ce n'est certainement pas la fortie de la bulle qui occasionne cette effusion, puisqu'elle ne tenoit point du tout à la matrice; c'est au contraire l'action de ce sang qui oblige la bulle à fortir: & ne doit-on pas croire que ce sang est celui des menstrues, qui, en forçant les canaux par lesquels il avoit coûtume de passer avant la conception, en détruit le produit en reprenant sa route ordinaire!

Les douleurs de l'enfantement font occasionnées principalement par cette action du sang, car on sait qu'elles sont tout au moins aussi violentes dans les fausses couches de deux & trois mois, que dans les accouchemens ordinaires, & qu'il y a bien des semmes qui ont dans tous les temps, & sans avoir conçu, des douleurs trèsvives lorsque l'écoulement périodique est sur le point de paroître, & ces douleurs sont de la même espèce que celles de la fausse couche, ou de l'accouchement; dèslors ne doit-on pas soupçonner qu'elles viennent de la même causse!

Il paroît donc que la révolution périodique du fang menftruel peut influer beaucoup fur l'accouchement, & qu'elle est la cause de la variation des termes de l'accouchement dans les femmes, d'autant plus que toutes les autres femelles, qui ne sont pas sujettes à cet écoulement périodique, mettent bas tosjours au même terme; mais il paroît aussi que cette révolution occasionnée par

Tome II. Ggg

l'action du fang menstruel, n'est pas la cause unique de l'accouchement, & que l'action propre du scetus ne laisse pas d'y contribuer, puisqu'on a vû des ensans qui se sont fait jour & sont sortis de la matrice après la mort de la mère, ce qui suppose nécessairement dans le scetus une action propre & particulière, par laquelle il doit toûjours faciliter son exclusion, & même se la procurer en entier dans de certains cas.

Les fœtus des animaux, comme des vaches, des brebis, &c. n'ont qu'un terme pour naître; le temps de leur féjour dans le ventre de la mère est toûjours le même, & l'accouchement est sans hémorragie; n'en doit-on pas conclurre que le fang que les femmes rendent après l'accouchement, est le sang des menstrues, & que si le fœtus humain naît à des termes si différens, ce ne peut être que par l'action de ce fang qui se fait sentir sur la matrice à toutes les révolutions périodiques! il est naturel d'imaginer que si les femelles des animaux vivipares avoient des menstrues comme les femmes, leurs accouchemens seroient suivis d'effusion de sang, & qu'ils arriveroient à différens termes. Les fœtus des animaux viennent au monde revêtus de leurs enveloppes, & il arrive rarement que les eaux s'écoulent & que les membranes qui les contiennent, se déchirent dans l'accouchement, au lieu qu'il est très-rare de voir sortir ainsi le sac tout entier dans les accouchemens des femmes; cela semble prouver que le sœtus humain fait plus d'efforts que les autres pour sortir de sa prison,

ou bien que la matrice de la femme ne se prête pas aussi naturellement au passage du sœtus, que celle des animaux, car c'est le sœtus qui déchire sa membrane par les efforts qu'il fait pour sortir de la matrice, & ce déchirement n'arrive qu'à cause de la grande résistance que sait l'orifice de ce viscère avant que de se dilater assez pour laisser passer l'enfant.



### RECAPITUL ATION.

L'ous les animaux se nourrissent de végétaux ou d'autres animaux, qui se nourrissent eux-mêmes de végétaux; il y a donc dans la Nature une matière commune aux uns & aux autres, qui fert à la nutrition & au développement de tout ce qui vit ou végète; cette matière ne peut opérer la nutrition & le développement qu'en s'affimilant à chaque partie du corps de l'animal ou du végétal, & en pénétrant intimement la forme de ces parties, que j'ai appelée le moule intérieur. Lorsque cette matière nutritive est plus abondante qu'il ne faut pour nourrir & développer le corps animal ou végétal, elle est renvoyée de toutes les parties du corps dans un ou dans plusieurs réservoirs fous la forme d'une liqueur; cette liqueur contient toutes les molécules analogues au corps de l'animal, & par conféquent tout ce qui est nécessaire à la reproduction d'un petit être entièrement semblable au premier. Ordinairement cette matière nutritive ne devient sur-abondante, dans le plus grand nombre des espèces d'animaux, que quand le corps a pris la plus grande partie de son accroisfement, & c'est par cette raison que les animaux ne sont en état d'engendrer que dans ce temps.

Lorsque cette matière nutritive & productive, qui est universellement répandue, a passé par le moule intérieur de l'animal ou du végétal, & qu'elle trouve une matrice convenable, elle produit un animal ou un végétal de même espèce; mais lorsqu'elle ne se trouve pas dans une matrice convenable, elle produit des êtres organisés disférens des animaux & des végétaux, comme les corps mouvans & végétans que l'on voit dans les liqueurs séminales des animaux, dans les insussions des germes des plantes, &c.

Cette matière productive est composée de particules organiques toûjours actives, dont le mouvement & l'action sont fixés par les parties brutes de la matière en général, & particulièrement par les particules huileuses & falines; mais dès qu'on les dégage de cette matière étrangère, elles reprennent leur action & produisent différentes espèces de végétations & d'autres êtres animés qui se meuvent progressivement.

On peut voir au microscope les effets de cette matière productive dans les liqueurs séminales des animaux de l'un & de l'autre sèxe : la semence des semelles vivipares est filtrée par les corps glanduleux qui croissent sur leurs testicules, & ces corps glanduleux contiennent une assembles plantifé de cette semence dans leur cavité intérieure; les semelles ovipares ont, aussi-bien que les semelles vivipares, une liqueur séminale, & cette liqueur séminale des semelles ovipares est encore plus active que celle des semelles vivipares, comme je l'expliquerai dans l'histoire des oiseaux. Cette semence de la semelle est en général semblable à celle du mâle, lorsqu'elles sont toutes deux dans l'état naturel; elles se décomposent de la même saçon, elles contiennent des corps organiques

Ggg iij

semblables, & elles offrent également tous les mêmes phénomènes.

Toutes les substances animales ou végétales renferment une grande quantité de cette matière organique & productive, il ne faut, pour le reconnoître, que séparer les parties brutes dans lesquelles les particules actives de cette matière sont engagées, & cela se fait en mettant ces substances animales ou végétales infuser dans de l'eau, les fels fe fondent, les huiles fe féparent, & les parties organiques se montrent en se mettant en mouvement; elles font en plus grande abondance dans les liqueurs féminales que dans toutes les autres substances animales, ou plûtôt elles y font dans leur état de développement & d'évidence, au lieu que dans la chair elles font engagées & retenues par les parties brutes, & il faut les en séparer par l'infusion. Dans les premiers temps de cette infusion, lorsque la chair n'est encore que légèrement diffoute, on voit cette matière organique sous la forme de corps mouvans qui font presqu'aussi gros que ceux des liqueurs féminales; mais à mesure que la décomposition augmente, ces parties organiques diminuent de groffeur & augmentent en mouvement; & quand la chair est entièrement décomposée ou corrompue par une longue infusion dans l'eau, ces mêmes parties organiques sont d'une petitesse extrême, & dans un mouvement d'une rapidité infinie; c'est alors que cette matière peut devenir un poison, comme celui de la dent de la vipère, où M. Mead a vû une infinité de petits corps pointus qu'il a

pris pour des sels, & qui ne sont que ces mêmes parties organiques dans une très-grande activité. Le pus qui fort des plaies, en fourmille, & il peut arriver très-naturellement que le pus prenne un tel degré de corruption, qu'il devienne un poison des plus subtils, car toutes les sois que cette matière active sera exaltée à un certain point, ce qu'on pourra toûjours reconnoître à la rapidité & à la petitesse des corps mouvans qu'elle contient, elle deviendra une espèce de poison; il doit en être de même des poisons des végétaux. La même matière qui sert à nous nourrir, lorsqu'elle est dans son état naturel, doit nous détruire, lorsqu'elle est corrompue; on le voit par la comparaison du bon bled & du bled ergoté qui fait tomber en gangrène les membres des animaux & des hommes qui veulent s'en nourrir; on le voit par la comparaison de cette matière qui s'attache à nos dents, qui n'est qu'un résidu de nourriture qui n'est pas corrompue. & de celle de la dent de la vipère ou du chien enragé, qui n'est que cette même matière trop exaltée & corrompue au dernier degré.

Lorsque cette matière organique & productive se trouve rassemblée en grande quantité dans quelques parties de l'animal, où elle est obisée de séjourner, elle y forme des êtres vivans que nous avons tosjours regardés comme des animaux, le tænia, les ascarides, tous les vers qu'on trouve dans les veines, dans le foie, &c. tous ceux qu'on tire des plaies, la plúpart de ceux qui se forment dans les chairs corrompues, dans le pus, n'ont

pas d'autre origine; les anguilles de la colle de farine, celle du vinaigre, tous les prétendus animaux microscopiques ne sont que des formes différentes que prend d'ellemême, & suivant les circonstances, cette matière toûjours active & qui ne tend qu'à l'organisation.

Dans toutes les fubstances animales ou végétales, décomposées par l'infusion, cette matière productive se maniseste d'abord sous la forme d'une végétation, on la voit former des filamens qui croissent & s'étendent comme une plante qui végète; ensuite les extrémités & les nœuds de ces végétations se gonssent, se boursoussent de corps en mouvement qui paroissent être des animaux, en sorte qu'il semble qu'en tout la Nature commence par un mouvement de végétation; on le voit par ces productions microscopiques, on le voit austi par le développement de l'animal, car le sœus dans les premiers temps ne fait que végéter.

Les matières faines & qui font propres à nous nourrir, ne fourniffent des molécules en mouvement qu'après un temps affez confidérable, il faut quelques jours d'infusion dans l'eau pour que la chair fraîche, les graines, les amandes des fruits; &c. offrent aux yeux des corps en mouvement; mais plus les matières sont corrompues, décomposées ou exaltées, comme le pus, le bled ergoté, le miel, les liqueurs séminales, &c. plus ces corps en mouvement se manifestent promptement; ils sont tout développés dans les liqueurs séminales, il ne faut que quelques

quelques heures d'infusion pour les voir dans le pus, dans le bled ergoté, dans le miel, &c. il en est de même des drogues de médecine, l'eau où on les met insuser en fourmille au bout d'un très-petit temps.

Il existe donc une matière organique animée, universellement répandue dans toutes les substances animales ou végétales, qui sert également à leur nutrition, à leur développement & à leur reproduction; la nutrition s'opère par la pénétration intime de cette matière dans toutes les parties du corps de l'animal ou du végétal; le développement n'est qu'une espèce de nutrition plus étendue, qui se fait & s'opère tant que les parties ont assez de ductilité pour se gonfler & s'étendre, & la reproduction ne se fait que par la même matière devenue sur-abondante au corps de l'animal ou du végétal; chaque partie du corps de l'un ou de l'autre renvoie les molécules organiques qu'elle ne peut plus admettre : ces molécules font abfolument analogues à chaque partie dont elles font renvoyées, puisqu'elles étoient destinées à nourrir cette partie; dèslors quand toutes les molécules renvoyées de tout le corps viennent à se rassembler, elles doivent former un petit corps femblable au premier, puisque chaque molécule est semblable à la partie dont elle a été renvoyée; c'est ainsi que se fait la reproduction dans toutes les espèces, comme les arbres, les plantes, les polypes, les pucerons, &c. où l'individu tout seul reproduit son semblable, & c'est aussi le premier moyen que la Nature emploie pour la reproduction des animaux qui ont besoin de la communication Tome II. Hhh

d'un autre individu pour se reproduire, car les liqueurs séminales des deux sèxes contiennent toutes les molécules nécessaires à la reproduction; mais il saut quelque chose de plus pour que cette reproduction sefasse en effet, c'est le mélange de ces deux liqueurs dans un lieu convenable au développement de ce qui doit en résulter, & ce lieu est la matrice de la femelle.

Il n'y a donc point de germes préexistans, point de germes contenus à l'infini les uns dans les autres, mais il y a une matière organique toûjours active, toûjours prête à se mouler, à s'assimiler & à produire des êtres semblables à ceux qui la reçoivent: les espèces d'animaux ou de végétaux ne peuvent donc jamais s'épuiser d'ellesmêmes, tant qu'il subsissement donc jamais s'épuiser d'ellesmêmes, tant qu'il subsissement aujourd'hui qu'elle l'étoit il y a trois mille ans; toutes subsissement d'ellesmêmes, tant qu'elles ne seront pas anéanties par la volonté du Créateur.

Au Jardin du Roy, le 27 mai 1748.



# HISTOIRE

NATURELLE DE L'HOMME.

## JAIOT?

HAMBHUTAN Kalaya



## HISTOIRE NATURELLE DE L'HOMME.

De la nature de l'Homme.

QUELQU'INTÉREST que nous ayions à nous connoître nous-mêmes, je ne fais si nous ne connoissons pasmieux tout ce qui n'est pas nous. Pourvûs par la Nature, d'organes uniquement destinés à notre conservation, nous-ne les employons qu'à recevoir les impressions étrangères, nous ne cherchons qu'à nous répandre au dehors, & à exister hors de nous; trop occupés à multiplier les fonctions de nos sens, & à augmenter l'étendue extérieure de motre être, rarement faisons-nous usage de ce sens intérieur qui nous réduit à nos vraies dimensions & qui sépare de Hhh. iij

nous tout ce qui n'en est pas; c'est cependant de ce sens dont il faut nous servir, si nous voulons nous connoître, c'est le seul par lequel nous puissions nous juger; mais comment donner à ce sens son activité & toute son étendue! comment dégager notre ame dans laquelle il réside; de toutes les illusions de notre esprit! Nous avons perdu l'habitude de l'employer, elle est demeurée sans exercice au milieu du tumulte de nos sensations corporelles, elle s'est desséchée par le seu de nos passions; le cœur, l'esprit, les sens, tout a travaillé contr'elle.

Cependant inaltérable dans sa substance, impassible par son essence, elle est toûjours la même; sa lumière offusquée a perdu son éclat sans rien perdre de sa force, elle nous éclaire moins, mais elle nous guide aussi surprement : recueillons pour nous conduire ces rayons qui parviennent encore jusqu'à nous, l'obscurité qui nous environne, diminuera, & si la route n'est pas également éclairée d'un bout à l'autre, au moins aurons-nous un stambeau avec lequel nous marcherons sans nous égarer.

Le premier pas & le plus difficile que nous ayions à faire pour parvenir à la connoiffance de nous-mêmes, est de reconnoître nettement la nature des deux substances qui nous composent; dire simplement que l'une est intendue, immatérielle, immortelle, & que l'autre est étendue, matérielle & mortelle, se réduit à nier de l'une ce que nous assure de l'autre; quelle connoissance pouvons-nous acquerir par cette voie de négation! ces expressions privatives ne peuvent représenter aucune idée réelle &

pofitive: mais dire que nous fommes certains de l'existence de la première, & peu assirée de l'existence de l'autre, que la substance de l'une est simple, indivisible, & qu'elle n'a qu'une forme, puisqu'elle 'ne se manifeste que par une seule modification qui est la pensée, que l'autre est moins une substance qu'un sujet capable de recevoir des espèces de formes relatives à celles de nos sens, toutes aussi incertaines, toutes aussi variables que la nature même de ces organes, c'est établir quelque chose, c'est attribuer à l'une & à l'autre des propriétés différentes, c'est leur donner des attributs positis & suffisans pour parvenir au premier degré de connoissance de l'une & de l'autre, & commencer à les comparer.

Pour peu qu'on ait réfléchi fur l'origine de nos connoiffances, il est aifé de s'apercevoir que nous ne pouvons en acquerir que par la voie de la comparaison; ce qui est absolument incomparable, est entièrement incompréhenfible; Dieu est le seul exemple que nous puissions donner ici, il ne peut être compris, parce qu'il ne peut être comparé; mais tout ce qui est susceptible de comparaison, tout ce que nous pouvons apercevoir par des faces différentes, tout ce que nous pouvons considérer relativement, peut totijours être du ressort de comparaison, de côtés différens, de points particuliers sous lesquels nous pourrons envisager notre objet, plus aussi nous aurons de moyens pour le connoître & de facilité à réunir les idées sur lesquelles nous devons fonder notre jugement.

L'existence de notre ame nous est démontrée, ou plûtôt nous ne faisons qu'un, cette existence & nous: être & penser, sont pour nous la même chose, cette vérité est intime & plus qu'intuitive, elle est indépendante de nos fens, de notre imagination, de notre mémoire, & de toutes nos autres facultés relatives. L'existence de notre corps & des autres objets extérieurs est douteuse pour quiconque raisonne sans préjugé, car cette étendue en longueur, largeur & profondeur, que nous appelons notre corps, & qui semble nous appartenir de fi près, qu'est-elle autre chose sinon un rapport de nos fens! les organes matériels de nos fens, que font-ils euxmêmes, finon des convenances avec ce qui les affecte! & notre sens intérieur, notre ame a-t-elle rien de semblable, rien qui lui foit commun avec la nature de ces organes extérieurs! la fenfation excitée dans notre ame par la lumière ou par le son, ressemble-t-elle à cette matière ténue qui semble propager la lumière, ou bien à ce trémouffement que le son produit dans l'air! ce sont nos yeux & nos oreilles qui ont avec ces matières toutes les convenances nécessaires, parce que ces organes sont en effet de la même nature que cette matière elle-même; mais la fensation que nous éprouvons n'a rien de commun, rien de semblable; cela seul ne suffiroit-il pas pour nous prouver que notre ame 'est en esset d'une nature différente de celle de la matière!

Nous fommes donc certain que la fenfation intérieure est tout-à-fait différente de ce qui peut la causer, & nous yoyons voyons déjà que s'il existe des choses hors de nous, elles sont en elles-mêmes tout-à-fait dissérentes de ce que nous les jugeons, puisque la sensation ne ressemble en aucune saçon à ce qui peut la causer; dès-lors ne doit-on pas conclurre que ce qui cause nos sensations est nécessairement & par sa nature toute autre chose que ce que nous croyons! cette étendue que nous apercevons par les yeux, cette impénétrabilité dont le toucher nous donne une idée, toutes ces qualités réunies qui constituent la matière, pourroient bien ne pas exister, puisque notre sensation intérieure, & ce qu'elle nous représente par l'étendue, l'impénétrabilité, & c. n'est nullement étendu ni impénétrable, & n'a même rien de commun avec ces qualités.

Si l'on fait attention que notre ame est souvent pendant le sommeil & l'absence des objets, affectée de sensations, que ces sensations sont quelquesois fort différentes de celles qu'elle a éprouvées par la présence de ces mêmes objets en faisant usage des sens, ne viendra-t-on pas à penser que cette présence des objets n'est pas nécesiaire à l'existence de ces sensations, & que par conséquent notre ame & nous, pouvons exister tout seuls & indépendamment de ces objets! car dans le sommeil & après la mort notre corps existe, il a même tout le genre d'existence qu'il peut comporter, il est le même qu'il étoit auparavant, cependant l'ame ne s'aperçoit plus de l'existence du corps, il a cessé d'être pour nous: or je demande si quelque chose qui peut être, & ensuite n'être plus, si

cette chose qui nous affecte d'une manière toute différente de ce qu'elle est, ou de ce qu'elle a été, peut être quelque chose d'assez réel pour que nous ne puissions pas douter de son existence.

Cependant nous pouvons croire qu'il y a quelque chose hors de nous, mais nous n'en sommes pas sûrs, au lieu que nous sommes assurés de l'existence réelle de tout ce qui est en nous; celle de notre ame est donc certaine, & celle de notre corps paroît douteuse, dès qu'on vient à penser que la matière pourroit bien n'être qu'un mode de notre ame, une de ses façons de voir; notre ame voit de cette façon quand nous veillons, elle voit d'une autre saçon pendant le sommeil, elle verra d'une manière bien plus disserente encore après notre mort, & tout ce qui cause aujourd'hui ses sensitions, la matière en général, pourroit bien ne pas plus exister pour elle alors que notre propre corps qui ne sera plus rien pour nous.

Mais admettons cette existence de la matière, & quoiqu'il soit impossible de la démontrer, prêtons-nous aux idées ordinaires, & disons qu'elle existe, & qu'elle existe même comme nous la voyons; nous trouverons, en comparant notre ame avec cet objet matériel, des différences si grandes, des oppositions si marquées, que nous ne pourrons pas douter un instant qu'elle ne soit d'une nature totalement différente, & d'un ordre insiniment supérieur.

Notre ame n'a qu'une forme très-simple, très-générale, très-constante; cette forme est la pensée, il nous est

impossible d'apercevoir notre ame autrement que par la pensée; cette forme n'a rien de divisible, rien d'étendu, rien d'impénétrable, rien de matériel, donc le fujet de cette forme, notre ame, est indivisible & immatérielle : notre corps au contraire & tous les autres corps ont plusieurs formes, chacune de ces formes est composée; divisible, variable, destructible, & toutes font relatives aux différens organes avec lesquels nous les aperceyons; notre corps, & toute la matière, n'a donc rien de constant, rien de réel, rien de général par où nous puissions la faisir & nous assurer de la connoître. Un aveugle n'a nullé idée de l'objet matériel qui nous représente les images des corps; un lépreux dont la peau seroit insensible, n'auroit aucune des idées que le toucher fait naître : un fourd ne peut connoître les sons ; qu'on détruise successivement ces trois moyens de sensation dans l'homme qui en est pourvû, l'ame n'en existera pas moins, ses fonctions intérieures subsisteront, & la pensée se manifestera toûjours au dedans de lui-même: ôtez au contraire toutes ces qualités à la matière, otez-lui ses couleurs, son étendue. sa solidité & toutes les autres propriétés relatives à nos sens, vous l'anéantirez; notre ame est donc impérissable, & la matière peut & doit périr.

Il en est de même des autres facultés de notre ame comparées à celles de notre corps & aux propriétés les plus essentielles à toute matière. L'ame veut & commande, le corps obéit tout autant qu'il le peut; l'ame s'unit intimement à tel objet qu'il lui plaît, la dissance, la grandeur, I i i ii la figure, rien ne peut nuire à cette union lorsque l'ame la veut, elle se fait, & se fait en un instant; le corps ne peut s'unir à rien, il est blessé de tout ce qui le touche de trop près, il lui faut beaucoup de temps pour s'approcher d'un autre corps, tout lui résiste, tout est obstacle, son mouvement cesse au moindre choc. La volonté n'est-elle donc qu'un mouvement corporel, & la contemplation un simple attouchement! comment cet attouchement pourroit-il se faire sur un objet éloigné, sur un sujet abstrait! comment ce mouvement pourroit-il s'opérer en un instant indivisible! a-t-on jamais conçu de mouvement fans qu'il y eût de l'espace & du temps! la volonté, si c'est un mouvement, n'est donc pas un mouvement matériel, & si l'union de l'ame à son objet est un attouchement, un contact, cet attouchement ne se fait-il pas au loin! ce contact n'est-il pas une pénétration! qualités absolument oppofées à celles de la matière, & qui ne peuvent par conséquent appartenir qu'à un être immatériel.

Mais je crains de m'être déjà trop étendu fur un fujet que bien des gens regarderont peut-être comme étranger à notre objet; des confidérations fur l'ame doivent-elles fe trouver dans un livre d'Histoire Naturelle! J'avoue que je ferois peu touché de cette réflexion, si je me sentois assez de force pour traiter dignement des matières aussi élevées, & que je n'ai abrégé mes pensées que par la crainte de ne pouvoir comprendre ce grand sujet dans toute son étendue: pourquoi vouloir retrancher de l'Histoire Naturelle de l'homme, l'histoire de la partie la plus

noble de fon être! pourquoi l'avilir mal à propos & vouloir nous forcer à ne le voir que comme un animal, tandis qu'il est en effet d'une nature très-différente, très-diffinguée & si supérieure à celle des bêtes, qu'il faudroit être aussi peu éclairé qu'elles le sont pour pouvoir les confondre!

Il est vrai que l'homme ressemble aux animaux par ce qu'il a de matériel, & qu'en voulant le comprendre dans l'énumération de tous les êtres naturels, on est sorcé de le mettre dans la classe des animaux; mais, comme je l'ai déjà fait sentir, la Nature n'a ni classes ni genres, elle ne comprend que des individus; ces genres & ces classes sont l'ouvrage de notre esprit, ce ne sont que des idées de convention, & lorsque nous mettons l'homme dans l'une de ces classes, nous ne changeons pas la réalité de son être, nous ne dérogeons point à sa noblesse, nous ne sa condition, ensin nous n'ôtons rien à la supériorité de la nature humaine sur celle des brutes, nous ne saisons que placer l'homme avec ce qui lui ressemble le plus, en donnant même à la partie matérielle de son être le premier rang.

En comparant l'homme avec l'animal, on trouvera dans l'un & dans l'autre un corps, une matière organifée, des fens, de la chair & du fang, du mouvement & une infinité de chofes femblables; mais toutes ces reffemblances font extérieures & ne fuffilent pas pour nous faire prononcer que la nature de l'homme est femblable à celle de l'animal; pour juger de la nature de l'un & de l'autre, il faudroit connoître les qualités intérieures de l'animal

aussi bien que nous connoissons les nôtres, & comme îl n'est pas possible que nous ayions jamais connoissance de ce qui se passe à l'intérieur de l'animal, comme nous ne saurons jamais de quel ordre, de quelle espèce peuvent être ses sensations relativement à celle de l'homme, nous ne pouvons juger que par les essets, nous ne pouvons que comparer les résultats des opérations naturelles de l'un & de l'autre.

Voyons donc ces réfultats en commençant par avouer toutes les ressemblances particulières, & en n'examinant que les différences, même les plus générales. On conviendra que le plus stupide des hommes sussit pour conduire le plus spirituel des animaux, il le commande & le fait servir à ses usages, & c'est moins par force & par adresse que par supériorité de nature, & parce qu'il a un projet raifonné, un ordre d'actions & une suite de movens par lesquels il contraint l'animal à lui obéir, car nous ne voyons pas que les animaux qui font plus forts & plus adroits, commandent aux autres & les fassent servir à leur usage; les plus forts mangent les plus foibles, mais cette action ne suppose qu'un besoin, un appétit, qualités fort différentes de celle qui peut produire une suite d'actions dirigées vers le même but. Si les animaux étoient doués de cette faculté, n'en verrions-nous pas quelques-uns prendre l'empire sur les autres & les obliger à leur chercher la nourriture, à les veiller, à les garder, à les foulager lorfqu'ils font malades ou bleffés! or il n'y a parmi tous lesanimaux aucune marque de cette subordination, aucune

apparence que quelqu'un d'entr'eux connoisse ou sente la supériorité de sa nature sur celle des autres; par conséquent on doit penser qu'ils sont en esset tous de même nature, & en même temps on doit conclurre que celle de l'homme est non sculement fort au-dessus de celle de l'animal, mais qu'elle est aussi tout-à-sait différente.

L'homme rend par un figne extérieur ce qui se passe au dedans de lui, il communique sa pensée par la parole, ce figne est commun à toute l'espèce humaine; l'homme fauvage parle comme l'homme policé, & tous deux parlent naturellement, & parlent pour se faire entendre: aucun des animaux n'a ce signe de la pensée, ce n'est pas, comme on le eroit communément, faute d'organes; la langue du finge a paru aux Anatomistes \* aussi parfaite que celle de l'homme : le finge parleroit donc s'il pensoit; si l'ordre de ses pensées avoit quelque chose de commun avec les nôtres, il parleroit notre langue, & en supposant qu'il n'eût que des pensées de singe, il parleroit aux autres finges; mais on ne les a jamais vûs s'entretenir ou difcourir ensemble; ils n'ont donc pas même un ordre, une fuite de pensées à leur façon, bien-loin d'en avoir de femblables aux nôtres ; il ne se passe à leur intérieur riende suivi, rien d'ordonné, puisqu'ils n'expriment rien par des fignes combinés & arrangés; ils n'ont donc pas la penfée, même au plus petit degré.

Il est si vrai que ce n'est pas faute d'organes que les

<sup>\*</sup> Voyez les Descriptions de M. Perrault dans son Histoire des.

animaux ne parlent pas, qu'on en connoît de plufieurs espèces auxquels on apprend à prononcer des mots, & même à répéter des plurases assez longues, & peut-être y en auroit-il un grand nombre d'autres auxquels on pourroit, si l'on vouloit s'en donner la peine, faire articuler quelques sons \*; mais jamais on n'est parvenu à leur faire naître l'idée que ces mots expriment; ils semblent ne les répéter, & même ne les articuler, que comme un écho, ouune machine artificielle les répéteroit ou les articuleroit; ce ne sont pas les puissances méchaniques ou les organes matériels, mais c'est la puissance intellectuelle, c'est la pensée qui leur manque.

C'est donc parce qu'une langue suppose une suite de pensées, que les animaux n'en ontaucune; car quand même on voudroit leur accorder quelque chose de semblable à nos premières appréhensions, & à nos sensations les plus grossières & les plus machinales, il paroît certain qu'ils sont incapables de former cette association d'idées qui seule peut produire la réssexion, dans laquelle cependant consiste l'essecue de la pensée; c'est parce qu'ils ne peuvent joindre ensemble aucune idée, qu'ils ne pensent ni ne parlent, c'est par la même raison qu'ils n'inventent & ne perfectionnent rien; s'ils étoient doués de la puissance de réssechir, même au plus petit degré, ils seroient capables de quelqu'espèce de progrès, ils acquerroient plus d'industrie, les castors d'aujourd'hui bâtiroient avec plus

<sup>\*</sup> M. Leibnitz fait mention d'un chien auquel on avoit appris à prononcer quelques mots allemands & françois.

d'art & de folidité que ne bâtiffoient les premiers caftors, l'abeille perfectionneroit encore tous les jours la cellule qu'elle habite; car si on suppose que cette cellule est aussi parsaite qu'elle peut l'être, on donne à cet insecte plus d'esprit que nous n'en avons, on lui accorde une intelligence supérieure à la nôtre, par laquelle il apercevroit tout d'un coup le dernier point de perfection auquel il doit porter son ouvrage, tandis que nous-mêmes ne voyons jamais clairement ce point, & qu'il nous faut beaucoup de réstexion, de temps & d'habitude pour perfectionner le moindre de nos arts.

D'où peut venir cette uniformité dans tous les ouvrages des animaux! pourquoi chaque espèce ne fait-elle jamais que la même chose, de la même façon! & pourquoi chaque individu ne la fait-il ni mieux ni plus mal gu'un autre individu? y a-t-il de plus forte preuve que leurs opérations ne sont que des résultats méchaniques & purement matériels? car s'ils avoient la moindre étincelle de la lumière qui nous éclaire, on trouveroit au moins de la variété fi l'on ne voyoit pas de la perfection dans leurs ouvrages, chaque individu de la même espèce seroit quelque chose d'un peu différent de ce qu'auroit fait un autre individu; mais non, tous travaillent sur le même modèle. l'ordre de leurs actions est tracé dans l'espèce entière, il n'appartient point à l'individu, & si l'on vouloit attribuer une ame aux animaux, on seroit obligé à n'en faire qu'une pour chaque espèce, à laquelle chaque individu participeroit également; cette ame seroit donc nécessairement

Kkk

Tome II.

divisible, par conféquent elle seroit matérielle & fort différente de la nôtre.

Car pourquoi mettons-nous au contraire tant de diverfité & de variété dans nos productions & dans nos ouvrages, pourquoi l'imitation fervile nous coûte-t-elle plus qu'un nouveau deffein! c'est parce que notre ame est à nous, qu'elle est indépendante de celle d'un autre, que nous n'avons rien de commun avec notre espèce que la matière de notre corps, & que ce n'est en esset que la dernières de nos facultés que nous ressemblons aux animaux.

Si les sensations intérieures appartenoient à la matière & dépendoient des organes corporels, ne verrions-nous pas parmi les animaux de même espèce, comme parmi les hommes, des différences marquées dans leurs ouvrages! ceux qui feroient le mieux organisés ne feroient-ils pas leurs nids, leurs cellules ou leurs coques d'une manière plus folide, plus élégante, plus commode! & si queldu'un avoit plus de génie qu'un autre, pourroit-il ne le pas manifester de cette façon? or tout cela n'arrive pas & il n'est jamais arrivé, le plus ou le moins de perfection des organes corporels n'influe donc pas sur la nature des sensations intérieures; n'en doit-on pas conclurre que les animaux n'ont point de sensations de cette espèce, qu'elles ne peuvent appartenir à la matière, ni dépendre pour leur nature des organes corporels! ne faut-il pas par confé-. quent qu'il y ait en nous une substance différente de la matière, qui foit le sujet & la cause qui produit & reçoit ces fenfations?

Mais ces preuves de l'immatérialité de notre ame peuvent s'étendre encore plus loin. Nous avons dit que la Nature marche toûjours & agit en tout par degrés imperceptibles & par nuances; cette vérité, qui d'ailleurs ne fouffre aucune exception, se dément ici tout-à-fait; il y a une distance infinie entre les facultés de l'homme & celles du plus parfait animal, preuve évidente que l'homme est d'une différente nature, que seul il fait une classe à part, de laquelle il faut descendre en parcourant un espace infini avant que d'arriver à celle des animaux; car si l'homme étoit de l'ordre des animaux, il y auroit dans la Nature un certain nombre d'êtres moins parfaits que l'homme & plus parfaits que l'animal, par lesquels on descendroit insensiblement & par nuances de l'homme au singe; mais cela n'est pas, on passe tout d'un coup de l'être pensant à l'être matériel, de la puissance intellectuelle à la force méchanique, de l'ordre & du dessein au mouvement aveugle, de la réflexion à l'appétit.

En voilà plus qu'il n'en faut pour nous démontrer l'excellence de notre nature, & la distance immense que la bonté du Créateur a mise entre l'homme & la bête; l'homme est un être raisonnable, l'animal est un être sans raison; & comme il n'y a point de milieu entre le positif & le négatif, comme il n'y a point d'êtres intermédiaires entre l'être raisonnable & l'être sans raison, il est évident que l'homme est d'une nature entièrement dissérente de celle de l'animal, qu'il ne lui ressemble que par l'extérieur, & que le juger par cette ressemblance matérielle, c'est so

#### HISTOIRE NATURELLE

444

laisser tromper par l'apparence & fermer volontairement: des yeux à la lumière qui doit nous la faire distinguer de la réalité.

Après avoir confidéré l'homme intérieur, & avoir démontré la fpiritualité de fon ame, nous pouvons maintenant examiner l'homme extérieur & faire l'histoire de son corps; nous en-avons-recherché l'origine dans les chapitres précédens, nous avons expliqué sa formation & son développement, nous avons amené l'homme jusqu'au moment de sa naissance, reprenons-le où nous l'avons laissé, parcourons les dissers ages de sa vie, & conduisons-le à cet instant où il doit se séparer de son corps, l'abandonner & le rendre à la masse commune de la matière à laquelle il appartient.



## HISTOIRE NATURELLE.

De l'Enfance..

I quelque chose est capable de nous donner une idée de notre-soiblesse, c'est l'état où nous nous trouvons immédiatement après la naissance; incapable de saire encore-aucun usage de ses organes & de se cervir de ses sens, l'ensant qui naît a besoin de secours de toute espèce, c'est une image de misère & de douleur, il est dans ces premiers temps plus soible qu'aucun des animaux, sa vie incertaine & chancelante parost devoir sinir à chaque instant; il ne peut se soûtenir ni se mouvoir, à peine a-t-il la sorce nécessaire pour exister & pour annoncer par des gémissemens les soussirances qu'il éprouve, comme sir la Nature vouloit l'avertir qu'il est né pour soussirance su proprié de prouve su des suites de la Nature vouloit l'avertir qu'il est né pour soussir se qu'il ne vient prendre place dans d'espèce humaine que pour en partager les instrmités & les peines.

Ne dédaignons pas de jeter les yeux fur un état par lequel nous avons tous commencé, voyons-nous au se bereeau, paffons même fur le dégoût que peut donner le détail des foins que cet état exige, & cherchons par quels degrés cette machine délicate, ce corps naissant,

Kkk iii

& à peine vivant, vient à prendre du mouvement, de la confissance & des forces.

L'enfant qui naît passe d'un élément dans un autre : au fortir de l'eau qui l'environnoit de toutes parts dans le sein de sa mère, il se trouve exposé à l'air, & il éprouve dans l'instant les impressions de ce fluide actif; l'air agit fur les nerfs de l'odorat & fur les organes de la respiration, cette action produit une secousse, une espèce d'éternuement qui foulève la capacité de la poitrine & donne à l'air la liberté d'entrer dans les poumons; il dilate leurs vélicules & les gonfle, il s'y échauffe & s'y raréfie jusqu'à un certain degré, après quoi le ressort des fibres dilatées réagit sur ce fluide léger & le fait sortir des poumons, Nous n'entreprendrons pas d'expliquer ici les causes du mouvement alternatif & continuel de la respiration, nous nous bornerons à parler des effets; cette fonction est effentielle à l'homme & à plusieurs espèces d'animaux, c'est ce mouvement qui entretient la vie, s'il cesse l'animal périt, aussi la respiration ayant une sois commencé, elle ne finit qu'à la mort, & dès que le fœtus respire pour la première fois, il continue à respirer sans interruption : cependant on peut croire avec quelque fondement, que le trou ovale ne se ferme pas tout-à-coup au moment de la naissance, & que par conséquent une partie du sang doit continuer à passer par cette ouverture ; tout le sang ne doit donc pas entrer d'abord dans les poumons, & peut-être pourroit-on priver de l'air l'enfant nouveau-né pendant un temps considérable, sans que cette privation lui causat la mort. Je fis, il y a environ dix ans, une expérience sur de petits chiens, qui semble prouver la possibilité de ce que je viens de dire; j'avois pris la précaution de mettre la mère, qui étoit une grosse chienne de l'espèce des plus grands lévriers, dans un baquet rempli d'eau chaude, & l'ayant attachée de façon que les parties de derrière trempoient dans l'eau, elle mit bas trois chiens dans cette eau, & ces petits animaux fe trouvèrent au fortir de leurs enveloppes dans un liquide aussi chaud que celui d'où ils fortoient; on aida la mère dans l'accouchement, on accommoda & on lava dans cette eau les petits chiens, ensuite on les fit passer dans un plus petit baquet rempli de lait chaud, sans leur donner le temps de respirer. Je les fis mettre dans du lait au lieu de les laisser dans l'eau, afin qu'ils pussent prendre de la nourriture s'ils en avoient besoin; on les retint dans le lait où ils étoient plongés, & ils y demeurèrent pendant plus d'une demi-heure, après quoi les ayant retirés les uns après les autres, je les trouvai tous trois vivans; ils commencèrent à respirer & à rendre quelqu'humeur par sa gueule, je les laissai respirer pendant une demi-heure, & ensuite on les replongea dans le lait que l'on avoit fait réchauffer pendant ce temps; je les y laissai pendant une feconde demi-heure, & les ayant ensuite retirés, il v en avoit deux qui étoient vigoureux, & qui ne paroiffoient pas avoir souffert de la privation de l'air, mais le troisième paroissoit être languissant; je ne jugeai pas à propos de le replonger une seconde fois, je le fis porter à la mère; elle avoit d'abord fait ces trois chiens dans l'eau, & enfuite elle en avoit encore fait six autres. Ce petit chien qui étoit né dans l'eau, qui d'abord avoit passé plus d'une demi-heure dans le lait avant d'avoir respiré, & encore une autre demi-heure après avoir respiré, n'en étoit pas fort incommodé, car il fut bien-tôt rétabli sous la mère, & il vécut comme les autres. Des six qui étoient nés dans l'air, jen fis jetter quatre, de forte qu'il n'en restoit alors à la mère que deux de ces six, & celui qui étoit né dans l'eau. Je continuai ces épreuves sur les deux autres qui étoient dans le lait, je les laissai respirer une seconde fois pendant une heure environ, ensuite je les fis mettre de nouveau dans le lait chaud, où ils se trouvèrent plongés pour la troisième fois, je ne sais s'ils en avalèrent ou non; ils restèrent dans ce liquide pendant une demi-heure, & lorsqu'on les en tira, ils paroissoient être presqu'aussi vigoureux qu'auparavant; cependant les ayant fait porter à la mère, l'un des deux mourut le même jour, mais je ne pûs favoir si c'étoit par accident, ou pour avoir souffert dans le temps qu'il étoit plongé dans la liqueur & qu'il étoit privé de l'air; l'autre vécut aussi-bien que le premier, & ils prirent tous deux autant d'accroissement que ceux qui n'avoient pas subi cette épreuve. Je n'ai pas suivi ces expériences plus loin, mais j'en ai assez vû pour être perfuadé que la respiration n'est pas aussi absolument nécesfaire à l'animal nouveau-né qu'à l'adulte, & qu'il seroit peut-être possible, en s'y prenant avec précaution, d'empêcher de cette façon le trou oyale de se fermer, & de faire par ce per ce moyen d'excellens plongeurs & des espèces d'animaux amphibies, qui vivroient également dans l'air & dans l'eau.

L'air trouve ordinairement en entrant pour la première fois dans les poumons de l'enfant, quelque obstacle causé par la liqueur qui s'est amassée dans la trachée-artère; cet obstacle est plus ou moins grand à proportion de la viscosité de cette liqueur, mais l'enfant en naissant relève sa tête qui étoit penchée en avant sur sa poitrine, & par ce mouvement il allonge le canal de la trachée-artère, l'air trouve place dans ce canal au moyen de cet agrandissement, il force la liqueur dans l'intérieur du poumon, & en dilatant les bronches de ce viscère, il distribue sur leurs parois la mucofité qui s'opposoit à son passage; le superflu de cette humidité est bien-tôt desséché par le renouvellement de l'air, ou si l'enfant en est incommodé, il tousse, & enfin il s'en débarrasse par l'expectoration, on la voit couler de sa bouche, car il n'a pas encore la force de cracher.

Comme nous ne nous fouvenons de rien de ce qui nous arrive alors, nous ne pouvons guère juger du fentiment que produit l'impression de l'air sur l'ensant nouveauné, il paroît seulement que les gémissemens & les cris qui se sont entendre dans le moment qu'il respire, sont des signes peu équivoques de la douleur que l'action de l'air hui fait ressent. L'ensant est en effet, jusqu'au moment de sa naissance, accoûtumé à la douce chaleur d'un liquide tranquille, & on peut croire que l'action d'un fluide dont.

la température est inégale, ébranle trop violemment les fibres délicates de son corps; il paroît être également senfible au chaud & au froid, il gémit en quelque situation, qu'il se trouve, & la douleur paroît être sa première & son unique sensation.

La plûpart des animaux ont encore les yeux fermés pendant quelques jours après leur naiffance; l'enfant les ouvre auffi-tôt qu'il est né, mais ils font fixes & ternes, on n'y voit pas ce brillant qu'ils auront dans la fuite, ni le mouvement qui accompagne la vision; cependant la lumière qui les frappe, semble faire impression, puisque la prunelle qui a déjà jufqu'à une ligne & demie ou deux de diamètre, s'étrécit ou s'élargit à une lumière plusforte ou plus foible, en sorte qu'on pourroit croire qu'elle produit déjà une espèce de sentiment, mais ce sentiment est fort obtus; le nouveau-né ne distingue rien, car ses yeux, même en prenant du mouvement, ne s'arrêtent sur aucun objet; l'organe est encore imparfait, la cornée est ridée, & peut-être la rétine est-elle aussi trop molle pour recevoir les images des objets & donner la fensation de la vûe distincte. Il paroît en être de même des autres sens. ils n'ont pas encore pris une certaine confistance nécesfaire à leurs opérations, & lors même qu'ils font arrivés à cet état, il se passe encore beaucoup de temps avant que l'enfant puisse avoir des sensations justes & complètes. Les sens sont des espèces d'instrumens dont il faut apprendre à se servir; celui de la vûe, qui paroît être le plus noble & le plus admirable, est en même temps le

moins fûr & le plus illusoire, ses sensations ne produiroient que des jugemens faux, s'ils n'étoient à tout instant rectifiés par le témoignage du toucher; celui-ci est le fens solide, c'est la pierre de touche & la mesure de tous les autres sens, c'est le seul qui soit absolument essentiel à l'animal, c'est celui qui est universel & qui est répandu dans toutes les parties de son corps; cependant ce sens même n'est pas encore parfait dans l'enfant au moment de sa naissance, il donne à la vérité des signes de douleur par ses gémissemens & ses cris, mais il n'a encore aucune. expression pour marquer le plaisir; il ne commence à rire qu'au bout de quarante jours, c'est aussi le temps auquel il commence à pleurer, car auparavant les cris & les gémissemens ne sont point accompagnés de larmes. Il ne paroît donc aucun signe des passions sur le visage du nouveau-né, les parties de la face n'ont pas même toute la confistance & tout le ressort nécessaires à cette espèce d'expression des sentimens de l'ame : toutes les autres parties du corps encore foibles & délicates, n'ont que des mouvemens incertains & mal affurés; il ne peut pas fe tenir debout, ses jambes & ses cuisses sont encore pliées par l'habitude qu'il a contractée dans le sein de sa mère, il n'a pas la force d'étendre les bras ou de faisir quelque chose avec la main; si on l'abandonnoit, il resteroit couché fur le dos sans pouvoir se retourner.

En réfléchiffant fur ce que nous venons de dire, il paroît que la douleur que l'enfant reffent dans les premiers temps, & qu'il exprime par des gémissemens, n'est qu'une

fensation corporelle, semblable à celle des animaux qui gémiffent aussi dès qu'ils sont nés, & que les sensations de l'ame ne commencent à se manifester qu'au bout de quarante jours, car le rire & les larmes font des produits de deux sensations intérieures, qui toutes deux dépendent de l'action de l'ame. La première est une émotion agréable qui ne peut naître qu'à la vûe ou par le souvenir d'un objet connu, aimé & desiré, l'autre est un ébranlement défagréable, mêlé d'attendriffement & d'un retour sur · nous-mêmes; toutes deux font des passions qui supposent des connoissances, des comparaisons & des réflexions, aussi le rire & les pleurs sont-ils des signes particuliers à l'espèce humaine pour exprimer le plaisir ou la douleur de l'ame, tandis que les cris, les mouvemens & les autres fignes des douleurs & des plaisirs du corps, sont communs à l'homme & à la plûpart des animaux. -

Mais revenons aux parties matérielles & aux affections du corps: la grandeur de l'enfant né à terme est ordinairement de vingt-un pouces, il en naît cependant de beaucoup plus petits, & il y en a même qui n'ont que quatorze pouces, quoiqu'ils aient atteint le terme de neuf mois, quelques autres au contraire ont plus de vingt-un pouces, La poitrine des enfans de vingt-un pouces, mefurés sur la longueur du sternum, a près de trois pouces, & seulement deux lorsque l'ensant n'en a que quatorze. A neuf mois le sœttus pèse ordinairement douze livres, & quelquesois jusqu'à quatorze; la tête du nouveau-né est plus grosse à proportion que le reste du corps, & cette

disproportion qui étoit encore beaucoup plus grande dans le premier âge du sœtus, ne disparoît qu'après la première ensance; la peau de l'ensant qui naît est fort fine, elle paroît rougeâtre, parce qu'elle est affez transparente pour laisser paroître une nuance foible de la couleur du sang; on prétend même que les ensans dont la peau est la plus rouge en naissant, sont ceux qui dans la suite auront la peau la plus belle & la plus blanche.

La forme du corps & des membres de l'enfant qui vient de naître, n'est pas bien-exprimée, toutes les parties sonttrop arrondies, elles-paroissent même gonssées lorsque l'enfant se porte bien & qu'il ne manque pas d'embonpoint. Au bout de trois jours il survient ordinairement une jaunisse, & dans ce même temps il y a du lait dans les mamelles de l'ensant, qu'on exprime avec les doigts; la sur-abondance des sucs & le gonssement de toutes les parties du corps diminuent ensuite peu à peuà mesure que l'ensant prend de l'accroissement.

On voit palpiter dans quelques enfans nouveaux -nés le fommet de la tête à l'endroit de la fontanelle, & dans tous on y peut sentir le battement des sinus ou des artères du cerveau, si on y porte la main. Il se forme au dessus de cette ouverture une espèce de croûte ou de galle; quelquesois fort épaisse, & qu'on est obligé de frotter avec des brosses pour la faire tomber à mesure qu'elle se sèche : il semble que cette production qui se fait au dessus de l'ouverture du crâne, ait quelqu'analogie avec celle des cornes des animaux, qui tirent aussi leur-origine.

d'une ouverture du crâne & de la fubflance du cerveau, Nous ferons voir dans la fuite que toutes les extrémités des nerfs deviennent folides lorsqu'elles sont exposées à l'air, & que c'est cette subflance nerveuse qui produit les ongles, les ergots, les cornes, &c.

La liqueur contenue dans l'amnios laisse sur l'enfant une humeur visqueuse blancheâtre, & quelquefois affez tenace pour qu'on foit obligé de la détremper avec quelque liqueur douce afin de la pouvoir enlever; on a toûjours dans ce pays-ci la fage précaution de ne laver l'enfant qu'avec des liqueurs tièdes, cependant des nations entières, celles même qui habitent les climats froids, font dans l'usage de plonger leurs enfans dans l'eau froide aussi-tôt qu'ils font nés, sans qu'il leur en arrive aucun mal; on dit même que les Lappones laissent leurs enfans dans la neige jusqu'à ce que le froid les ait saiss au point d'arrêter la respiration, & qu'alors elles les plongent dans un bain d'eau chaude; ils n'en font pas même quittes pour être lavés avec si peu de ménagement au moment de leur naissance, on les lave encore de la même façon trois fois chaque jour pendant la première année de leur vie, & dans les suivantes on les baigne trois fois chaque semaine dans l'eau froide. Les peuples du Nord sont perfuadés que les bains froids rendent les hommes plus forts & plus robustes, & c'est par cette raison qu'ils les forcent de bonne heure à en contracter l'habitude. Ce qu'il y a de vrai, c'est que nous ne connoissons pas assez jusqu'où peuvent s'étendre les limites de ce que notre corps est capable de fouffrir, d'acquerir ou de perdre par l'habitude; par exemple, les Indiens de l'Issime de l'Amérique se plongent impunément dans l'eau froide pour se rafraîchir lorsqu'ils sont en sucur; leurs semmes les y jettent quand ils sont ivres pour faire passer leur ivresse plus promptement, les mères se baignent avec leurs enfans dans l'eau froide un instant après leur accouchement; avec cet usage que nous regarderions comme sort dangereux, ces semmes périssent très-rarement par les suites des couches, au lieu que malgré tous nos soins nous-en voyons périr un grand nombre parmi nous.

Quelques instans après sa naissance l'enfant urine, c'est ordinairement lorsqu'il sent la chaleur du feu, quelquefois il rend en même temps le meconium ou les excrémens quie se font formés dans les intestins pendant le temps de son féjour dans la matrice; cette évacuation ne se fait pas toûjours aussi promptement, souvent elle est retardée, mais sielle n'arrivoit pas dans l'espace du premier jour, il seroit à craindre que l'enfant ne s'en trouvât incommodé, & qu'ilne ressentit des douleurs de colique, dans ce cas on tâche de faciliter cette évacuation par quelques moyens. Le meconium est de couleur noire, on connoît que l'enfant enest absolument débarrassé lorsque les excrémens qui succèdent, ont une autre couleur, ils deviennent blanche âtres: ce changement arrive ordinairement le deuxième ou le troisième jour; alors leur odeur est beaucoup plus mauvaise que n'est celle du meconium, ce qui prouve que la bile & les sucs amers du corps commencent à s'y mêler:

Cette remarque paroît confirmer ce que nous avons dit ci-devant dans le chapitre du développement du fœtus, au fujet de la manière dont il se nourrit; nous avons insinué que ce devoit être par intuffusception, & qu'il ne prenoit aucune nourriture par la bouche; ceci semble prouver que l'estomac & les intestins ne font aucune fonction dans le fœtus, du moins aucune fonction semblable à celles qui s'opèrent dans la fuite lorsque la respiration a commencé à donner du mouvement au diaphragme & à toutes les parties intérieures sur lesquelles il peut agir, puisque ce n'est qu'alors que se fait la digestion & le mélange de la bile & du fuc pancréatique avec la nourriture que l'estomac laisse passer aux intestins; ainsi quoique la sécrétion de la bile & du suc du pancréas se fasse dans le sœtus, ces liqueurs demeurent alors dans leurs réservoirs & ne passent point dans les intestins, parce qu'ils sont, aussi-bien que l'estomac, fans mouvement & fans action, par rapport à la nourriture ou aux excrémens qu'ils peuvent contenir.

On ne fait pas teter l'enfant aussi-tôt qu'il est né, on lui donne auparavant le temps de rendre la liqueur & les glaires qui sont dans son estomac, & le meconium qui est dans ses intestins: ces matières pourroient faire aigrir le lait & produire un mauvais esset, ainsi on commence par lui faire avalèr un peu de vin sucré pour fortisser son estomac & procurer les évacuations qui doivent le disposer à recevoir de la nourriture & à la digérer; ce n'est que dix ou douze heures après la naissance qu'il doit teter pour la première sois.

A peine

A peine l'enfant est-il forti du sein de sa mère, à peine jouit-il de la liberté de mouvoir & d'étendre ses membres, qu'on lui donne de nouveaux liens, on l'emmaillotte, on le couche la tête fixe & les jambes alongées, les bras pendans à côté du corps, il est entouré de linges & de bandages de toute espèce qui ne lui permettent pas de changer de fituation; heureux, fi on ne l'a pas ferré au point de l'empêcher de respirer, & si on a eu la précaution de le coucher sur le côté, asin que les eaux qu'il doit rendre par la bouche, puissent tomber d'elles-mêmes, car il n'auroit pas la liberté de tourner la tête sur le côté pour en faciliter l'écoulement. Les peuples qui se contentent de couvrir ou de vêtir leurs enfans sans les mettre au maillot, ne font-ils pas mieux que nous! les Siamois, les Japonois, les Indiens, les Nègres, les Sauvages du Canada, ceux de Virginie, du Brésil, & la plûpart des peuples de la partie méridionale de l'Amérique, couchent les enfans nuds fur des lits de coton suspendus, ou les mettent dans des espèces de berceaux couverts & garnis de pelleteries. Je crois que ces usages ne sont pas fujets à autant d'inconvéniens que le nôtre; on ne peut pas éviter, en emmaillottant les enfans, de les gêner au point de leur faire ressentir de la douleur; les efforts qu'ils font pour se débarrasser, sont plus capables de corrompre l'affemblage de leur corps, que les mauvaifes fituations où ils pourroient se mettre eux-mêmes s'ils étoient en liberté. Les bandages du maillot peuvent être comparés aux corps que l'on fait porter aux filles dans leur jeunesse; Tome II. Mmm

cette espèce de cuirasse, ce vêtement incommode qu'on a imaginé pour soûtenir la taille & l'empêcher de se désormer, cause cependant plus d'incommodités & de dissormités qu'il n'en prévient.

Si le mouvement que les enfans veulent se donner dans le maillot peut leur être funeste, l'inaction dans laquelle cet état les retient, peut aussi leur être nuisible. Le défaut d'exercice est capable de retarder l'accroissement des membres, & de diminuer les forces du corps; ainsi les enfans qui ont la liberté de mouvoir leurs membres à leur gré, doivent être plus forts que ceux qui font emmaillottés; c'étoit pour cette raison que les anciens Péruviens laiffoient les bras libres aux enfans dans un maillot fort large; lorfqu'ils les en tiroient, ils les mettoient en liberté dans un trou fait en terre & garni de linges, dans lequel ils les descendoient jusqu'à la moitié du corps; de cette façon ils avoient les bras libres, & ils pouvoient mouvoir leur tête & fléchir leur corps à leur gré fans tomber & fans se blesser; dès qu'ils pouvoient faire un pas, on leur préfentoit la mamelle d'un peu loin comme un appas pour les obliger à marcher. Les petits Nègres font quelquefois dans une situation bien plus fatigante pour teter, ils embrassent l'une des hanches de la mère avec leurs genoux & leurs pieds, & ils la ferrent si bien qu'ils peuvent s'y foûtenir fans le fecours des bras de la mère, ils s'attachent à la mamelle avec leurs mains, & ils la fucent constamment sans se déranger & sans tomber, malgré les différens mouvemens de la mère, qui

pendant ce temps travaille à fon ordinaire. Ces enfans commencent à marcher dès le fecond mois, ou plûtôt à fe traîner fur les genoux & fur les mains; cet exercice leur donne pour la fuite la facilité de courir dans cette fituation presque aussi vête que s'ils étoient sur leurs pieds.

Les enfans nouveaux - nés dorment beaucoup, mais leur fommeil est fouvent interrompu; ils ont aussi besoin de prendre souvent de la nourriture, on les fait teter pendant la journée de deux heures en deux heures, & pendant la nuit à chaque fois qu'ils se réveillent. Ils dorment pendant la plus grande partie du jour & de la nuit dans les premiers temps de leur vie, ils semblent même n'être éveillés que par la douleur ou par la faim, aussi les plaintes & les cris fuccèdent presque toûjours à leur sommeil: comme ils sont obligés de demeurer dans la même fituation dans le berceau, & qu'ils font toûjours contraints par les entraves du maillot, cette fituation devient fatigante & douloureuse après un certain temps; ils font mouillés & fouvent refroidis par leurs excrémens, dont l'acreté offense la peau qui est fine & délicate, & par conféquent très-fensible. Dans cet état, les enfans ne font que des efforts impuissans, ils n'ont dans leur foiblesse que l'expression des gémissemens pour demander du foulagement; on doit avoir la plus grande attention à les secourir, ou plûtôt il faut prévenir tous ces inconvéniens, en changeant une partie de leurs vêtemens au moins deux ou trois fois par jour, & même dans la nuit. Ce foin est si nécessaire que les Sauvages mêmes Mmm ii

y font attentifs, quoique le linge manque aux Sauvages & qu'il ne leur soit pas possible de changer aussi souvent de pelleterie que nous pouvons changer de linge: ils fuppléent à ce défaut en mettant dans les endroits convenables quelque matière affez commune pour qu'ils ne soient pas dans la nécessité de l'épargner. Dans la partie septentrionale de l'Amérique, on met au fond des berceaux une bonne quantité de cette poudre que l'on tire du bois qui a été rongé des vers, & que l'on appelle communément Ver-moulu: les enfans sont couchés sur cette poudre & recouverts de pelleteries. On prétend que cette forte de lit est aussi douce & aussi molle que la plume; mais ce n'est pas pour flatter la délicatesse des enfans que cet usage est introduit, c'est seulement pour les tenir propres : en effet, cette poudre pompe l'humidité, & après un certain temps on la renouvelle. En Virginie on attache les enfans nuds fur une planche garnie de coton, qui est percée pour l'écoulement des excrémens; le froid de ce pays devroit contrarier cette pratique qui est presque générale en Orient, & sur-tout en Turquie: au reste cette précaution supprime toute sorte de soins, c'est toûjours le moyen le plus fûr de prévenir les effets de la négligence ordinaire des nourrices: il n'y a que la tendresse maternelle qui soit capable de cette vigilance continuelle, de ces petites attentions si nécesfaires; peut - on l'espérer de nourrices mercénaires & grossières!

Les unes abandonnent leurs enfans pendant plusieurs

heures sans avoir la moindre inquiétude sur leur état, d'autres sont assez cruelles pour n'être pas touchées de leurs gémiffemens; alors ces petits infortunés entrent dans une sorte de désespoir, ils font tous les efforts dont ils sont capables, ils poussent des cris qui durent autant que leurs forces; enfin ces excès leur causent des maladies, ou au moins les mettent dans un état de fatigue & d'abattement qui dérange leur tempérament & qui peut même influer sur leur caractère. Il est un usage dont les nourrices nonchalantes & paresseuses abusent souvent; au lieu d'employer des moyens efficaces pour foulager l'enfant, elles se contentent d'agiter le berceau en le faifant balancer fur les côtés : ce mouvement lui donne une sorte de distraction qui appaise ses cris; en continuant le même mouvement on l'étourdit, & à la fin on l'endort: mais ce fommeil forcé n'est qu'un palliatif qui ne détruit pas la cause du mal présent, au contraire on pourroit causer un mal réel aux enfans en les berçant pendant un trop long temps, on les feroit vomir, peut-être aussi que cette agitation est capable de leur ébranler la tête, & d'y causer du dérangement.

Avant que de bercer les enfans il faut être fûr qu'il ne leur manque rien, & on ne doit jamais les agiter au point de les étourdir; fi on s'aperçoit qu'ils ne dorment pas affez, il fuffit d'un mouvement lent & égal pour les affoupir; on ne doit donc les bercer que rarement, car fi on les y accoûtume, ils ne peuvent plus dormir autrement. Pour que leur fanté foit bonne, il faut que leur fommeil foit

Mmm iii

naturel & long, cependant s'ils dormoient trop, il feroit à craindre que leur tempérament n'en fouffrit; dans ce cas il faut les tirer du berceau & les éveiller par de petits mouvemens, leur faire entendre des fons doux & agréables, leur faire voir quelque chose de brillant. C'est à cet âge que l'on reçoit les premières impressions des sens, elles sont sans doute plus importantes que l'on ne croit pour le reste de la vie.

Les yeux des enfans se portent toûjours du côté le plus éclairé de l'endroit qu'ils habitent, & s'il n'y a que l'un de leurs yeux qui puisse s'y fixer, l'autre n'étant pas exercé n'acquerra pas autant de force: pour prévenir cet inconvénient, il faut placer le berceau de façon qu'il soit éclairé par les pieds, soit que la lumière vienne d'une fenêtre ou d'un flambeau; dans cette position les deux yeux de l'enfant peuvent la recevoir en même temps, & acquerir par l'exercice une force égale: si l'un des yeux prend plus de force que l'autre, l'ensant deviendra louche, car nous avons prouvé que l'inégalité de force dans les yeux est la cause du regard louche. (Voyez les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1743.)

La nourrice ne doit donner à l'enfant que le lait de ses mamelles pour toute nourriture, au moins pendant les deux premiers mois, il ne saudroit même lui saire prendre aucun autre aliment, pendant le troissème & le quatrième mois, sur-tout lorsque son tempérament est foible & délicat. Quelque robuste que puisse être un enfant, il pourroit en arriver de grands inconyéniens, si on lui donnoit

d'autre nourriture que le lait de la nourrice avant la fin du premier mois. En Hollande, en Italie, en Turquie, & en général dans tout le Levant, on ne donne aux enfans que le lait des mamelles pendant un an entier; les Sauvages du Canada les allaitent jusqu'à l'âge de quatre ou cinq ans, & quelquesois jusqu'à fix ou sept ans; dans ce pays-ci, comme la plûpart des nourrices n'ont pas affez de lait pour fournir à l'appétit de leurs enfans, elles cherchent à l'épargner, & pour cela elles leur donnent un aliment composé de farine & de lait, même dès les premiers jours de leur naisfance; cette nourriture appaise la faim, mais l'estomac & les intessins étant à peine ouverts, & encore trop foibles pour digérer un aliment grossiers, visqueux, ils souffrent, deviennent malades & périssent quelquesois de cette espèce d'indigestion.

Le lait des animaux peut suppléer au désaut de celui des semmes; si les nourrices en manquoient dans certains cas, ou s'il y avoit quelque chose à craindre pour elles de la part de l'ensant, on pourroit lui donner à teter le mamelon d'un animal, asin qu'il reçût le lait dans un degré de chaleur toûjours égal & convenable, & sur-tout asin que sa propre salive se mêlât avec le lait pour en faciliter la digestion, comme cela se fait par le moyen de la suction, parce que les muscles qui sont alors en mouvement, sont couler la salive en pressant les glandes & les autres vaisseaux. J'ai connu à la campagne quelques paysans qui n'ont pas eu d'autres noutrices que des brebis, & ces paysans étoient aussi vigoureux que les autres.

## \*464 HISTOIRE NATURELLE

Après deux ou trois mois, lorsque l'enfant a acquis des forces, on commence à lui donner une nourriture un peu plus solide; on fait cuire de la farine avec du lait, c'est une sorte de pain qui dispose peu à peu son estomac à recevoir le pain ordinaire & les autres alimens dont il doit se nourrir dans la fuite.

Pour parvenir à l'usage des alimens folides on augmente peu à peu la consistance des alimens liquides, ainsi après avoir nourri l'ensant avec de la farine délayée & cuite dans du lait, on lui donne du pain trempé dans une liqueur convenable. Les enfans dans la première année de leur âge sont incapables de broyer les alimens; les dents leur manquent, ils n'en ont encore que le germe enveloppé dans des gencives si molles, que leur foible résistance ne feroit aucun effet sur des matières solides. On voit certaines nourrices, sur-tout dans le bas peuple, qui mâchent des alimens pour les faire avaler ensuite à leurs enfans : avant que de réfléchir fur cette pratique, écartons toute idée de dégoût, & foyons perfuadés qu'à cet âge les enfans ne peuvent en avoir aucune impression; en effet ils ne sont pas moins avides de recevoir leur nourriture de la bouche de la nourrice, que de ses mamelles; au contraire il semble que la Nature même ait introduit cet usage dans plusieurs pays fort éloignés les uns des autres, il est en Italie, en Turquie & dans presque toute l'Asie, on le retrouve en Amérique, dans les Antilles, au Canada, &c. Je le crois fort utile aux enfans, & très-convenable à leur état, c'est le seul moyen de

fournir

fournir à leur estomac toute la salive qui est nécessaire pour la digestion des alimens solides: si la nourrice mâche du pain, sa falive le détrempe & en fait une nourriture bien meilleure que s'il étoit détrempé avec toute autre liqueur; cependant cette précaution ne peut être nécessaire que jusqu'à ce qu'ils puissent faire usage de leurs dents, broyer les alimens & les détremper de leur propre salive.

Les dents que l'on appelle incifives, font au nombre de huit, quatre au devant de chaque mâchoire; leurs germes se développent ordinairement les premiers, communément ce n'est pas plûtôt qu'à l'âge de sept mois, souvent à celui de huit ou dix mois, & d'autres sois à la fin de la première année; ce développement est quelquesois trèsprématuré; on voit assez fouvent des enfans naitre avec des dents affez grandes pour déchirer le sein de leurs nourrices: on a aussi trouvé des dents bien formées dans des setus long-temps avant le terme ordinaire de la naissance.

Le germe des dents est d'abord contenu dans l'alvéole & recouvert par la gencive, en croissant il pousse des racines au fond de l'alvéole, & il s'étend du côté de la gencive. Le corps de la dent presse peu à peu contre cette membrane, & la dissend au point de la rompre & de la déchirer pour passer au travers; cette opération, quoique naturelle, ne suit pas les loix ordinaires de la Nature, qui agit à tout instant dans le corps humain sans y causer la moindre douleur, & même sans exciter aucune

Tome II.

fensation; ici il se fait un effort violent & douloureux qui est accompagné de pleurs & de cris, & qui a quelquefois des suites fâcheuses ; les enfans perdent d'abord leur gaieté & leur enjouement, on les voit triftes & inquiets, alors leur gencive est rouge & gonflée, & ensuite elle blanchit lorsque la pression est au point d'intercepter le cours du fang dans les vaisseaux; ils y portent le doigt à tout moment pour tâcher d'appaiser la démangeaison qu'ils y resfentent; on leur facilite ce petit foulagement en mettant au bout de leur hochet un morceau d'ivoire ou de corail. ou de quelqu'autre 'corps dur & poli ; ils le portent d'euxmêmes à lour bouche, & ils le ferrent entre les gencives à l'endroit douloureux; cet effort opposé à celui de la dent, relâche la gencive & calme la douleur pour un instant, il contribue aussi à l'amincissement de la membrane de la gencive, qui étant pressée des deux côtés à la fois, doit se rompre plus aisément, mais souvent cette rupture ne se fait qu'avec beaucoup de peine & de danger. La Nature s'oppose à elle-même ses propres forces; lorsque les gencives sont plus fermes qu'à l'ordinaire par la solidité des fibres dont elles sont tissues, elles résistent plus long-temps à la pression de la dent, alors l'effort est si grand de part & d'autre qu'il cause une inflammation accompagnée de tous ses symptômes, ce qui est, comme on le sait, capable de causer la mort; pour prévenir ces accidens on a recours à l'art, on coupe la gencive sur la dent, au moyen de cette petite opération la tension & l'inflammation de la gencive ceffent, & la dent trouve un libre passage.

Les dents canines sont à côté des incisives au nombre de quatre, elles sortent ordinairement dans le neuvième ou le dixième mois. Sur la fin de la première ou dans le courant de la seconde année, on voit paroître seize autres dents que l'on appelle molaires ou mâchelières, quatre à côté de chacune des canines. Ces termes pour la sortie des dents, varient; on prétend que celles de la mâchoire supérieure paroissent ordinairement plûtôt, cependant il arrive aussi que que les sortent plus tard que celles de la mâchoire insérieure.

Les dents incifives, les canines & les quatre premières, mâchelières tombent naturellement dans la cinquième, la fixième ou la feptième année, mais elles sont remplacées par d'autres qui paroissent dans la septième année, souvent plus tard, & quelquesois elles ne sortent qu'à l'âge de, puberté; la chûte de ces feize dents est causée par le développement d'un second germe placé au sond de l'alvéole, qui en croissant les pousses au slehors; ce germe manque aux autres mâchelières, aussi ne tombent-elles que par accident, & leur perte n'est presque jamais réparée.

Il y a encore quatre autres dents qui font placées à chacune des deux extrémités des mâchoires; ces dents manquent à plusiteurs personnes, leur développement est plus tardis que celui des autres dents, il ne se fait ordinairement qu'à l'âge de puberté, & quelquesois dans us âge beaucoup plus avancé, on les a nommées dents de sagesse; elles paroissent successivement l'une après l'autre ou deux en inême temps, indisserement en haut ou en

468

bas, & le nombre des dents en général ne varie que parce que celui des dents de sagesse n'est pas toûjours le même. de-là vient la différence de vingt-huit à trente-deux dans le nombre total des dents; on croit avoir observé que les femmes en ont ordinairement moins que les hommes.

Quelques Auteurs ont prétendu que les dents croiffoient pendant tout le cours de la vie, & qu'elles augmenteroient en longueur dans l'homme, comme dans certains animaux, à mesure qu'il avanceroit en âge, si le frottement des alimens ne les usoit pas continuellement; mais cette opinion paroît être démentie par l'expérience, car les gens qui ne vivent que d'alimens liquides, n'ont pas les dents plus longues que ceux qui mangent des choses dures, & si quelque chose est capable d'user les dents, c'est leur frottement mutuel des unes contre les autres plûtôt que celui des alimens : d'ailleurs on a pû fe tromper au sujet de l'accroissement des dents de quelques animaux, en confondant les dents avec les défenses; par exemple, les défenses des fangliers croiffent pendant toute la vie de ces animaux, il en est de même de celles de l'éléphant, mais il est fort douteux que leurs dents prennent aucun accroissement lorsqu'elles sont une fois arrivées à leur grandeur naturelle. Les défenses ont beaucoup plus de rapport avec les cornes qu'avec les dents, mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner ces différences; nous remarquerons feulement que les premières dents ne sont pas d'une substance aussi solide que l'est celle des dents qui leur succèdent; ces premières dents n'ont aussi que fort peu da

vacine, elles ne sont pas infixées dans la mâchoire, & elles s'ébranlent très-aifément.

Bien des gens prétendent que les cheveux que l'enfant apporte en naissant, sont toûjours bruns, mais que ces premiers cheveux tombent bien-tôt, & qu'ils sont remplacés par d'autres de couleur différente; je ne sais si cette remarque est vraie, presque tous les ensans ont les cheveux blonds, & souvent presque blancs; quelques-uns les ont roux, & d'autres les ont noirs, mais tous ceux qui doivent être un jour blonds, châtains ou bruns, ont les cheveux plus ou moins blonds dans le premier âge. Ceux qui doivent être blonds ont ordinairement les yeux bleus, les roux ont les yeux d'un jaune ardent, les bruns d'un jaune foible & brun: mais ces couleurs ne sont pas bien marquées dans les yeux des enfans qui viennent de naître, ils ont alors presque tous les yeux bleus.

Lorsqu'on laisse crier les enfans trop fort & trop longtemps, ces efforts leur causent des descentes qu'il faut avoir grand soin de rétablir promptement par un bandage, ils guérissent aissement par ce secours, mais si l'on négligeoit cette incommodité, ils seroient en danger de la garder toute leur vie. Les bornes que nous nous sommes prescrites, ne permettent pas que nous parlions des maladies particulières aux enfans; je ne ferai sur cela qu'une remarque, c'est que les vers & les maladies vermineus sauxquelles ils sont sujets, ont une cause bien marquée dans la qualité de leurs alimens; le lait est une espèce de chyle, une nourriture dépurée qui contient par conséquent

Nnn iii

plus de nourriture réelle, plus de cette matière organique. & productive, dont nous avons tant parlé, & qui lorfqu'elle n'est pas digérée par l'estomac de l'enfant pour servir à sa nutrition & à l'accroissement de son corps, prend par l'activité qui lui est essentielle, d'autres formes, & produit des êtres animés, des vers en si grande quantité que l'enfant est souvent en danger d'en périr. En permettant aux enfans de boire de temps en temps un peu de vin, on préviendroit peut-être une partie des mauvais effets que causent les vers; car les liqueurs fermentées s'opposent à leur génération, elles contiennent fort peu de parties organiques & nutritives, & c'est principalement par son action sur les solides, que le vin donne des forces, il nourrit moins le corps qu'il ne le fortifie; au reste la plûpart des enfans aiment le vin, ou du moins s'accoûtument fort aifément à en boire.

Quelque délicat que l'on foit dans l'enfance, on est à cet âge moins sensible au froid que dans tous les autres temps de la vie; la chaleur intérieure est apparemment plus grande, on sait que le pouls des ensans est bien plus stéquent que celui des adultes, cela seul suffroit pour saire penser que la chaleur intérieure est plus grande dans la même proportion, & l'on ne peut guère douter que les petits animaux n'aient plus de chaleur que les grands par cette même raison, car la fréquence du battement du cœur & des artères est d'autant plus grande que l'animal est plus petit; cela s'observe dans les disférentes espèces, aussi-bien que dans la même espèce; le pouls d'un ensant

ou d'un homme de petite slature est plus fréquent que celui d'une personne adulte ou d'un homme de haute taille; le pouls d'un bœuf est plus lent que celui d'un homme, celui d'un chien est plus fréquent, & les battemens du cœur d'un animal encore plus petit, comme d'un moineau, se succèdent si promptement qu'à peine

peut-on les compter.

La vie de l'enfant est fort chancelante jusqu'à l'âge de trois ans, mais dans les deux ou trois années suivantes elle s'affure, & l'enfant de six ou sept ans est plus assuré de vivre, qu'on ne l'est à tout autre âge : en consultant les nouvelles tables \* qu'on a faites à Londres fur les degrés de la mortalité du genre humain dans les dif-. férens âges, il paroît que d'un certain nombre d'enfans nés en même temps, il en meurt plus d'un quart dans la première année, plus d'un tiers en deux ans, & au moins la moitié dans les trois premières années. Si ce calcul étoit juste, on pourroit donc parier lorsqu'un enfant vient au monde, qu'il ne vivra que trois ans, observation bien trisfe pour l'espèce humaine; car on croit vulgairement qu'un homme qui meurt à vingt-cinq ans, doit être plaint sur sa destinée & sur le peu de durée de sa vie, tandis que fuivant ces tables la moitié du genre humain devroit périr avant l'âge de trois ans, par conféquent tous les hommes qui ont vêcu plus de trois ans, loin de se plaindre de leur fort, devroient se regarder comme traités plus favorablement que les autres par le Créateur. Mais cette mortalité

<sup>\*</sup> Voyez les Tables de M. Simpson, publiées à Londres en 1742.

des enfans n'est pas à beaucoup près aussi grande par-tout, qu'elle l'est à Londres; car M. Dupré de S. Maur s'est assuré par un grand nombre d'observations faites en France, qu'il faut sept ou huit années pour que la moitié des enfans nés en même temps foit éteinte; on peut donc parier en ce pays qu'un enfant qui vient de naître, vivra sept ou huit ans. Lorsque l'enfant a atteint l'âge de cinq, six ou fept ans, il paroît par ces mêmes observations que sa vie est plus assurée qu'à tout autre âge, car on peut parier pour quarante-deux ans de vie de plus, au lieu qu'à mesure que l'on vit au delà de cinq, fix ou fept ans, le nombre des années que l'on peut espérer de vivre, va toûjours en diminuant, de forte qu'à douze ans on ne peut plus parier que pour trente-neuf ans, à vingt ans pour trente-trois ans & demi, à trente ans pour vingt-huit années de vie de plus, & ainsi de suite jusqu'à quatre-vingt-cinq ans qu'on peut encore parier raisonnablement de vivre trois ans. ( Voyez ci-après les Tables, pag. 591 & fuiv. )

Il ya quelque chose d'affez remarquable dans l'accroisfement du corps humain, le fœtus dans le sein de la mère croît toûjours de plus en plus jusqu'au moment de la naisfance, l'ensant au contraire croît toûjours de moins en moins jusqu'à l'âge de puberté, auquel il croît, pour ainst dire, tout à coup, & arrive en sort peu de temps à la hauteur qu'il doit avoir pour toûjours. Je ne parle pas du premier temps après la conception, ni de l'accroissement qui succède immédiatement à la formation du sœtus; je prends le sœtus à un mois, lorsque toutes ses parties sont

développées,

développées, il a un pouce de hauteur alors, à deux mois deux pouces un quart, à trois mois trois pouces & demi, à quatre mois cinq pouces & plus, à cinq mois fix pouces & demi ou fept pouces, à six mois huit pouces & demi ou neuf pouces, à fept mois onze pouces & plus, à huit mois quatorze pouces, à neuf mois dix-huit pouces. Toutes ces mesures varient beaucoup dans les différens sujets, & ce n'est qu'en prenant les termes moyens que je les ai déterminées, par exemple, il naît des enfans de vingt-deux pouces & de quatorze, j'ai pris dix-huit pouces pour le terme moyen, il en est de même des autres mesures; mais quand il y auroit des variétés dans chaque mesure particulière, cela seroit indifférent à ce que j'en veux conclurre. le réfultat sera toûjours que le fœtus croît de plus en plus en longueur, tant qu'il est dans le sein de sa mère; mais s'il a dix-huit pouces en naissant, il ne grandira pendant les douze mois suivans que de six ou sept pouces au plus, c'est-à-dire qu'à la fin de la première année il aura vingtquatre ou vingt-cinq pouces, à deux ans il n'en aura que vingt-huit ou vingt-neuf, à trois ans trente ou trente-deux au plus, & ensuite il ne grandira guère que d'un pouce & demi ou deux pouces par an jusqu'à l'âge de puberté: ainsi le fœtus croît plus en un mois fur la fin de son séjour dans la matrice, que l'enfant ne croît en un an jusqu'à cet âge de puberté, où la Nature semble faire un effort pour achever de développer & de perfectionner son ouvrage, en le portant, pour ainsi dire, tout-à-coup au dernier degré de son accroissement.

Tome II.

Tout le monde fait combien il est important pour la santé des enfans de choisir de bonnes nourrices, il est absolument nécessaire qu'elles soient saines & qu'elles se portent bien; on n'a que trop d'exemples de la communication réciproque de certaines maladies de la nourrice à l'enfant, & de l'enfant à la nourrice; il y a cu des villages entiers dont tous les habitans ont été infectés du virus vénérien que quelques nourrices malades avoient communiqué en donnant à d'autres semmes leurs enfans à allaiter.

Si les mères nourrissoient leurs enfans, il y a apparence qu'ils en seroient plus forts & plus vigoureux, le lait de leur mère doit leur convenir mieux que le lait d'une autre femme, car le fœtus se nourrit dans la matrice d'une liqueur laiteuse qui est fort semblable au lait qui se forme dans les mamelles; l'enfant est donc déjà, pour ainsi dire, accoûtumé au lait de sa mère, au lieu que le lait d'une autre nourrice est une nourriture nouvelle pour lui, & qui est quelquefois affez différente de la première pour qu'il ne puisse pas s'y accoûtumer, car on voit des enfans qui ne peuvent s'accommoder du lait de certaines femmes, ils maigriffent, ils deviennent languissans & malades; dès qu'on s'en aperçoit, il faut prendre une autre nourrice, si l'on n'a pas cette attention, ils périssent en fort peu de temps. ני זוי כו נ'פוו

Je ne puis m'empêcher d'observer sei que l'usage où l'on est de rassembler un grand nombre d'ensans dans un même lieu, comme dans les hôpitaux des grandes villes, est extrêmement contraire au principal objet qu'on doit se proposer, qui est de les conserver; la plúpart de ces enfans périssent par une espèce de scorbut ou par d'autres maladies qui leur sont communes à tous, auxquelles ils ne servicent pas sujets s'ils étoient élevés séparément les uns des autres, ou du moins s'ils étoient distribués en plus petit nombre dans différentes habitations à la ville, & encore mieux à la campagne. Le même revenu sufficiont fans doute pour les entretenir, & on éviteroit la perte d'une infinité d'hommes qui, comme l'on sait, sont la vraie richesse d'un Etat.

Les enfans commencent à bégayer à douze ou quinze mois, la voyelle qu'ils articulent le plus aifément, est l'A, parce qu'il ne faut pour cela qu'ouvrir les lèvres & pouffer un fon; l'E suppose un petit mouvement de plus, la langue se relève en haut en même temps que les lèvres s'ouvrent; il en est de même de l'I, la langue se relève encore plus, & s'approche des dents de la mâchoire supérieure; l'O demande que la langue s'abaisse, & que les lèvres se serrent; il faut qu'elles s'alongent un peu, & qu'elles se serrent encore plus pour prononcer l'U. Les premières consonnes que les enfans prononcent, sont aussi celles qui demandent le moins de mouvement dans les organes; le B, l'M & le P font les plus aifées à articuler; il ne faut pour le B & le P, que joindre les deux lèvres & les ouvrir avec vîtesse, & pour l'M, les ouvrir d'abord & ensuite les joindre avec vîtesse : l'articulation de toutes les autres consonnes suppose des mouvemens plus compliqués que ceux-ci, & il y a un mouvement de la langue dans le C, le D, le G, l'L, l'N, le Q, l'R, l'S, & le T; il faut pour articuler l'Fun fon continué plus long-temps que pour les autres confonnes; ainfi de toutes les voyelles. l'A eft la plus aifée, & de toutes les confonnes le B, le P & l'M font auffi les plus faciles à articuler; il n'eft donc pas étonnant que les premiers mots que les enfans pronocent, foient compofés de cette voyelle & de ces confonnes, & l'on doit ceffer d'être furpris de ce que dans toutes les langues & chez tous les peuples les enfans commencent toûjours par bégayer Baba, Mama, Papa, ces mots ne font, pour ainfi dire, que les fons les plus naturels à l'homme, parce qu'ils font les plus aifés à articuler; les repréfentent, doivent exifter ehez tous les peuples qui ont l'écriture ou d'autres fignes pour repréfenter les fons.

On doit feulement observer que les sons de quelques consonnes étant à peu près semblables, comme celui du B & du P, celui du C & de l'S, ou du K ou Q dans de certains cas, celui du D & du T, celui de l'F & de l'V consonne, celui du G & de l'J consonne, celui du G & de l'A, il doit y avoir beaucoup de langues où ces différentes consonnes ne se trouvent pas, mais il y aura toûjours un B ou un P, un C ou une S, un C ou bien un K ou un Q dans d'autres cas, un D ou un T, une F ou un V consonne, un G ou un J consonne, unc L ou une R, & il ne peut guère y avoir moins de six ou sept consonnes dans le plus petit de tous les alphabets, parce que ces six ou sept sons ne supposent pas des mouvemens

bien compliqués, & qu'ils sont tous très-sen siblement différens entr'eux. Les enfans qui n'articulent pas aisément t'R, y substituent L, au sieu du T ils articulent le D, parce qu'en esse te premières lettres supposent dans les organes des mouvemens plus difficiles que les dernières; & e'est de cette différence & du choix des consonnes plus ou moins difficiles à exprimer, que vient la douceur ou la dureté d'une langue, mais il est inutile de nous étendre sur ce sujet.

Il y a des enfans qui à deux ans prononcent distinctement & répètent tout ce qu'on leur dit, mais la plûpart ne parlent qu'à deux ans & demi, & très-souvent beaucoup plus tard; on remarque que ceux qui commencent à parler fort tard, ne parlent jamais aussi aisément que les autres; ceux qui parlent de bonne heure, sont en état d'apprendre à lire avant trois ans ; j'en ai connu quelquesuns qui avoient commencé à apprendre à lire à deux ans: qui lisoient à merveille à quatre ans. Au reste on ne peut guère décider s'il est fort utile d'instruire les enfans d'aussi bonne heure, on a tant d'exemples du peu de succès de ces éducations prématurées, on a vû tant de prodiges de quatre ans, de huit ans, de douze ans, de seize ans, qui n'ont été que des fots ou des hommes fort communs à vingt-cinq ou à trente ans, qu'on seroit porté à croire que la meilleure de toutes les éducations est celle qui est la plus ordinaire. celle par laquelle on ne force pas la Nature, celle qui est la moins févère, celle qui est la plus proportionnée, je ne dis pas aux forces, mais à la foiblesse de l'enfant.

## HISTOIRE NATURELLE

DE L'HOMME.

## De la Puberté.

T A Puberté accompagne l'adolescence & précède la L jeunesse. Jusqu'alors la Nature ne paroît avoir travaillé que pour la conservation & l'accroissement de son ouvrage, elle ne fournit à l'enfant que ce qui lui est nécesfaire pour se nourrir & pour croître, il vit, ou plûtôt il végète d'une vie particulière, toûjours foible, renfermée en lui-même, & qu'il ne peut communiquer; mais bientôt les principes de vie se multiplient, il a non seulement tout ce qu'il lui faut pour être, mais encore de quoi donner l'existence à d'autres; cette sur-abondance de vie, fource de la force & de la fanté, ne pouvant plus être contenue au dedans, cherche à se répandre au dehors, elle s'annonce par plusieurs signes ; l'âge de la puberté est le printemps de la Nature, la saison des plaisirs. Pourronsnous écrire l'histoire de cet âge avec assez de circonspection pour ne réveiller dans l'imagination que des idées philosophiques! La puberté, les circonstances qui l'accompagnent, la circoncision, la castration, la virginité, l'impuissance, sont cependant trop essentielles à l'histoire

de l'homme pour que nous puissions supprimer les faits qui y ontrapport; nous tâcherons seulement d'entrer dans ces détails avec cette sage retenue qui fait la décence du slyle, & de les présenter comme nous les avons vûs nousmêmes, avec cette indissérence philosophique qui détruit tout sentiment dans l'expression, & ne laisse aux mots que leur simple signification.

La circoncision est un usage extrêmement ancien & qui subsiste encore dans la plus grande partie de l'Asse. Chez les Hébreux cette opération devoit se faire huit jours après la naissance de l'enfant; en Turquie on ne la fait pas avant l'âge de sept ou huit ans, & même on attend souvent jusqu'à onze ou douze; en Perse c'est à l'âge de cinq ou six ans; on guérit la plaie en y appliquant des poudres caustiques ou astringentes, & particulièrement du papier brûlé, qui est, dit Chardin, le meilleur remède; il ajoûte que la circoncisson fait beaucoup de douleur aux personnes âgées, qu'elles sont obligées de garder la chambre pendant trois semaines ou un mois, & que quelquesois elles en meurent.

Aux isles Maldives on circoncit les ensans à l'âge de sept ans, & on les baigne dans la mer pendant six ou sept heures avant l'opération, pour rendre la peau plus tendre & plus molle. Les siraëlites se servoient d'un couteau de pierre; les Juiss conservent encore aujourd'hui cet usage dans la plûpart de leurs synagogues, mais les Mahométans se servoient d'un couteau de ser ou d'un rasoir.

Dans de certaines maladies on est obligé de faire une

opération pareille à la circoncision. (V. l'Anat. de Dionis; Dém. 4.) On croit que les Turcs & plusieurs autres peuples chez qui la circoncision est en usage, auroient naturellement le prépuce trop long si on n'avoit pas la précaution de le couper. La Boulaye dit qu'il a vû dans les déserts de Mésopotamie & d'Arabie, le long des rivières du Tigre & de l'Euphrate, quantité de petits garçons Arabes qui avoient le prépuce si long, qu'il croit que sans le secours de la circoncision ces peuples seroient inhabiles à la génération.

La peau des paupières est aussi plus longue chez les Orientaux que chez les autres peuples, & cette peau est, comme l'on sait, d'une substance semblable à celle du prépuce; mais quel rapport y a-t-il entre l'accroissement

de ces deux parties si éloignées!

Une autre circoncision est celle des filles, elle leur est ordonnée comme aux garçons en quelques pays d'Arabie & de Perse, comme vers le gosse Persique & vers la mer rouge; mais ces peuples ne circoncisent les filles que quand elles ont passé l'âge de la puberté, parce qu'il n'y a rien d'excédent avant ce temps-là. Dans d'autres climats cet accroissement trop grand des nymphes est bien plus prompt, & il est si général chez de certains epeuples, comme ceux de la rivière de Benin, qu'ils sont dans l'usage de circoncire toutes les filles aussi-bien que les garçons huit ou quinze jours après leur naissance; cette circoncisson des filles est même très-ancienne en Afrique, Hérodote en parle comme d'unecossume des Ethiopiens. La circoncision peut donc être sondée sur la nécessité.

& cet usage a du moins pour objet la propreté, mais l'infibulation & la castration ne peuvent avoir d'autre origine que la jalouse; ces opérations barbares & ridicules ont été imaginées par des esprits noirs & fanatiques, qui par une basse envie contre le genre humain ont dicté des loix tristes & cruelles, où la privation sait la vertu & la mutilation le mérite.

L'infibulation pour les garçons fe fait en tirant le prépuce en avant, on le perce & on le traverse par un gros fil que l'on y laisse jusqu'à ce que les cicatrices des trous soient saites; alors on substitue au fil un anneau assez grand qui doit rester en place aussi long-temps qu'il plast à celui qui a ordonné l'opération, & quelquesois toute la vie. Ceux qui parmi les Moines orientaux sont vœu de chasteté, portent un très-gros anneau pour se mettre dans l'impossibilité d'y manquer. Nous parlerons dans la suite de l'infibulation des filles, on ne peut rien imaginer de bizarre & de ridicule sur ce sujet que les hommes n'aient mis en pratique, ou par passion, ou par supersition.

Dans l'enfance il n'y a quelquefois qu'un testicule dans le scrotum, & quelquefois point du tout; on ne doit cependant pas toijours juger que les jeunes gens qui sont dans l'un ou l'autre de ces cas, soient en effet privés de ce qui paroît leur manquer; il arrive affez souvent que les testicules sont retenus dans l'abdomen ou engagés dans les anneaux des muscles, mais souvent ils surmontent avec le temps les obstacles qui les arrêtent, & ils descendent à leur place ordinaire; cela se fait naturellement à l'âge de

Tome-11. Ppp

huit ou dix ans, ou même à l'âge de puberté; ainsi on ne doit pas s'inquiéter pour les enfans qui n'ont point de tefticules ou qui n'en ont qu'un. Les adultes sont rarement dans le cas d'avoir les testicules cachés, apparemment qu'à l'âge de puberté la Nature fait un effort pour les faire paroître au dehors; c'est aussi quelquesois par l'esset d'une maladie ou d'un mouvement violent, tel qu'un faut ou une chûte, &c. Quand même les testicules ne se manifestent pas, on n'en est pas moins propre à la génération; l'on a même observé que ceux qui sont dans cet état, ont plus de vigueur que les autres.

Il se trouve des hommes qui n'ont réellement qu'un testicule, ce défaut ne nuit point à la génération; l'on a remarqué que le testicule qui est seul, est alors beaucoup plus gros qu'à l'ordinaire : il y a aussi des hommes qui en ont trois, ils font, dit-on, beaucoup plus vigoureux & plus forts de corps que les autres. On peut voir par l'exemple des animaux, combien ces parties contribuent à la force & au courage; quelle différence entre un bœuf & un taureau, un bélier & un mouton, un coq & unchapon!

L'usage de la castration des hommes est fort ancien & affez généralement répandu, c'étoit la peine de l'adultère chez les E'gyptiens; il y avoit beaucoup d'eunuques chez les Romains, aujourd'hui dans toute l'Afie & dans une partie de l'Afrique on se sert de ces hommes mutilés pour garder les femmes. En Italie cette opération infâme & cruelle n'a pour objet que la perfection d'un vain talent.

Les Hottentots coupent un testicule dans l'idée que ce retranchement les rend plus légers à la course; dans d'autres pays les pauvres mutilent leurs enfans pour éteindre leur postérité, & afin que ces enfans ne se trouvent pas un jour dans la misère & dans l'affliction où ils se trouvent eux-mêmes lorsqu'ils n'ont pas de pain à leur donner.

Il y a plusieurs espèces de castration; ceux qui n'ont en vûe que la persection de la voix, se contentent de couper les deux testicules, mais ceux qui sont animés par la désiance qu'inspire la jalousse, ne croiroient pas leurs semmes en sûreté si elles étoient gardées par des eunuques de cette espèce, ils ne veulent que ceux auxquels on a retranché toutes les parties extérieures de la génération.

L'amputation n'est pas le seul moyen dont on se soit servi; autresois on empêchoit l'accroissement des testicules, & on les détruisoit, pour ainsi dire, sans aucune incision; l'on baignoit les ensans dans l'eau chaude & dans des décoctions de plantes, & alors on pressoit & on froissit les testicules assez long-temps pour en détruire l'organisation; d'autres étoient dans l'usage de les comprimer avec un instrument; on prétend que cette sorte de castration ng fait courir aucun risque pour la vic.

L'amputation des testicules n'est pas fort dangereuse, on peut la faire à tout âge, cependant on présère le temps de l'enfance; mais l'amputation entière des parties extérieures de la génération est le plus souvent mortelle, si on la fait après l'âge de quinze ans, & en choisissant l'âge le plus favorable qui est depuis sept ans jusqu'à dix, il y a

Ppp ij

toûjours du danger. La difficulté qu'il y a de sauver ces fortes d'eunuques dans l'opération, les rend bien plus chers que les autres; Tavernier dit que les premiers coûtent cinq ou fix fois plus que les autres en Turquie & en Perse; Chardin observe que l'amputation totale est toûjours accompagnée de la plus vive douleur, qu'on la fait affez fûrement fur les jeunes enfans, mais qu'elle est trèsdangereuse passé l'âge de quinze ans, qu'il en réchappe à peine un quart, & qu'il faut six semaines pour guérir la plaie; Pietro della Valle dit au contraire que ceux à qui on fait cette opération en Perse pour punition du viol & d'autres crimes du même genre, en guériffent fort heureusement, quoiqu'avancés en âge, & qu'on n'applique que de la cendre sur la plaie. Nous ne favons pas si ceux qui fubifsoient autrefois la même peine en E'gypte, comme le rapporte Diodore de Sicile, s'en tiroient aufsi heureufement. Selon Thevenot, il périt toûjours un grand nombre des Nègres que les Turcs foûmettent à cette opération, quoiqu'ils prennent des enfans de huit ou dix ans.

Outre ces eunuques nègres, il y a d'autres eunuques à Constantinople, dans toute la Turquie, en Perse, &c. qui viennent pour la plupart du royaume de Golconde, de la presqu'isse en deçà du Gange, des royaumes d'Affan, d'Aracan, de Pégu & de Malabar, où le teint est gris, du golse de Bengale, où ils sont de couleur olivâtre; il y en a de blancs de Géorgie & de Circassie, mais en petit nombre. Tavernier dit qu'étant au royaume de Golconde en 1657, on y sit jusqu'à vingt-deux mille eunuques.

Les noirs viennent d'Afrique, principalement d'Ethiopie; ceux-ci font d'autant plus recherchés & plus chers qu'ils font plus horribles, on veut qu'ils aient le nez fort applati, le regard affreux, les lèvres fort grandes & fort groffes, & fur-tout les dents noires & écartées les unes des autres; ces peuples ont communément les dents belles, mais ce feroit un défaut pour un eunuque noir qui doit être un monstre hideux.

Les cunuques auxquels on n'a ôté que les testicules, ne laissent pas de sentir de l'irritation dans ce qui leur reste, & d'en avoir le signe extérieur, même plus fréquemment que les autres hommes; cette partie qui leur reste, n'a cependant pris qu'un très-petit accroissement, car elle demeure à peu près dans le même état où elle étoit avant l'opération; un cunuque sait à l'âge de sept ans, ceux au contraire qui n'ont subi l'opération que dans le temps de la puberté ou un peu plus tard, sont à peu près comme les autres hommes.

Il y a des rapports singuliers, dont nous ignorons les causes, entre les parties de la génération & celles de la gorge; les cunuques n'ont point de barbe, leur voix, quoique forte & perçante, n'est jamais d'un ton grave; fouvent les maladies secrètes se montrent à la gorge. La correspondance qu'ont certaines parties du corps humain avec d'autres fort éloignées & fort différentes, & qui est ici si marquée, pourroit s'observer bien plus généralement, mais on ne sait pas assez d'attention aux essex serves.

Ppp iij

lorsqu'on ne soupçonne pas quelles en peuvent être les causes: c'est sans doute par cette raison qu'on n'a jamais fongé à examiner avec soin ces correspondances dans le corps humain, fur lesquelles cependant roule une grande partie du jeu de la machine animale: il y a dans les femmes une grande correspondance entre la matrice, les mamelles & la tête; combien n'en trouveroit-on pas d'autres si les grands Médecins tournoient leurs vûes de ce côté-là! il me paroît que cela seroit peut-être plus utile que la nomenclature de l'anatomie. Ne doit-on pas être bien persuadé que nous ne connoîtrons jamais les premiers principes de nos mouvemens! les vrais resforts de notre organisation ne sont pas ces muscles, ces veines, ces artères, ces nerfs que l'on décrit avec tant d'exactitude & de soin; il réside, comme nous l'avons dit, des forces intérieures dans les corps organisés, qui ne suivent point du tout les loix de la méchanique groffière que nous avons imaginée, & à laquelle nous voudrions tout réduire ; au lieu de chercher à connoître ces forces par leurs effets, on a tâché d'en écarter jusqu'à l'idée, on a voulu les bannir de la Philosophie, elles ont reparu cependant, & avec plus d'éclat que jamais, dans la gravitation, dans les affinités chymiques, dans les phénomènes de l'électricité, &c. mais malgré leur évidence & leur universalité, comme elles agissent à l'intérieur, comme nous ne pouvons les atteindre que par le raisonnement, comme en un mot elles échappent à nos yeux, nous avons peine à les admettre, nous voulons toujours juger par l'extérieur, nous

nous imaginons que cet extéricur est tout, il semble qu'il ne nous soit pas permis de pénétrer au delà, & nous négligeons tout ce qui pourroit nous y conduire.

Les Anciens, dont le génie étoit moins limité & la philosophic plus étendue, s'étonnoient moins que nous des faits qu'ils ne pouvoient expliquer, ils voyoient mieux la Nature telle qu'elle est, une sympathie, une correspondance singulière n'étoit pour eux qu'un phénomène, & c'est pour nous un paradoxe dès que nous ne pouvons le rapporter à nos prétendues loix du mouvement ; ils favoient que la Nature opère par des moyens inconnus la plus grande partie de ces effets; ils étoient bien persuadés que nous ne pouvons pas faire l'énumération de cesmoyens & de ces ressources de la Nature, qu'il est par conséquent impossible à l'esprit humain de vouloir la limiter en la réduifant à un certain nombre de principes d'action & de moyens d'opération; il leur fuffisoit au contraire d'avoir remarqué un certain nombre d'effets relatifs & du même ordre, pour constituer une cause.

Qu'avec les Anciens on appelle fympathie cette correspondance singulière des différentes parties du corps, ou qu'avec les Modernes on la considère comme un rapport monnu dans l'action des ners, cette sympathie ou ce rapport existe dans toute l'économie animale, & l'on ne fauroit trop s'appliquer à en observer les effets, si l'on veut perfectionner la théorie de la Médecine; mais ce n'est pas ici le lieu de m'étendre sur ce sujet important. J'observerai seulement que cette correspondance entre

la voix & les parties de la génération, fe reconnoît non feulement dans les eunuques, mais auffi dans les autres hommes, & même dans les femmes; la voix change dans les hommes à l'âge de puberté, & les femmes qui ont la voix forte, sont soupçonnées d'avoir plus de penchant à l'amour, & c.

Le premier signe de la puberté est une espèce d'engourdissement aux aînes, qui devient plus sensible lorsque l'on marche ou lorsque l'on plie le corps en avant; fouvent cet engourdissement est accompagné de douleurs affez vives dans toutes les jointures des membres, ceci arrive presque toûjours aux jeunes gens qui tiennent un peu du rachitisme, tous ont éprouvé auparavant, ou éprouvent en même temps une sensation jusqu'alors inconnue dans les parties qui caractérisent le sèxe, il s'y élève une quantité de petites proéminences d'une couleur blancheâtre, ces petits boutons font les germes d'une nouvelle production, de cette espèce de cheveux qui doivent voiler ces parties; le son de la voix change, il devient rauque & inégal pendant un espace de temps assez long, après lequel il se trouve plus plein, plus assuré, plus fort & plus grave qu'il n'étoit auparavant; ce changement est très-sensible dans les garçons, & s'il l'est moins dans les filles, c'est parce que le son de leur voix est naturellement plus aigu.

Ces fignes de puberté font communs aux deux sèxes, mais il y en a de particuliers à chacun; l'éruption des mensfrues, l'accroissement du sein pour les femmes; la

barbe

barbe & l'émiffion de la liqueur féminale pour les hommes: il est vrai que ces fignes ne font pas aussi constans les uns que les autres, la barbe, par exemple, ne paroît pas toûjours précisément au temps de la puberté, il y a même des nations entires où les hommes n'ont presque point de barbe, & il n'y a au contraire aucun peuple chez qui la puberté des semmes ne soit marquéepar l'accroissement des mamelles.

Dans toute l'espèce humaine les semmes arrivent à la puberté plûtôt que les mâles, mais chez les dissérens peuples l'âge de puberté est dissérent & semble dépendre en partie de la température du climat & de la qualité des alimens; dans les villes & chez les gens aisés, les enfans accoûtumés à des nourritures succulentes & abondantes arrivent plûtôt à cet état, à la campagne & dans le pauvre peuple les ensans sont plus tardis, parce qu'ils sont mal & trop peu nourris; il leur saut deux ou trois années de plus, dans toutes les parties méridionales de l'Europe & dans les villes: la plûpart des filles sont pubères à douze ans & les garçons à quatorze, mais dans les provinces du Nord & dans les campagnes à peine les filles le sont-elles à quatorze & les garçons à feize.

Si l'on demande pourquoi les filles arrivent plûtôt à l'état de puberté que les garçons, & pourquoi dans tous les climats, froids ou chauds, les femmes peuvent engendrer de meilleure heure que les hommes; nous croyons pouvoir fatisfaire à cette question en répondant que comme les hommes sont beaucoup plus grands & plus forts que

Tome II. Qqq

les femmes, comme ils ont le corps plus folide, plus massif, les os plus durs, les muscles plus fermes, la chair plus compacte, on doit présumer que le temps nécessaire à l'accroissement de leur corps, doit être plus long que te temps qui est nécessaire à l'accroissement de celui des femelles; & comme ce ne peut être qu'après cet accroissement pris en entier, ou du moins en grande partie, que le superssu de la nourriture organique commence à être renvoyé de toutes les parties du corps dans les parties de la génération des deux sèxes, il arrive que dans les femmes la nourriture est renvoyée plûtôt que dans les hommes, parce que leur accroissement se fait en moins de temps, puisqu'en total il est moindre, & que les femmes sont réellement plus petites que les hommes.

Dans les climats les plus chauds de l'Afie, de l'Afrique & de l'Amérique, la plûpart des filles font pubères à dix & même à neuf ans; l'écoulement périodique, quoique moins abondant dans ces pays chauds, paroît cependant plûtôt que dans les pays froids: l'intervalle de cet écoulement est à peu près le même dans toutes les nations, & il y a fur cela plus de diversité d'individu à individu que de peuple à peuple; car dans le même climat & dans la même nation, il y a des semmes qui tous les quinze jours sont sujettes au retour de cette évacuation naturelle, & d'autres qui ont jusqu'à cinq & fix semaines de libres; mais ordinairement l'intervalle est d'un mois, à quelques jours près.

La quantité de l'évacuation paroît dépendre de la

quantité des alimens, & de celle de la transpiration insensible. Les femmes qui mangent plus que les autres & qui ne font point d'exercice, ont des menstrues plus abondantes; celles des climats chauds, où la transpiration est plus grande que dans les pays froids, en ont moins. Hippocrate en avoit estimé la quantité à la mesure de deux émines, ce qui fait neuf onces pour le poids : il est surprenant que cette estimation qui a été faite en Grèce, ait été trouvée trop forte en Angleterre, & qu'on ait prétendu la réduire à trois onces & au desfous, mais il faut avouer que les indices que l'on peut avoir sur ce fait, font fort incertains; ce qu'il y a de fûr, c'est que cette quantité varie beaucoup dans les différens sujets & dans les différentes circonstances, on pourroit peut-être aller depuis une ou deux onces jusqu'à une livre & plus. La durée de l'écoulement est de trois, quatre ou cinq jours dans la plûpart des femmes, & de six, sept & même huit dans quelques-unes. La fur-abondance de la nourriture & du sang est la cause matérielle des menstrues, les symptomes qui précèdent leur écoulement, sont autant d'indices certains de plénitude, comme la chaleur, la tension, le gonflement, & même la douleur que les femmes reffentent, non seulement dans les endroits mêmes où sont les réfervoirs, & dans ceux qui les avoisinent, mais auffi dans les mamelles; elles font gonflées, & l'abondance du sang y est marquée par la couleur de leur atéole qui devient alors plus foncée; les yeux font chargés, & au dessous de l'orbite la peau prend une teinte de bleu ou de Qqqii

violet; les joues se colorent, la tête est pesante & douloureuse, & en général tout le corps est dans un état d'acca-

blement caufé par la furcharge du fang.

C'est ordinairement à l'âge de puberté que le corps achève de prendre son accroissement en hauteur; les jeunes gens grandissent presque tout-à-coup de plusieurs pouces, mais de toutes les parties du corps celles où l'accroissement est le plus prompt & le plus sensible, sont les parties de la génération dans l'un & l'autre sèxe; mais cet accroissement n'est dans les mâles qu'un développement, une augmentation de volume, au lieu que dans les semelles il produit souvent un rétrécissement auquel on a donné différens noms lorsqu'on a parlé des signes de la virginité.

Les hommes jaloux des primautés en tout genre, ont toûjours fait grand cas de tout ce qu'ils ont cru pouvoir posséder exclusivement & les premiers; c'est cette espèce de folie qui a fait un être réel de la virginité des filles. La virginité qui est un être moral, une vertu qui ne consiste que dans la pureté du cœur, est devenue un objet physique dont tous les hommes se font occupés; ils ont établi sur cela des opinions, des usages, des cérémonies, des superstitions, & même des jugemens & des peines; les abus les plus illicites, les coûtumes les plus deshonnêtes, ont été autorisés; on a soûmis à l'examen de matrones ignorantes, & exposé aux yeux de Médecins prévénus, les parties les plus secrètes de la Nature, sans songer qu'une pareille indécence est un attentat contre la virginité, que

c'est la violer que de chercher à la reconnoître, que toute fituation honteuse, tout état indécent dont une fille est obligée de rougir intérieurement, est une vraie défloration.

Je n'espère pas réussir à détruire les préjugés ridicules qu'on s'est formés sur ce sujet; les choses qui sont plaisir à croire, seront toûjours crues, quelque vaines & quelque déraisonnables qu'elles puissent être, cependant comme dans une histoire on rapporte non seulement la suite des événemens & les circonstances des faits, mais aussi l'origine des opinions & des erreurs dominantes, j'ai cru que dans l'Histoire de l'Homme je ne pourrois me dispenser de parler de l'idole favorite à laquelle il facriste, d'examiner quelles peuvent être les raisons de son culte, & de rechercher si la virginité est un être réel, ou si ce n'est qu'une divinité fabuleuse.

Fallope, Vesale, Diemerbrock, Riolan, Bartholin; Heister, Ruisch & quelques autres anatomistes prétendent que la membrane de l'hymen est un ombre des parties de la génération des semmes, & ils disent que cette membrane est charnue, qu'elle est sort mince dans les enfans, plus épaisse dans les filles adultes, qu'elle est stuée au dessous de l'orifice de l'urètre, qu'elle ferme en partie l'entrée du vagin, que cette membrane est pèrcée d'une ouverture ronde, quelquesois longue, &c. que l'on pourroit à peine y saire passer, une grosse dans l'âge de puberté. L'hymen, selone Qqq iii

M. Winflow, est un repli membraneux plus ou moins circulaire, plus ou moins large, plus ou moins égal, quelquefois fémi-lunaire, qui laisse une ouverture très-petite dans les unes, plus grande dans les autres, &c. Ambroise Paré, Dulaurent, Graaf, Pineus, Dionis, Mauriceau, Palfyn & plufieurs autres anatomistes ausli fameux & tout au moins aussi accrédités que les premiers que nous avons cités, foûtiennent au contraire que la membrane de l'hymen n'est qu'une chimère, que cette partie n'est point naturelle aux filles, & ils s'étonnent de ce que les autres en ont parlé comme d'une chose réelle & constante; ils leur opposent une multitude d'expériences par lesquelles ils se sont affurés que cette membrane n'existe pas ordinairement; ils rapportent les observations qu'ils ont faites sur un grand nombre de filles de différens âges, qu'ils ont disséquées & dans lesquelles ils n'ont pû trouver cette membrane, ils avouent seulement qu'ils ont vû quelquefois, mais bien rarement, une membrane qui unissoit des protubérances charnues qu'ils ont appellées caroncules myrtiformes, mais ils soutiennent que cette membrane étoit contre l'état naturel. Les anatomistes ne sont pas plus d'accord entr'eux fur la qualité & le nombre de ces caroncules; font-elles seulement des rugosités du vagin! sont-elles des parties distinctes & séparées! sont-elles des restes de la membrane de l'hymen! le nombre en est-il constant! n'y en a-t-il qu'une seule ou plusieurs dans l'état de virginité! chacune de ces questions a été faite, & chacune a été résolue différemment.

Cette contrariété d'opinions sur un fait qui dépend d'une simple inspection, prouve que les hommes ont voulu trouver dans la Nature ce qui n'étoit que dans leur imagination, puisqu'il y a plusieurs anatomistes qui disent de bonne foi qu'ils n'ont jamais trouvé d'hymen ni de caroncules dans les filles qu'ils ont disséquées, même avant l'âge de puberté, puisque ceux qui soûtiennent au contraire que cette membrane & ces caroncules existent. avouent en même temps que ces parties ne sont pas toûjours les mêmes, qu'elles varient de forme, de grandeur & de consistance dans les différens sujets, que souvent au lieu d'hymen il n'y a qu'une caroncule, que d'autres fois il y en a deux ou plusieurs réunies par une membrane, que l'ouverture de cette membrane est de différente forme, &c. Quelles font les conséquences qu'on doit tirer de toutes ces observations! qu'en peut-on conclurre, finon que les causes du prétendu rétrécissement de l'entrée du vagin ne sont pas constantes, & que lorsqu'elles exiftent, elles n'ont tout au plus qu'un effet passager qui est susceptible de différentes modifications! L'Anatomie laisse. comme l'on voit, une incertitude entière sur l'existence de cette membrane de l'hymen & de ces caroncules. elle nous permet de rejeter ces signes de la virginité, non seulement comme incertains, mais même comme imaginaires; il en est de même d'un autre signe plus ordinaire mais qui cependant est tout aussi équivoque, c'est le sang répandu: on a cru dans tous les temps que l'éffusion de fang étoit une preuve réelle de la virginité, cependant

il est évident que ce prétendu figne est nul dans toutes les circonstances où l'entrée du vagin a pû être relâchée ou dilatée naturellement. Aussi toutes les filles, quoique non désforées, ne répandent pas du fang, d'autres qui le font en esse ne laissent pas d'en répandre; les unes en donnent abondamment & plusieurs sois, d'autres très-peu & une seule fois, d'autres point du tout, cela dépend de l'âge, de la santé, de la conformation & d'un grand nombre d'autres circonstances; nous nous contenterons d'en rapporter quelques-unes en même temps que nous tâcherons de démêler sur quoi peut être sondé tout ce qu'on raconte des signes physiques de la virginité.

Il arrive dans les parties de l'un & de l'autre sèxe un changement confidérable dans le temps de la puberté; celles de l'homme prennent un prompt accroiffement, & ordinairement elles arrivent en moins d'un an ou deux à l'état où elles doivent rester pour toûjours; celles de la femme croissent aussi dans le même temps de la puberté; les nymphes fur-tout qui étoient auparavant presque infensibles, deviennent plus groffes, plus apparentes, & même elles excèdent quelquefois les dimensions ordinaires; l'écoulement périodique arrive en même temps; & toutes ces parties fe trouvant gonflées par l'abondance du fang, & étant dans un état d'accroissement, elles se tuméfient, elles se s'attachent les unes aux autres dans tous les points où elles fe touchent immédiatement; l'orifice du vagin se trouve ainsi plus rétréci qu'il ne l'étoit, quoique le vagin luimême

même ait pris aussi del'accroissement dans le même temps; la forme de ce rétrécissement doit, comme l'on voit, être fort différente dans les différens sujets & dans les différens degrés de l'accroissement de ces parties : aussi paroît-il par ce qu'en disent les anatomistes, qu'il y a quelquefois quatre protubérances ou caroncules, quelquefois trois ou deux, & que souvent il se trouve une espèce d'anneau circulaire ou fémi-lunaire, ou bien un froncement, une suite de petits plis; mais ce qui n'est pas dit par les anatomistes, c'est que quelque forme que prenne ce rétrécissement, il n'arrive que dans le temps de la puberté. Les petites filles que j'ai eu occasion de voir difféquer, n'avoient rien de semblable, & ayant recueilli des faits sur ce sujet, je puis avancer que quand elles ont commerce avec les hommes avant la puberté, il n'y a aucune effusion de sang, pourvû qu'il n'y ait pas une disproportion trop grande ou des efforts trop brusques; au contraire, lorsqu'elles font en pleine puberté & dans le temps de l'accroissement de ces parties, il y a très-souvent effusion de sang pour peu qu'on y touche, sur-tout si elles ont de l'embonpoint & si les règles vont bien, car celles qui sont maigres ou qui ont des fleurs blanches n'ont pas ordinairement cette apparence de virginité; & ce qui prouve évidemment que ce n'est en esset qu'une apparence trompeuse, c'est qu'elle se répète même plusieurs fois, & après des intervalles de temps affez considérables; une interruption de quelque temps fait renaître cette prétendue virginité, & il est certain qu'une jeune personne

Tome II.

qui dans les premières approches aura répandu beaucoup de sang, en répandra en coreaprès une absence, quand même le premier commerce auroit duré pendant plusieurs mois & qu'il auroit été aussi intime & aussi fréquent qu'on le peut supposer: tant que le corps prend de l'accroissement l'esfusion de sang peut se répéter, pourvû qu'il y ait une interruption de commerce affez longue pour donner le temps aux parties de se réunir & de reprendre leur premier état, & il est arrivé plus d'une fois que des filles qui avoient eu plus d'une foiblesse, n'ont pas laissé de donner ensuite à leur mari cette preuve de leur virginité sans autre artifice que celui d'avoir renoncé pendant quelque temps à leur commerce illégitime. Quoique nos mœurs aient rendu les femmes trop peu fincères sur cet article, il s'en est trouvé plus d'une qui ont avoué les faits que je viens de rapporter; il y en a dont la prétendue virginité s'est renouvellée jusqu'à quatre & même cinq fois, dans l'espace de deux ou trois. ans: il faut cependant convenir que ce renouvellement n'a qu'un temps, c'est ordinairement de quatorze à dixfept, ou de quinzeà dix-huit ans; dès que le corps a achevéde prendre son accroiffement, les choses demeurent dans l'état où elles sont, & elles ne peuvent paroître différentes. qu'en employant des secours étrangers & des artifices dont nous nous dispenserons de parler.

Ces filles dont la virginité se renouvelle, ne sont pas en aussi grand nombre que celles à qui la Nature a resusé cette espèce de saveur; pour peu qu'il y ait de dérangement dans la santé, que l'écoulement périodique se montre mal & difficilement, que les parties foient trop humides & que les fleurs blanches viennent à les relâcher, il ne fe fait aucun rétréciffement, aucun froncement, ces parties prennent de l'accroiffement, mais étant continuel-lement humectées, elles n'acquièrent pas affez de fermeté pour fe réunir, il ne fe forme ni caroncules, ni anneau, ni plis, l'on ne trouve que peu d'obflacles aux premières approches, & 'elles fe font fans aucune effusion de fang.

Rien n'est donc plus chimérique que les préjugés des hommes à cet égard, & rien de plus incertain que ces prétendus fignes de la virginité du corps; une jeune perfonne aura commerce avec un homme avant l'âge de puberté, & pour la première fois, cependant elle ne donnera aucune marque de cette virginité; ensuite la même personne après quelque temps d'interruption, lorqu'elle fera arrivée à la puberté, ne manquera guère, si elle se porte bien, d'avoir tous ces signes & de répandre du sang dans de nouvelles approches; elle ne deviendra pucelle qu'après avoir perdu sa virginité, elle pourra même le devenir plusieurs fois de suite & aux mêmes conditions; une autre au contraire qui sera vierge en effet, ne sera pas pucelle, ou du moins n'en aura pas la moindre apparence. Les hommes devroient donc bien se tranquilliser sur tout cela, au lieu de se livrer, comme ils le font souvent, à des foupcons injustes ou à de fausses joies, selon qu'ils s'imaginent avoir rencontré.

Si l'on vouloit avoir un figne évident & infaillible de virginité pour les filles, il faudroit le chercher parmi ccs Rrr ij nations fauvages & barbares, qui n'ayant point de fentimens de vertu & d'honneur à donner à leurs enfans par une bonne éducation, s'affurent de la chafteté de leurs filles par un: moyen que leur a fuggéré la groffièreté de leurs mœurs. Les Ethiopiens & plusieurs autres peuples de l'Afrique, les habitans du Pégu & de l'Arabie pétrée & quelques autres nations de l'Asie, aussi-tôt que leurs filles sont nées, rapprochent par une sorte de coûture les parties que la Nature a féparées, & ne laiffent libre que l'espace qui est nécessaire pour les écoulemens naturels : les chairs adhèrent peu à peu à mesure que l'enfant prend fon accroissement, desorte que l'on est obligé de les séparer par une incision lorsque le temps du mariage est arrivé; on dit qu'ils emploient pour cette infibulation des femmes un fil d'amiante, parce que cette matière n'est pasfujette à la corruption. Il y a certains peuples qui paffent feulement un anneau; les femmes font foûmifes, comme les filles, à cet usage outrageant pour la vertu, on les force de même à porter un anneau, la feule différence est que celui des filles ne peut s'ôter, & que celui des femmes a une espèce de serrure dont le mari seul a la olef. Mais pourquoi citer des nations barbares, lorsque nous avons de pareils exemples aussi près de nous! la délicatesse dont quelques-uns de nos voisins se piquent sur la chasteté de leurs femmes, est-elle autre chose qu'une jalousie brutale & criminelle!.

Quel contrafte dans les goûts & dans les mœurs desdifférentes nations ! quelle contrariété dans leur façon do penser! Après ce que nous venons de rapporter sur le eas que la plûpart des hommes font de la virginité, sur les précautions qu'ils prennent & sur les moyens honteux qu'ils fe font avisés d'employer pour s'en assurer, imagineroiton que d'autres peuples la méprisent, & qu'ils regardent comme un ouvrage servile la peine qu'il faut prendre pour l'ôter.

La superstition a porté certains peuples à céder les prémices des vierges aux prêtres de leurs idoles, ou à en faire une espèce de sacrifice à l'idole même; les prêtres des royaumes de Cochin & de Calicut jouissent de ce droit, & chez les Canarins de Goa, les vierges sont prostituées de gré ou de force par leurs plus proches parens à une idole de fer, la superstition aveugle de ces peuples leur fait commettre ces excès dans des vûes de religion; des vûes purement humaines en ont engagé d'autres à livrer avec empressement leurs filles à leurs chefs, à leurs maîtres, à leurs feigneurs; les habitans des isles Canaries. du royaume de Congo, prostituent leurs filles de cette façon sans qu'elles en soient deshonorées: c'est à peu près la même chose en Turquie & en Perse, & dans plufieurs autres pays de l'Afie & de l'Afrique, où les plus grands-feigneurs se trouvent trop honorés de recevoir de la main de leur maître les femmes dont il s'est dégoûté.

Au royaume d'Arracan & aux isses Philippines, un homme se croiroit deshonoré:s'il épousoit une fille qui n'eût pas été déflorée par un autre, & ce n'est qu'à prix d'argent que l'on peut engager quelqu'un à prévenir l'époux, Dans Rrr iii.

la province de Thibet, les mères cherchent des étrangers & les prient inflamment de mettre leurs filles en état de trouver des maris; les Lappons préfèrent auffi les filles qui ont eu commerce avec des étrangers, ils pensent qu'elles ont plus de mérite que les autres, puisqu'elles ont fû plaire à des hommes qu'ils regardent comme plus connoisseurs & meilleurs juges de la beauté qu'ils ne le font eux-mêmes. A Madagascar & dans quelques autres pays, les filles les plus libertines & les plus débauchées sont celles qui sont le plûtôt mariées; nous pourrions donner plusseurs autres exemples de ce goût singulier, qui ne peut venir que de la grossièreté ou de la dépravation des mœurs.

L'état naturel des hommes après la puberté est celui du mariage; un homme ne doit avoir qu'une femme, comme une femme ne doit avoir qu'un homme; cette loi est celle de la Nature, puisque le nombre des femelles est à peu près égal à celui des mâles; ce ne peut donc être qu'en s'éloignant du droit naturel, & par la plus injuste de toutes les tyrannies, que les hommes ont établi des loix contraires; la raison, l'humanité, la justice réclament contre ces sérails odieux, où l'on facrisse à la passion brutale ou dédaigneuse d'un seul homme, la liberté & le cœur de plusieurs femmes dont chacune pourroit faire le bonheur d'un autre homme. Ces tyrans du genre humain en sont ils plus heureux! environnés d'eunuques & de femmes inutiles à eux-mêmes & aux autres hommes, ils sont assez punis, ils ne voyent que les malheureux qu'ils ont faits.

Le mariage tel qu'il est établi chez nous & chez les autres peuples raisonnables & religieux, est donc l'état qui convient à l'homme & dans lequel il doit faire usage des nouvelles facultés qu'il a acquises par la puberté, qui lui deviendroient à charge, & même quelquesois funestes, s'il s'obstinoit à garder le célibat. Le trop long séjour de la liqueur séminale dans ses réservoirs peut causer des maladies dans l'un & dans l'autre sèxe, ou du moins des irritations si violentes que la raison & la religion seroient à peine suffisantes pour résister à ces passions impétueuses, elles rendroient l'homme semblable aux animaux, qui sont furieux & indomptables lorsqu'ils ressentent ces impressions.

L'effet extrême de cette irritation dans les femmes est la fureur utérine; c'est une espèce de manie qui leur trouble l'essprit & leur ôte toute pudeur, les discours les plus lascifs, les actions les plus indécentes accompagnent cette triste maladie & en décèlent l'origine. J'ai vû, & je l'ai vû comme un phénomène, une fille de douze ans très-brune, d'un teint vis & fort coloré, d'une petite taille, mais déjà formée, avec de la gorge & de l'embonpoint, faire les actions les plus indécentes au seul aspect d'un homme; rien n'étoit capable de l'en empêcher, ni la préfence de sa mère, ni les remontrances, ni les châtimens; elle ne perdoit cependant pas la raison, & son accès, qui étoit marqué au point d'en être afficux, cessoit dans le moment qu'elle demeuroit seule avec des semmes. Aristote prétend que c'est à cet âge que l'irritation est la plus grande:

& qu'il faut garder le plus foigneusement les filles; cela peut être vrai pour le climat où il vivoit, mais il paroît que dans les pays plus froids le tempérament des semmes ne commence à prendre de l'ardeur que beaucoup plus tard.

Lorsque la fureur utérine est à un certain degré, le mariage ne la calme point, il y a des exemples de femmes qui en sont mortes. Heureusement la force de la Nature cause rarement toute seule ces funestes passions, lors même que le tempérament y est disposé; il faut, pour qu'elles arrivent à cette extrémité, le concours de plusieurs causes dont la principale est une imagination allumée par le feu des conversations licentieuses & des images obscènes. Le tempérament opposé est infiniment plus commun parmi les femmes, la plûpart sont naturellement froides ou tout au moins fort tranquilles sur le physique de cette passion; il y a aussi des hommes auxquels la chasteté ne coûte rien, j'en ai connu qui jouissoient d'une bonne santé, & qui avoient atteint l'âge de ving-cinq à trente ans, fans que la Nature leur eût fait sentir des besoins assez pressans pour les déterminer à les fatisfaire en aucune façon.

Au reste les excès sont plus à craindre que la continence, le nombre des hommes immodérés est affez grand pour en donner des exemples; les uns ont perdu la mémoire, les autres ont été privés de la vire, d'autres sont devenus chauves, d'autres ont péri d'épuisement; la saignée est, comme l'on sait, mortelle en pareil cas. Les personnes sages ne peuvent trop avertir les jeunes gens du tort tort irréparable qu'ils font à leur fanté, combien n'y en a-t-il pas qui ceffent d'être hommes, ou du moins qui ceffent d'en avoir les facultés, avant l'âge de trente ans! combien d'autres prennent à quinze & à dix-huit ans les germes d'une maladie honteuse & souvent incurable!

Nous avons dit que c'étoit ordinairement à l'âge de puberté que le corps achevoit de prendre son accroissement : il arrive affez fouvent dans la jeunesse que de longues maladies font grandir beaucoup plus qu'on ne grandiroit si l'on étoit en santé, cela vient à ce que je crois, de ce que les organes extérieurs de la génération étant fans action pendant tout le temps de la maladie, la nourriture organique n'y arrive pas, parce qu'aucune irritation ne l'y détermine, & que ces organes étant dans un état de foiblesse & de langueur, ne font que peu ou point de fécrétion de liqueur féminale; dès-lors ces particules organiques restant dans la masse du sang, doivent continuer à développer les extrémités des os, à peu près comme il arrive dans les eunuques; aussi voit - on très - souvent des jeunes gens après de longues maladies être beaucoup plus grands, mais plus mal faits qu'ils n'étoient; les uns deviennent contrefaits des jambes, d'autres deviennent bossus, &c. parce que les extrémités encore ductiles de leurs os se sont développées plus qu'il ne falloit par le superflu des molécules organiques, qui dans un état de fanté n'auroit été employé qu'à former la liqueur féminale.-

L'objet du mariage est d'avoir des enfans, mais quelquefois cet objet ne se trouve pas rempli; dans les distérentes Tome 11.

causes de la stérilité il y en a de communes aux hommes & aux femmes, mais comme elles font plus apparentes. dans les hommes, on les leur attribue pour l'ordinaire. La stérilité est causée dans l'un & dans l'autre sèxe, ou par un défaut de conformation, ou par un vice accidentel dans les organes; les défauts de conformation les plus effentiels dans les hommes, arrivent aux tefficules ou aux. muscles érecteurs: la fausse direction du canal de l'urètre. qui quelquefois est détourné à côté ou mal percé, est aussi un défaut contraire à la génération, mais il faudroit que ce canal fût supprimé en entier pour la rendre impossible; l'adhérence du prépuce par le moyen du frein peut être corrigée, & d'ailleurs ce n'est pas un obstacle insurmontable. Les organes des femmes peuvent aussi être mal conformés, la matrice toûjours fermée ou toûjours ouverte feroit un défaut également contraire à la génération; mais la cause de stérilité la plus ordinaire aux hommes & aux femmes, c'est l'altération de la liqueur séminale dans les testicules; on peut se souvenir de l'observation de Vallisnieri que j'ai citée ci-devant, qui prouve que les liqueurs des testicules des femmes étant corrompues, elles demeurent stériles; il en est de même de celles de l'homme, fi la fécrétion par laquelle se forme la semence, est viciée, cette liqueur ne sera plus féconde; & quoiqu'à l'extérieur tous les organes de part & d'autre paroissent bien dispofés, il n'y aura aucune production.

Dans les cas de stérilité on a souvent employé différens moyens pour reconnoître si le défaut venoit de l'homme ou de la femme : l'inspection est le premier de ces moyens, & il suffit en effet, si la stérilité est causée par un désaut extérieur de conformation; mais si les organes désectueux sont dans l'intérieur du corps, alors on ne reconnoît le désaut des organes que par la nullité des effets. Il y a des hommes qui à la première inspection paroissent être bien conformés, auxquels cependant le vrai signe de la bonne conformation manque absolument; il y en a d'autres qui n'ont ce signe que si imparfaitement ou si rarement, que c'est moins un signe certain de la virilité, qu'un indice équivoque de l'impuissance.

Tout le monde sait que le méchanisme de ces parties est indépendant de la volonté, on ne commande point à ces organes, l'ame ne peut les régir; c'est du corps humain la partie la plus animale, elle agit en esset par une espèce d'instinct dont nous ignorons les vraies causes : combien de jeunes gens élevés dans la pureté & vivans dans la plus parsaite innocence & dans l'ignorance totale des plaisirs, ont ressent les impressions les plus vives, sans pouvoir deviner quelle en étoit la cause & l'objet! combien de gens au contraire demeurent dans la plus froide langueur malgré tous les essorts de leurs sens de leur imagination, malgré la présence des objets, malgré tous les secours de l'art de la débauche!

Cette partie de notre corps est donc moins à nous qu'aucune autre, elle agit ou elle languit sans notre participation, ses sonctions commencent & finissent dans de certains temps, à un certain âge; tout cela se fait sans

nos ordres, & fouvent contre notre confentement. Pousquoi done l'homme ne traite-t-il pas cette partie comme rebelle, ou du moins comme étrangère! pourquoi femible-t-il lui obén! est-ce parce qu'il ne peut lui commander!

Sur quel fondement étoient donc appuyées ces loix si peu résléchies dans le principe & si deshonnêtes dans l'exécution! comment le congrès a-t-il pû être ordonné par des hommes qui doivent se cononitre eux-mêmes & savoir que rien ne dépend moins d'eux que l'action de ces organes, par des hommes qui ne pouvoient ignorer que toute émotion de l'ame, & sur-tout la honte, sont contraires à cet état, & que la publicité & l'appareil seuls de cette épreuve, étoient plus que suffissans pour qu'elle sût sans succès.!

Au reste, la stérilité vient plus souvent des semmes que des hommes lorsqu'il n'y a aucun désaut de conformation à l'extérieur, car indépendamment de l'effet des sleurs blanches qui, quand elles sont continuelles, doivent caufer ou du moins occasionner la stérilité, il me paroit qu'il y a une autre cause à laquelle on n'a pas fait attention.

On a vû par mes expériences (chap. VI<sub>s</sub>) que les testieules des femelles donnent naissance à des espèces de subérosités-naturelles que j'ai appelées corps glanduleux; ces corps qui croissent peu à peu, & qui servent à filtrer, à persectionner & à contenir la liqueur séminale, sont dans en état de changement continuel, ils commencent par grossir au dessous de la membrane du testicule, ensuite

ils la percent, ils se gonflent, leur extrémité s'ouvre d'elle-même, elle laisse distiller la liqueur séminale pendant un certain temps, après quoi ces corps glanduleux s'affaissent peu à peu, se dessèchent, se resserrent & s'oblitèrent enfin presque entièrement; ils ne laissent qu'une petite cicatrice rougeâtre à l'endroit où ils avoient pris naiffance. Ces corps glanduleux ne sont pas si-tôt évanouis qu'il en pousse d'autres, & même pendant l'affaissement des premiers il s'en forme de nouveaux, en sorte que les testicules des femelles sont dans un état de travail continuel, ils éprouvent des changemens & des altérations confidérables; pour peu qu'il y ait donc de dérangement dans cet organe, soit par l'épaississement des liqueurs, foit par la foiblesse des vaisseaux, il ne pourra plus faire ses fonctions, il n'y aura plus de sécrétion de liqueur séminale, ou bien cette même liqueur sera altérée, viciée, corrompue, ce qui causera nécessairement la stérilité.

Il arrive quelquefois que la conception devance les fignes de la puberté; il y a beaucoup de femmes qui font devenues mères avant que d'avoir eu la moindre marque de l'écoulement naturel à leur sèxe; il y en a même quelques-unes qui, fans être jamais fujettes à cet écoulement périodique, ne laiffent pas d'engendrer; on peut en trouver des exemples dans nos climats fans les chercher jufque dans le Bréfil où des nations entières se perpétuent, dit-on, fans qu'aucune femme ait d'écoulement périodique; ceci prouve encore bien clairement que le fang des menstrues n'est qu'une matière accessore à la génération,

qu'elle peut être suppléée, que la matière effentielle & nécessaire est la liqueur séminale de chaque individu; on sait aussi que la cessairon des règles qui arrive ordinairement à quarante ou cinquante ans, ne met pas toutes les femmes hors d'état de concevoir; il y en a qui ont conçu à soixante & soixante & dix ans, & même dans un âge plus avancé. On regardera, si l'on veut, ces exemples, quoiqu'asse fréquens, comme des exceptions à la règle, mais ces exceptions suffisent pour faire voir que la matière des menstrues n'est pas essentielle à la génération.

Dans le cours ordinaire de la Nature les femmes ne font en état de concevoir qu'après la première éruption des règles, & la cessation de cet écoulement à un certain âge les rend stériles pour le reste de leur vie. L'âge auquel l'homme peut engendrer, n'a pas des termes aussi marqués, il faut que le corps foit parvenu à un certain point d'accroissement pour que la liqueur séminale soit produite, il faut peut-être un plus grand degré d'accroissement pour que l'élaboration de cette liqueur soit parfaite, cela arrive ordinairement entre douze & dix-huit ans. mais l'âge où l'homme cesse d'être en état d'engendrer ne semble pas être déterminé par la Nature : à soixante ou foixante & dix ans, lorsque la vieillesse commence à énerver le corps, la liqueur féminale est moins abondante, & fouvent elle n'est plus prolifique; cependant on a plufieurs exemples de vieillards qui ont engendré jusqu'à quatre-vingts & quatre-vingt-dix ans, les recueils d'observations sont remplis de faits de cette espèce.

Il y a aussi des exemples de jeunes garçons qui ont engendré à l'âge de neuf, dix & onze ans, & de petites filles qui ont conçu à sept, huit & neuf ans, mais ces faits sont extrêmement rares, & on peut les mettre au nombre des phénomènes singuliers. Le signe extérieur de la virilité commence dans la première enfance, maiscela seul nesuffit pas, il faut de plus la production de la liqueur séminale pour que la génération s'accomplisse, & cette production ne se fait que quand le corps a pris la plus grande partie de son accrosssement. La première émission est ordinairement accompagnée de quelque douleur, parce que la liqueur n'est pas encore bien sluide, elle est d'ailleurs entrès-petite quantité, & presque toûjours inféconde dans le commencement de la puberté.

Quelques auteurs ont indiqué deux fignes pour reconnoître si une semme a conçu; le premier est un faisissement ou une sorte d'ébranlement qu'elle ressent, disentils, dans tout le corps au moment de la conception, & qui même dure pendant quelques jours; le second est pris de l'orisice de la matrice, qu'ils assurent être entièrement fermé après la conception, mais il me paroit que ces signes sont au moins bien équivoques, s'ils ne sont pas imaginaires,

Le faissiffement qui arrive au moment de la conception est indiqué par Hippocrate dans ces termes: Liquidò constat harum rerum peritis, quòd mulier, ubi eoncepie, staim inhorrescit ac dentibus stridet, èr articulum reliquumque corpus convulso prehendit. C'est donc une sorte

de frisson que les femmes ressentent dans tout le corps au moment de la conception, selon Hippocrate, & le frisson seroit assez fort pour faire choquer les dents les unes contre les autres, comme dans la fièvre. Galien explique ce symptome par un mouvement de contraction ou de resserrement dans la matrice, & il ajoûte que des femmes lui ont dit qu'elles avoient eu cette sensation au moment où elles avoient conçu; d'autres auteurs l'expriment par un sentiment vague de froid qui parcourt tout le corps, & ils emploient aussi le mot d'horror & d'horripilatio; la plûpart établissent ce fait, comme Galien, sur le rapport de plusieurs femmes. Ce symptome seroit donc un effet de la contraction de la matrice qui se resserreroit au moment de la conception, & qui fermeroit par ce moyen fon orifice, comme Hippocrate l'a exprimé par ces mots: Quæ in utero gerunt, harum os uteri claufum est, ou felon un autre traducteur, Quacumque funt gravida, illis os uteri connivet. Cependant les fentimens font partagés fur les changemens qui arrivent à l'orifice interne de la matrice après la conception, les uns soûtiennent que les bords de cet orifice se rapprochent de façon qu'il ne reste aucun espace vuide entr'eux, & c'est dans ce sens qu'ils interprètent Hippocrate; d'autres prétendent que ces bords ne sont exactement rapprochés qu'après les deux premiers mois de la grossesse, mais ils conviennent qu'immédiatement après la conception l'orifice est fermé par l'adhérence d'une humeur glutineuse, & ils ajoûtent que la matrice qui, hors de la groffesse, pourroit recevoir

recevoir par son orifice un corps de la grosseur d'un pois n'a plus d'ouverture sensible après la conception, & que cette différence est si marquée, qu'une sage-femme habile peut la reconnoître; cela supposé, on pourroit donc constater l'état de la groffesse dans les premiers jours. Ceux qui sont opposés à ce sentiment, disent que si l'orifice de la matrice étoit fermé après la conception, il feroit impossible qu'il y eût de superfétation. On peut répondre à cette objection, qu'il est très-possible que la liqueur séminale pénètre à travers les membranes de la matrice. que même la matrice peut s'ouvrir pour la superfétation dans de certaines circonstances, & que d'ailleurs les superfétations arrivent si rarement, qu'elles ne peuvent faire qu'une légère exception à la règle générale. D'autres auteurs ont avancé que le changement qui arriveroit à l'orifice de la matrice, ne pourroit être marqué que dans les femmes qui auroient déjà mis des enfans au monde, & non pas dans celles qui auroient conçu pour la première fois; il est à croire que dans celles-ci la différence sera moins sensible, mais quelque grande qu'elle puisse être, en doit-on conclurre que ce signe est réel, constant & certain! ne faut-il pas du moins avouer qu'il n'est pas affez évident ! L'étude de l'anatomie & l'expérience ne donnent sur ce sujet que des connoissances générales qui font fautives dans un examen particulier de cette nature; il en est de même du saississement ou du froid convulsif que certaines femmes ont dit avoir ressenti au moment de la conception: comme la plûpart des femmes n'éprouvent Tome II. Tti

pas le même symptome, que d'autres affurent au contraire avoir reffenti une ardeur brûlante causée par la chaleur de la liqueur séminale du mâle, & que le plus grand nombre avouent n'avoir riensenti de toutcela, on doit en conclurre que ces signes sont très-équivoques, & que lorsqu'ils arrivent, c'est peut-être moins un esset de la conception que

d'autres causes qui paroissent plus probables.

J'ajoûterai un fait qui prouve que l'orifice de la matrice ne se ferme pas immédiatement après la conception, ou bien que s'il se ferme, la liqueur séminale du mâle entre dans la matrice en pénétrant à travers le tissu de ce viscère. Une femme de Charles-Town dans la Caroline méridionale accoucha en 1714 de deux jumeaux qui vinrent au monde tout de suite l'un après l'autre; il se trouva que l'un étoit un enfant nègre, & l'autre un enfant blanc, ce qui furprit beaucoup les affiftans. Ce témoignage évident de l'infidélité de cette femme à l'égard de son mari, la força d'avouer qu'un Nègre qui la servoit, étoit entré dans sa chambre un jour que fon mari venoit de la quitter & de la laisser dans fon lit, & elle ajoûta pour s'excuser, que ce Nègre l'avoit menacée de la tuer, & qu'elle avoit été contrainte de le fatisfaire. Voyez Lectures on muscular motion, by M. Parsons. London, 1745, p.79. Ce fait ne prouve-t-il pas aussi que la conception de deux ou de plusieurs jumeaux ne se fait pas toûjours dans le même temps! & ne paroît-il pas favoriser beaucoup mon opinion sur la pénétration de la liqueur féminale au travers du tiffu de la matrice!

La grossesse a encore un grand nombre de symptomes

équivoques auxquels on prétend communément la reconnoître dans les premiers mois, favoir, une douleur légère dans la région de la matrice & dans les lombes, un engourdiffement dans tout le corps, & un affoupissement continuel, une mélancolie qui rend les femmes triftes & capricieuses, des douleurs de dents, le mal de tête, des vertiges qui offusquent la vûe, le rétrécissement des prunelles, les yeux jaunes & injectés, les paupières affaissées, la pâleur & les taches du visage, le goût dépravé, le dégoût, les vomissemens, les crachemens, les symptomes histériques, les fleurs blanches, la cessation de l'écoulement périodique ou son changement en hémorragie, la sécrétion du lait dans les mamelles, &c. Nous pourrions encore rapporter plusieurs autres symptomes qui ont été indiqués comme des signes de la grossesse, mais qui ne sont souvent que les effets de quelques maladies.

Mais laissons aux Médecins cet examen à faire, nous nous écarterions trop de notre sujet si nous voulions confidérer chacune de ces choses en particulier; pourrions-nous même le faire d'une manière avantageuse, puisqu'il n'y en a pas une qui ne demandât une longue suite d'obfervations bien faites! il en est ici comme d'une infinité d'autres sujets de physiologie & d'économie animale; à l'exception d'un petit nombre d'hommes rares \* qui ont répandu de la lumière sur quelques points particuliers de ces

<sup>\*</sup> Je mets dans ce 'nombre l'auteur de l'Anatomie d'Heifter; de tous les ouvrages que j'ai lûs fur la phyfiologie, je n'en ai point trouvé qui m'ait paru mieux fait & plus d'accord avec la bonne phyfique. Tt ti j'

## 516 HISTOIRE NATURELLE

fciences, la plûpart des auteurs qui en ont écrit, les ont traitées d'une manière si vague, & les ont expliquées par des rapports si éloignés & par des hypothèses si fausses, qu'il auroit mieux valu n'en rien dire du tout: il n'y a aucune matière sur laquelle on ait plus raisonné, fur laquelle on ait rassemblé plus de faits & d'observations, mais ces raisonnemens, ces faits & ces observations sont ordinairement si mal digérés, & entassés avec si peu de connoissance, qu'il n'est pas surprenant qu'on n'en puisse tirer aucune lumière, aucune utilité.



## 

# HISTOIRE NATURELLE

# DE L'HOMME.

De l'Age viril.

Description de l'Homme.

Le corps achève de prendre son accroissement en hauteur à l'âge de la puberté, & pendant les premières années qui succèdent à cet âge; il y a des jeunes gens qui ne grandissent plus après la quatorzième ou la quinzième année, d'autres croissent jusqu'à vingt-deux ou vingt-trois ans; presque tous dans ce temps sont minces de corps, la taille est effilée, les cuisses de les jambes sont menues, toutes les parties musculeuses ne sont pas encore remplies comme elles le doivent être, mais peu à peu la chair augmente, les muscles se dessinent, les intervalles se remplissent, les membres se moulent & s'arrondissent, & le corps est avant l'âge de trente ans dans les hommes à son point de persection pour les proportions de sa forme.

Les femmes parviennent ordinairement beaucoup plûtôt à ce point de perfection; elles arrivent d'abord plûtôt à l'âge de puberté, leur accroiffement qui, dans le total, est moindre que celui des hommes, se fait aussi en moins de temps, les muscles, les chairs & toutes les autres parties qui composent leur corps, étant moins fortes, moins compactes, moins solides que celles du corps de l'homme, il faut moins de temps pour qu'elles arrivent à leur développement entier, qui est le point de perfection pour la forme; aussi le corps de la femme est ordinairement à vingt ans aussi parfaitement formé que celui de l'homme l'est à trente.

Le corps d'un homme bien fait doit être carré, les muscles doivent être durement exprimés, le contour des membres fortement dessiné, les traits du visage bien marqués, Dans la semme tout est plus arrondi, les formes sont plus adoucies, les traits plus sins; l'homme a la force & la majesté, les graces & la beauté sont l'appanage de l'autre sèxe.

Toutannonce dans tous deux les maîtres de la terre, tout marque dans l'homme, même à l'extérieur, sa supériorité sur tous les êtres vivans; il se soûtient droit & élevé, son attitude est celle du commandement, sa tête regarde le ciel & présente une face auguste sur laquelle est imprimé le caractère de sa dignité; l'image de l'ame y est peinte par la physionomie, l'excellence de sa nature perce à travers ses organes matériels & anime d'un feu divin les traits de son visage; son port majestueux, sa démarche serme & hardie annoncent sa noblesse son rang; il ne touche à la terre que par ses extrémités les plus éloignées, il ne la voit que de loin, & semble la dédaigner; les bras ne lui sont pas donnés pour servir de piliers d'appui à la masse

de fon corps, sa main ne doit pas fouler la terre, & perdre par des frottemens réitérés la finesse du toucher dont elle est le principal organe; le bras & la main sont faits pour fervir à des usages plus nobles, pour exécuter les ordres de la volonté, pour saissir les choses éloignées, pour écarter les obstacles, pour prévenir les rencontres & le choc de ce qui pourroit nuire, pour embrasser & retenir ce qui peut plaire, pour le mettre à portée des autres sens.

Loríque l'ame est tranquille, toutes les parties du visage sont dans un état de repos, leur proportion, leur union, leur ensemble marquent encore assez la douce harmonie des pensées, & répondent au calme de l'intérieur; mais lorsque l'ame est agitée, la face humaine devient un tableau vivant, où les passions sont rendues avec autant de délicatesse que d'énergie, où chaque mouvement de l'ame est exprimé par un trait, chaque action par un caractère, dont l'impression vive & prompte devance la volonté, nous décèle & rend au dehors par des signes pathétiques les images de nos secrettes agitations.

C'est sur-tout dans les yeux qu'elles se peignent & qu'on peut les reconnoître; l'œil appartient à l'ame plus qu'aucun autre organe, il semble y toucher & participer à tous ses mouvemens, il en exprime les passions ses plus vives & les émotions les plus tunultueuses, comme les mouvemens les plus doux & les sentimens les plus délicats; il les rend dans toute leur force, dans toute leur pureté tels qu'ils viennent de naître, il les transmet par des traits rapides qui portent dans une autre ame les eu, l'action,

l'image de celle dont ils partent, l'œil reçoit & réfléchit en même temps la lumière de la penfée & la chaleur du fentiment, c'est le sens de l'esprit & la langue de l'intelligence.

Les personnes qui ont la vûe courte, ou qui sont louches, ont beaucoup moins de cette ame extérieure qui réside principalement dans les yeux; ces défauts détruisent la physionomie & rendent désagréables ou difformes les plus beaux visages; comme l'on n'y peut reconnoître que les passions fortes & qui mettent en jeu les autres parties, & comme l'expression de l'esprit & de la finesse du sentiment ne peut s'y montrer, on juge ces personnes désavorablement lorsqu'on ne les connoît pas, & quand on les connoît, quelque spirituelles qu'elles puissent être, on a encore de la peine à revenir du premier jugement qu'on a porté contr'elles.

Nous fommes si fort accostumés à ne voir les choses que par l'extérieur, que nous ne pouvons plus reconnostre combien cet extérieur instue sur nos jugemens, même les plus graves & les plus réstéchis; nous prenons l'idée d'un homme, & nous la prenons par sa physionomie qui ne dit rien, nous jugeons dès-lors qu'il ne pense rien; il n'y a pas jusqu'aux habits & à la coëssure qui n'influent sur notre jugement; un homme sensé doit regarder ses vêtemens comme faisant partie de lui-même, puisqu'ils en sont en esset partie aux yeux des autres, & qu'ils entrent pour quelque chose dans l'idée totale qu'on se forme de celui qui les porte.

La

La vivacité ou la langueur du mouvement des yeux fait un des principaux caractères de la physionomie, & leur couleur contribue à rendre ce caractère plus marqué. Les différentes couleurs des yeux sont l'orangé soncé, le jaune, le verd, le bleu, le gris, & le gris mêlé de blanc; la substance de l'iris est veloutée & disposée par filets & par flocons: les filets font dirigés vers le milieu de la prunelle comme des rayons qui tendent à un centre, les flocons rempliffent les intervalles qui font entre les filets, & quelquefois les uns & les autres font disposés d'une manière si régulière, que le hazard a fait trouver dans les yeux de quelques perfonnes, des figures qui sembloient avoir été copiées sur des modèles connus. Ces filets & ces flocons tiennent les uns aux autres par des ramifications très-fines & très-déliées, aussi la couleur n'est pas si sensible dans ces ramifications que dans le corps des filets & des flocons, qui paroissent toûjours être d'une teinte plus foncée.

Les couleurs les plus ordinaires dans les yeux font l'orangé & le bleu, & le plus fouvent ces couleurs fe trouvent dans le même œil. Les yeux que l'on croit être noirs, ne font que d'un jaune brun, ou d'orangé foncé; il ne faut, ne font que d'un jaune brun, ou d'orangé foncé; il ne faut, ou les voit à quelque diffance, ou lorfqu'ils font tournés à contre-jour, ils paroiffent noirs, parce que la couleur jaune-brun tranche fi fort fur le blanc de l'œil, qu'on la juge noire par l'opposition du blanc. Les yeux qui font d'un jaune moins brun, passent aussi pour des yeux noirs, mais on ne les trouve pas si beaux que les autres, parce que Tome II.

cette couleur tranche moins sur le blanc; il y a aussi des yeux jaunes & jaunes-clairs, ceux-ci ne paroissent pas noirs, parce que ces couleurs ne sont pas affez foncées pour disparoître dans l'ombre. On voit très-communément dans le même œil des nuances d'orangé, de jaune, de gris & de bleu, dès qu'il y a du bleu, quelque léger qu'il soit, il devient la couleur dominante; cette couleur paroît par filets dans toute l'étendue de l'iris, & l'orangé est par flocons autour & à quelque petite distance de la prunelle; le bleu efface si fort cette couleur, que l'œil paroît tout bleu, & on ne s'aperçoit du mélange de l'orangé qu'en le regardant de près. Les plus beaux yeux font ceux qui paroiffent noirs ou bleus; la vivacité & le feu qui font le principal caractère des yeux, éclatent davantage dans les couleurs foncées que dans les demi-teintes de couleur; les yeux noirs ont donc plus de force d'expression & plus de vivacité, mais il y a plus de douceur, & peut-être plus de finesse dans les yeux bleus; on voit dans les premiers un feu qui brille uniformément, parce que le fond qui nous paroît de couleur uniforme, renvoie par-tout les mêmes reflets, mais on diftingue des modifications dans la lumière qui anime les yeux bleus, parce qu'il y a plusieurs teintes de couleur qui produisent des reflets différens.

Il y a des yeux qui se font remarquer sans avoir, pour ainsi dire, de couleur, ils paroissent être composés différemment des autres: l'iris n'a que des nuances de bleu ou de gris, si foibles qu'elles sont presque blanches dans quelques endroits, les nuances d'orangé qui s'y rencontrent

font si-légères qu'on les distingue à peine du gris & du blanc, malgré le contraste de ces couleurs; le noir de la prunelle est alors trop marqué, parce que la couleur de l'irs n'est pas affez foncée, on ne voit, pour ainsi dire, que la prunelle isolée au milieu de l'œil, ces yeux ne disent rien, & le regard en paroît être fixe ou effaré.

Il y a auffi des yeux dont la couleur de l'iris tire sur le verd, cette couleur est plus rare que le bleu, le gris, le jaune, & le jaune-brun; il se trouve aussi des personnes dont les deux yeux ne sont pas de la même couleur. Cette variété qui se trouve dans la couleur des yeux, est particuière à l'espèce humaine, à celle du cheval, &c. dans la plûpart des autres espèces d'animaux, la couleur des yeux de tous les individus est la même, les yeux des bœus sont bruns, ceux des moutons sont couleur d'eau, ceux des chèvres sont gris, &c. Aristote qui fait cette remarque, prétend que dans les hommes les yeux gris sont les meilleurs, que les bleus sont les plus soibles, que ceux qui sont avancés hors de l'orbite ne voient pas d'aussi loin que ceux qui y sont ensoncés, que les yeux bruns ne voient pas si bien que les autres dans l'obscurité.

Quoique l'œil paroiffe se mouvoir comme s'il étoit tiré de différens côtés, il n'a cependant qu'un mouvement de rotation autour de son centre, par lequel la prunelle paroît s'approcher ou s'éloigner des angles de l'œil, & s'élever ou s'abaisser. Les deux yeux sont plus près l'un de l'autre dans l'homme que dans tous les autres animaux, cet intervalle est même si considérable dans la plûpart des V uu ii

espèces d'animaux, qu'il n'est pas possible qu'ils voient le même objet des deux yeux à la fois, à moins que cet objet ne soit à une grande distance.

Après les yeux les parties du visage qui contribuent le plus à marquer la physionomie, sont les sourcils; comme ils sont d'une nature différente des autres parties, ils sont plus apparens par ce contraste & frappent plus qu'aucun autre trait; les fourcils font une ombre dans le tableau, qui en relève les couleurs & les formes. Les cils des paupières font aussi leur effet, lorsqu'ils sont longs & garnis, les yeux en paroiffent plus beaux & le regard plus doux; il n'y a que l'homme & le finge qui aient des cils aux deux paupières, les autres animaux n'en ont point à la paupière inférieure, & dans l'homme même il y en a beaucoup moins à la paupière inférieure qu'à la supérieure ; le poil des fourcils devient quelquefois si long dans la vieillesse, qu'on est obligé de le couper. Les fourcils n'ont que deux mouvemens qui dépendent des muscles du front, l'un par lequel on les élève, & l'autre par lequel on les fronce & on les abaisse en les approchant l'un de l'autre.

Les paupières fervent à garantir les yeux & à empêcher la cornée de fe deflécher, la paupière fupérieure fe relève & s'abaiffe, l'inférieure n'a que peu de mouvement, & quoique le mouvement des paupières dépende de la volonté, cependant l'on n'est pas maître de les tenir élevées lorsque le fommeil presse, ou lorsque les yeux sont fatigués; il arrive aussi très-souvent à cette partie des mouvemens convulsifs & d'autres mouvemens involontaires,

desquels on ne s'aperçoit en aucune façon; dans les oifeaux & les quadrupèdes amphibies la paupière inférieure est celle qui a du mouvement, & les poissons n'ont de paupières ni en haut ni en bas.

Le front est une des grandes parties de la face, & l'une de celles qui contribuent le plus à la beauté de sa forme ; il faut qu'il foit d'une juste proportion, qu'il ne soit ni trop rond, ni trop plat, ni trop étroit, ni trop court, & qu'il foit régulièrement garni de cheveux au dessus & aux côtés. Tout le monde sait combien les cheveux font à la physionomie, c'est un défaut que d'être chauve; l'usage de porter des cheveux étrangers, qui est devenu si général, auroit dû se borner à cacher les têtes chauves, car cette espèce de coëffure empruntée altère la vérité de la physionomie, & donne au visage un air différent de celui qu'il doit avoir naturellement; on jugeroit beaucoup mieux les visages si chacun portoit ses cheveux & les laissoit flotter librement. La partie la plus élevée de la tête est celle qui devient chauve la première, aussi-bien que celle qui est au desfus des temples : il est rare que les cheveux qui accompagnent le bas des temples, tombent en entier, non plus que ceux de la partie inférieure du derrière de la tête. Au reste, il n'y a que les hommes qui deviennent chauves en avançant en âge, les femmes conservent toûjours leurs cheveux, & quoiqu'ils deviennent blancs comme ceux des hommes lorsqu'elles approchent de la vieillesse, ils tombent beaucoup moins; les enfans & les eunuques ne sont pas plus sujets à être chauves que les femmes, Vuu iii

auffi les cheveux font-ils plus grands & plus abondans dans la jeunesse qu'ils ne le sont à tout autre âge. Les plus longs cheveux tombent peu à peu, à mesure qu'on avance en âge ils diminuent & se dessechent; ils commencent à blanchir par la pointe; dès qu'ils font devenus blancs ils font moins forts & se cassent plus aisément. On a des exemples de jeunes gens, dont les cheveux devenus blancs par l'effet d'une grande maladie, ont ensuite repris leur couleur naturelle peu à peu lorsque leur santé a été parfaitement rétablie, Aristote & Pline disent qu'aucun homme ne devient chauve avant d'avoir fait usage des femmes, à l'exception de ceux qui sont chauves dès leur naissance: les anciens écrivains ont appelé les habitans de l'isle de Mycone têtes chauves; on prétend que c'étoit un défaut naturel à ces infulaires, & comme une maladie endémique avec laquelle ils venoient presque tous au monde. Voyez la description des isles de l'Archipel par Dapper, page 354. Voyez aussi le second vol. de l'édition de Pline par le Père Hardouin, page \$41.

Le nez est la partie la plus avancée & le trait le plus apparent du visage, mais comme il n'a que très-peu de mouvement, & qu'il n'en prend ordinairement que dans les plus fortes passions, il fait plus à la beauté qu'à la physionomie, & à moins qu'il ne soit fort disproportionné ou très-disforme, on ne le remarque pas autant que les autres parties qui ont du mouvement, comme la bouche ou les yeux. La forme du nez & sa position plus avancée que celle de toutes les autres parties de la face, sont particu-

lières à l'espèce humaine, car la plûpart des animaux ont des narines ou naseaux avec la cloison qui les sépare, mais dans aucun le nez ne fait un trait élevé & avancé; les singes même n'ont, pour ainsi dire, que des narines, ou du moins leur nez qui est posé comme celui de l'homme, est si plat & si court qu'on ne doit pas le regarder comme une partie semblable; c'est par cet organe que l'homme & la plûpart des animaux respirent & sentent les odeurs. Les oiseaux n'ont point de narines, ils ont seulement deux trous ou deux conduits pour la respiration & l'odorat, au lieu que les animaux quadrupèdes ont des naseaux ou des narines cartilagineuses comme les nôtres.

La bouche & les lèvres font, après les yeux, les parties du visage qui ont le plus de mouvement & d'expression; les passions influent sur ces mouvemens, la bouche en marque les différens caractères par les différentes formes qu'elle prend; l'organe de la voix anime encore cette partie, & la rend plus vivante que toutes les autres; la couleur vermeille des lèvres, la blancheur de l'émail des dents, tranchent avec tant d'avantage sur les autres couleurs du visage, qu'elles paroissent en faire le point de vûe principal; on fixe en effet les yeux sur la bouche d'un homme qui parle, & on les y arrête plus long-temps que fur toutes les autres parties; chaque mot, chaque articulation, chaque son produisent des mouvemens différens dans les lèvres : quelque variés & quelque rapides que foient ces mouvemens, on pourroit les distinguer tous les uns des autres; on a yû des fourds en connoître si parfaitement les différences & les nuances fucceffives, qu'ils entendoient parfaitement ce qu'on difoit en voyant comme on le difoit.

La mâchoire inférieure est la seule qui ait du mouvement dans l'homme & dans tous les animaux, fans en excepter même le crocodile, quoique Aristote assure en plusieurs endroits que la mâchoire supérieure de cet animal est la seule qui ait du mouvement, & que la mâchoire inférieure à laquelle, dit-il, la langue du crocodile est attachée, soit absolument immobile; j'ai voulu vérisier ce fait, & j'ai trouvé en examinant le squelette d'un crocodile, que c'est au contraire la seule mâchoire inférieure qui est mobile, & que la supérieure est, comme dans tous les autres animaux, jointe aux autres os de la tête, fans qu'il y ait aucune articulation qui puisse la rendre mobile. Dans le fœtus humain la mâchoire inférieure est, comme dans le singe, beaucoup plus avancée que la mâchoire supérieure; dans l'adulte il seroit également difforme qu'elle sût trop avancée ou trop reculée, elle doit être à peu près de niveau avec la mâchoire supérieure. Dans les instans les plus vifs des passions la mâchoire a souvent un mouvement invo-Iontaire, comme dans les mouvemens où l'ame n'est affectée de rien; la douleur, le plaisir, l'ennui, font également bâiller, mais il est vrai qu'on bâille vivement, & que cette espèce de convulsion est très-prompte dans la douleur & le plaisir, au lieu que le bâillement de l'ennui en porte le caractère par la lenteur avec laquelle il se fait.

Lorsqu'on vient à penser tout-à-coup à quelque chose qu'on desire ardemment ou qu'on regrette vivement, on ressent reffent un treffaillement ou un ferrement intérieur : ce mouvement du diaphragme agit fur les poumons, les élève & occasionne une inspiration vive & prompte qui forme le foupir; & lorsque l'ame a réfléchi sur la cause de son émotion, & qu'elle ne voit aucun moyen de remplir son desir ou de faire cesser ses regrets, les soupirs se répètent, la triftesse qui est la douleur de l'ame succède à ces premiers mouvemens, & lorsque cette douleur de l'ame est profonde & subite, elle fait couler les larmes, & l'air entre dans la poitrine par secousses, il se fait plusieurs inspirations réitérées par une espèce de secousse involontaire; chaque inspiration fait un bruit plus fort que celui du foupir, c'est ce qu'on appelle sanglotter; les sanglots se succèdent plus rapidement que les soupirs, & le son de la voix se fait entendre un peu dans le fanglot; les accens en sont encore plus marqués dans le gémissement, c'est une espèce de sanglot continué, dont le son lent se fait entendre dans l'inspiration & dans l'expiration; son expression consiste dans la continuation & la durée d'un ton plaintif formé par des fons inarticulés : ces fons du gémiffement sont plus ou moins longs, suivant le degré de tristesse, d'affliction & d'abattement qui les cause, mais ils sont toûjours répétés plusieurs fois; le temps de l'infpiration est celui de l'intervalle de silence qui est entre les gémissement, & ordinairement ces intervalles sont égaux pour la durée & pour la distance. Le cris plaintif est un gémissement exprimé avec force & à haute voix; quelquefois ce cri se soûtient dans toute son étendue sur le Tome II. Xxx

même ton, c'est sur-tout lorsqu'il est fort élevé & trèsaigu; quelquesois aussi il finit par un ton plus bas, c'est ordinairement lorsque la force du cri est modérée.

Le ris est un son entre-coupé subitement & à plusieurs reprises par une sorte de trémoussement qui est marqué à l'extérieur par le mouvement du ventre qui s'élève & s'abaisse précipitamment; quelquesois pour faciliter ce mouvement on penche la poitrine & la tête en avant, la poitrine se resserte à mobile, les coins de la bouche s'éloignent du côté des joues qui se trouvent ressertes & gonssées; l'air à chaque sois que le ventre s'abaisse, sort de la bouche avec bruit, & l'on entend un éclat de la voix qui se répète plusieurs sois de suite, quelquesois sur le même ton, d'autres sois sur des tons dissérens qui vont en diminuant à chaque répétition.

Dans le ris immodéré & dans presque toutes les passions violentes les lèvres sont fort ouvertes, mais dans des mouvemens de l'ame plus doux & plus tranquilles les coins de la bouche s'éloignent sans qu'elle s'ouvre, les joues se gonssent, & dans quelques personnes il se sorme sur chaque joue, à une petite dissance des coins de la bouche, un léger enfoncement que l'on appelle la soffette, c'est un agrément qui se joint aux graces dont le soûris est ordinairement accompagné. Le soûris est une marque de bienveillance, d'applaudissement & de satisfaction intérieure, c'est aussi une façon d'exprimer le mépris & la moquerie, mais dans ce soûris malin on serre davantage les lèvres l'une contre l'autre par un mouvement de la lèvre inférieure.

Les joues font des parties uniformes qui n'ont par elles-mêmes aucun mouvement, aucune expression, si ce n'est par la rougeur ou la pâleur qui les couvre involontairement dans des passions disférentes; ces parties forment le contour de la face & l'union des traits, elles contribuent plus à la beauté du visage qu'à l'expression des passions, il en est de même du menton, des orcilles & des temples.

On rougit dans la honte, la colère, l'orgueil, la joie; on pâlit dans la crainte, l'effroi & la triftesse; cette altération de la couleur du visage est absolument involontaire, elle manisesse l'état de l'ame sans son consentement; c'est un effet du sentiment sur lequel la volonté n'a aucun empire, elle peut commander à tout le reste, car un instant de réstexion sussit pour qu'on puisse arrêter les mouvemens musculaires du visage dans les passions, & même pour les changer; mais il n'est pas possible d'empêcher le changement de couleur, parce qu'il dépend d'un mouvement du sang occasionné par l'action du diaphragme qui est le principal organe du sentiment intérieur.

La tête en entier prend dans les passions, des positions & des mouvemens différens, elle est abaissée en avant dans l'humilité, la honte, la tristesse, penchée à côté dans la langueur, la pitié, élevée dans l'arrogance, droite & sixe dans l'opiniâtreté; la tête sait un mouvement en arrière dans l'étonnement, & plusieurs mouvemens réitérés de côté & d'autre dans le mépris, la moquerie, la colère

& l'indignation.

Dans l'affliction, la joie, l'amour, la honte, la compaffion, les yeux se gonflent tout-à-coup, une humeur sur-abondante les couvre & les obscurcit, il en coule des larmes; l'effusion des larmes est toújours accompagnée d'une tension des muscles du visage, qui fait ouvrir la bouche; l'humeur qui se forme naturellement dans le nez devient plus abondante, les larmes s'y joignent par des conduits intérieurs, elles ne coulent pas uniformément, & elles semblent s'arrêter par intervalles.

'Dans la triftesse \* les deux coins de la bouche s'abaissent, la lèvre insérieure remonte, la paupière est abaissée à demi, la prunelle de l'œil est élevée & à moitié cachée par la paupière, les autres muscles de la face sont relâchés, de sorte que l'intervalle qui est entre la bouche & les yeux, est plus grand qu'à l'ordinaire, & par conséquent le visage

paroît alongé. (Voyez pl. 8, fig. 1.)

Dans la peur, la terreur, l'effroi, l'horreur, le front fe ride, les fourcils s'élèvent, la paupière s'ouvre autant qu'il est possible, elle surmonte la prunelle, & laisse partie du blanc de l'œil au dessus de la prunelle qui est abaissée & un peu cachée par la paupière insérieure, la bouche est en même temps fort ouverte, les lèvres se retirent & laissent paroître les dents en haut & en bas. (Voyez pl. 8, sig. 2.)

Dans le ménrie & la dévise

Dans le mépris & la dérifion la lèvre supérieure se relève d'un côté & laisse paroître les dents, tandis que de

<sup>\*</sup> Voyez la Differtation de M. Parsons, qui a pour titre: Human physionomy explain'd. London, 1747.

l'autre côté elle a un petit mouvement comme pour fourire, le nez se fronce du même côté que la lèvre s'est élevée, & le coin de la bouche recule; l'œil du même côté est presque fermé, tandis que l'autre est ouvert à l'ordinaire, mais les deux prunelles sont abaissées comme lorsqu'on regarde du haut en bas. (Voyez pl. 8, fig. 3.)

Dans la jalousie, l'envie, la malice, les sourcils descendent & se froncent, les paupières s'élèvent & les prunelles s'abaissent, la lèvre supérieure s'élève de chaque côté, tandis que les coins de la bouche s'abaissent un peu, & que le milieu de la lèvre inférieure se relève pour joindre le milieu de la lèvre supérieure. ( Voyez pl. 8, fig. 4.)

Dans le ris les deux coins de la bouche reculent & s'élèvent un peu, la partie supérieure des joues se relève, les yeux se ferment plus ou moins, la lèvre supérieure s'élève, l'inférieure s'abaisse; la bouche s'ouvre & la peau du nez se fronce dans les ris immodérés. (Voyez pl. 8, Jig. 5.)

Les bras, les mains & tout le corps entrent auffi dans l'expression des passions; les gestes concourent avec les mouvemens du visage pour exprimer les distrérens mouvemens de l'ame. Dans la joie, par exemple, les yeux, la tête, les bras & tout le corps sont agités par des mouvemens prompts & variés: dans la langueur & la trisses les yeux sont abaisses, la tête est penchée sur le côté, les bras sont pendans & tout le corps est immobile: dans l'admiration, la surprise, l'étonnement, tout mouvement est suspendu, on reste dans une même attitude. Cette

première expression des passions est indépendante de la volonté, mais il y a une autre forte d'expression qui semble être produite par une réflexion de l'esprit & par le commandement de la volonté, qui fait agir les yeux, la tête. les bras & tout le corps : ces mouvemens paroissent être autant d'efforts que fait l'ame pour défendre le corps, ce sont au moins autant de signes secondaires qui répètent les paffions, & qui pourroient feuls les exprimer; par exemple, dans l'amour, dans le desir, dans l'espérance on lève la tête & les yeux vers le ciel, comme pour demander le bien que l'on souhaite; on porte la tête & le corps en avant, comme pour avancer, en s'approchant, la possession de l'objet desiré; on étend le bras, on ouvre les mains pour l'embrasser & le saisir: au contraire dans la crainte, dans la haine, dans l'horreur nous avançons les bras avec précipitation, comme pour repouffer ce qui fait l'objet de notre aversion, nous détournons les yeux & la tête, nous reculons pour l'éviter, nous fuyons pour nous en éloigner. Ces mouvemens sont si prompts qu'ils paroissent involontaires, mais c'est un effet de l'habitude qui nous trompe, car ces mouvemens dépendent de la réflexion, & marquent seulement la perfection des resforts du corps humain, par la promptitude avec laquelle tous les membres obéissent aux ordres de la volonté.

Comme toutes les passions sont des mouvemens de l'ame, la plûpart relatifs aux impressions des sens, elles peuvent être exprimées par les mouvemens du corps, &

fur-tout par ceux du visage; on peut juger de ce qui se passe à l'intérieur par l'action extérieure, & connoître à l'inspection des changemens du visage, la situation actuelle de l'ame; mais comme l'ame n'a point de forme qui puisse être relative à aucune forme matérielle, on ne peut pas la juger par la figure du corps ou par la forme du visage; un corps mal fait peut rensermer une fort belle ame, & l'on ne doit pas juger du bon ou du mauvais naturel d'une personne par les traits de son visage; car cestraits n'ont aucun rapport avec la nature de l'ame, aucune analogie sur laquelle on puisse fonder des conjectures raisonnables.

Les Anciens étoient cependant fort attachés à cetteespèce de préjugé, & danstous les temps il y a eu des hommes qui ont voulu faire une science divinatoire de leurs prétendues connoissances en physionomie, mais il est bienévident qu'elles ne peuvent s'étendre qu'à deviner lesmouvemens de l'ame par ceux des yeux, du visage & du corps, & que la forme du nez, de la bouche & des autres traits ne fait pas plus à la forme de l'ame, au naturel de la personne, que la grandeur ou la grosseur des membres fait à la pensée. Un homme en sera-t-il plus spirituel parce qu'il aura le nez bien fait! en sera-t-il moins sage parce qu'il aura les yeux petits & la bouche grande! il faut donc avouer que tout ce que nous ont dit les physionomistes est destitué de tout fondement, & que rien n'est plus chimérique que les inductions qu'ils ont voulu tirer de leurs prétendues observations métoposcopiques.

## 536 HISTOIRE NATURELLE

Les parties de la tête qui font le moins à la physionomie & à l'air du visage, sont les oreilles; elles sont placées à côté & cachées par les cheveux : cette partie qui est si petite & si peu apparente dans l'homme, est fort remarquable dans la plûpart des animaux quadupèdes, elle fait beaucoup à l'air de la tête de l'animal, elle indique même fon état de vigueur ou d'abattement, elle a des mouvemens musculaires qui dénotent le sentiment & répondent à l'action intérieure de l'animal. Les oreilles de l'homme n'ont ordinairement aucun mouvement, volontaire ou involontaire, quoiqu'il y ait des muscles qui y aboutissent; les plus petites oreilles font, à ce qu'on prétend, les plus jolies, mais les plus grandes qui font en même temps bien bordées, font celles qui entendent le mieux. Il y a des peuples qui en agrandissent prodigieusement le lobe, en le percant & en y mettant des morceaux de bois ou de métal, qu'ils remplacent successivement par d'autres morceaux plus gros, ce qui fait avec le temps un trou énorme dans le lobe de l'oreille, qui croît toûjours à proportion que le trou s'élargit; j'ai vû de ces morceaux de bois qui avoient plus d'un pouce & demi de diamètre, qui venoient des Indiens de l'Amérique méridionale, ils ressemblent à des dames de trictrac. On ne sait sur quoi peut être fondée cette coûtume singulière de s'agrandir si prodigieusement les oreilles; il est vrai qu'on ne sait guère mieux d'où peut venir l'usage presque général dans toutes les nations, de percer les oreilles, & quelquefois les narines, pour porter des boucles, des anneaux, &c.à moins





que d'en attribuer l'origine aux peuples encore sauvages & nuds, qui ont cherché à porter de la manière la moins incommode les choses qui leur ont paru les plus précieuses, en les attachant à cette partie.

La bizarrerie & la variété des usages paroissent encore plus dans la manière différente dont les hommes ont arrangé les cheveux & la barbe; les uns, comme les Turcs. coupent leurs cheveux & laissent croître leur barbe; d'autres, comme la plûpart des Européens, portent leurs cheveux ou des cheveux empruntés & rasent leur barbe; les Sauvages fe l'arrachent & conservent soigneusement leurs cheveux; les Nègres se rasent la tête par figures, tantôt en étoiles, tantôt à la façon des religieux, & plus communément encore par bandes alternatives, en laissant autant de plein que de rasé, & ils font la même chose à leurs petits garçons; les Talapoins de Siam font raser la tête & les fourcils aux enfans dont on leur confie l'éducation; chaque peuple a fur cela des usages différens, les uns font plus de cas de la barbe de la lèvre supérieure que de celle du menton, d'autres préfèrent celle des joues & celle du desfous du visage; les uns la frisent, les autres la portent lisse. Il n'y a pas bien long-temps que nous portions les cheveux du derrière de la tête épars & flottans, aujourd'hui nous les portons dans un fac; nos habillemens sont différens de ceux de nos pères, la variété dans la manière de se vêtir est aussi grande que la diversité des nations, & ce qu'il y a de singulier, c'est que de toutes les espèces de vêtemens nous avons choisi l'une des plus Tome II. Yvv

incommodes, & que notre manière, quoique généralement imitée par tous les peuples de l'Europe, est en même temps de toutes les manières de se vêtir celle qui demande le plus de temps, celle qui me paroît être le moins affortie à la Nature.

Quoique les modes semblent n'avoir d'autre origine que le caprice & la fantailie, les caprices adoptés & les fantailies générales méritent d'être examinés : les hommes ont toûjours fait & feront toûjours cas de tout ce qui peut fixer les yeux des autres hommes & leur donner en même temps des idées avantageuses de richesses, de puiffance, de grandeur, &c. la valeur de ces pierres brillantes qui de tout temps ont été regardées comme des ornemens précieux, n'est fondée que sur leur rareté & sur leur éclat éblouissant ; il en est de même de ces métaux éclatans. dont le poids nous paroît si léger lorsqu'il est réparti sur tous les plis de nos vêtemens pour en faire la parure : ces pierres, ces métaux font moins des ornemens pour nous, que des fignes pour les autres auxquels ils doivent nous remarquer & reconnoître nos richesses, nous tâchons de leur en donner une plus grande idée en agrandissant la surface de ces métaux, nous voulons fixer leurs yeux ou plûtôt les éblouir; combien peu y en a-t-il en effet qui foient capables de féparer la personne de son vêtement, & de juger sans mélange l'homme & le métal!

Tout ce qui est rare & brillant sera donc toûjours de mode, tant que les hommes tireront plus d'avantage de l'opulence que de la vertu, tant que les moyens de paroître considérable seront si différens de ce qui mérite seul d'être considéré: l'éclat extérieur dépend beaucoup de la manière de se vêtir, cette manière prend des formes disférentes, selon les disférens points de vûe sous lesquels nous voulons être regardés; l'homme modesse, ou qui veut le paroitre, veut en même temps marquer cette vertu par la simplicité de son habillement, l'homme glorieux ne néglige rien de ce qui peut étayer son orgueil ou flatter sa vanité, on le reconnoit à la richesse ou à la recherche de se ajustemens.

Un autre point de vûe que les hommes ont affez généralement, est de rendre leur corps plus grand, plus étendu: peu contens du petit espace dans lequel est circonscrit notre être, nous voulons tenir plus de place en ce monde que la Nature ne peut nous en donner, nous cherchons à agrandir notre figure par des chaussurés élevées, par des vêtemens renssés; quelque amples qu'ils puissent être, la vanité qu'ils couvrent n'est-elle pas encore plus grande! pourquoi la tête d'un docteur est-elle environnée d'une quantité énorme de cheveux empruntés, & que celle d'un homme du bel air en est si ségèrement garnie! l'un veut qu'on juge de l'étendue de sa science par la capacité physique de cette tête dont il grossit le volume apparent, & s'autre ne cherche à le diminuer que pour donner l'idée de la légèreté de son esprit.

Il y a des modes dont l'origine est plus raisonnable, ce font celles où l'on a eu pour but de cacher des défauts & de rendre la Nature moins désagréable. A prendre les hommes en général, il y a beaucoup plus de figures désectueuses

#### 540 HISTOIRE NATURELLE

& de laids vifages, que de perfonnes belles & bien faites: les modes qui ne font que l'ufage du plus grand nombre, ufage auquel le refte fe foûmet, ont donc été introduites, établies par ce grand nombre de perfonnes intéreffées à rendre leurs défauts plus fupportables. Les femmes ont coloré leur vifage lorsque les rofes de leur teint fe font flétries, & lorsqu'une pâleur naturelle les rendoit moins agréables que les autres; cet ufage est presque universellement répandu chez tous les peuples de la terre; celui de se blanchir les cheveux \* avec de la poudre, & de les ensler par la frisure, quoique beaucoup moins général & bien plus nouveau, paroût avoir été imaginé pour faire sortir davantage les couleurs du vifage, & en accompagner plus avantageusement la forme.

Mais laiffons les choses accessoires & extérieures, & fans nous occuper plus long-temps des ornemens & de la draperie du tableau, revenons à la figure. La tête de l'homme est à l'extérieur & à l'intérieur d'une forme disférente de celle de la tête de tous les autres animaux, à l'exception du singe, dans lequel cette partie est assez semblable, il a cependant beaucoup moins de cerveau & plusicurs autres dissérences dont nous parlerons dans la suite: le corps de presque tous les animaux quadrupèdes vivipares est en

<sup>\*</sup> Les Papoux, habitans de la nouvelle Guinée, qui font des peuples fauvages, ne laissent pas de faire grand cas de leur barbe & de leurs ehveux, & de les poudrer avec de la chaux. Voyez Recueil des Voyages. qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes, tone 4,3, page 63,7.

entier couvert de poils , le derrière de la tête de l'homme est jusqu'à l'âge de puberté la seule partie de son corps qui en soit couverte , & elle en est plus abondamment garnie que la tête d'aucun animal. Le singe ressemble encore à l'homme par les oreilles , par les narines , par les dents: il y a une très-grande diversité dans la grandeur , la position & le nombre des dents des dissérens animaux , les uns en ont en haut & en bas , d'autres n'en ont qu'à la mâchoire insérieure ; dans les uns les dents sont séparées les unes des autres , dans d'autres elles sont continues & réunies , le palais de certains poissons r'est qu'une espèce de masse offeuse très-dure & garnie d'un très-grand nombre de pointes qui sont l'ofstice de dents \*.

Dans presque tous les animaux la partie par laquelle ils prennent la nourriture, est ordinairement solide ou armée de quelques corps durs; dans l'homme, les quadrupèdes & les poissons, les dents; le bec dans les oiseaux; les pinces, les scies, &c. dans les insectes, sont des instrumens d'une

<sup>\*</sup> On trouve dans le Journal des Savans, année 1675, un extrait de l'Isloria Anatomica dell' ossa de corpo humano, di Bernardino Genga, e<sup>tr</sup>e, par lequel il paroît que cet Auteur prétend qu'il s'est trouvé plufieurs personnes qui n'avoient qu'une seule dent qui occupoit toute la mâchoire, sur laquelle on voyoit de petites lignes distinctes par le moyen desquelles il sembloit qu'il y en eût eu plusieurs: il dit avoir trouvé dans le cimetière de l'hôpital du Saint-Esprit de Rome, une tête qui n'avoit point de mâchoire Insérieure; & que dans la supérieure il n'y avoit que trois dents, savoir, deux mosaires dont chacune étoit divisée en cinq avec les racines separées, & l'autre formoit les quatre dents incissives & les deux qu'on appelle canines, page 254.

Y y 111.

matière dure & folide, avec lesquels tous ces animaux faisissement leur alimens; toutes ces parties dures tirent leur origine des nerfs, comme les ongles, les cornes, &c. Nous avons dit que la substance nerveuse prend de la folidité & une grande dureté dès qu'elle se trouve exposse à l'air; la bouche est une partie divisse, une ouverture dans le corps de l'animal, il est donc naturel d'imaginer que les nerfs qui y aboutissent, doivent prendre à leurs extrémités de la dureté & de la folidité, & produire par conséquent les dents, les palais ofseux, les becs, les pinces, & toutes les autres parties dures que nous trouvons dans tous les animaux, comme ils produisent aux autres extrémités du corps auxquelles ils aboutissent, les ongles, les cornes, les ergots, & même à la surface les poils, les plumes, les écailles, &c.

Le col foîtient la tête & la réunit avec le corps, cette partie est bien plus considérable dans la plûpart des animaux quadrupèdes, qu'elle ne l'est dans l'homme; les poissons & les autres animaux qui n'ont point de poumons semblables aux nôtres, n'ont point de col. Les oifeaux sont en général les animaux dont le col est le plus long; dans les espèces d'oiseaux qui ont les pattes courtes, le col est aussi affect court, & dans celles où les pattes sont fort longues, le col est aussi d'une très-grande longueur. Aristote dit que les oiseaux de proie qui ont des serres, ont tous le col court.

La poitrine de l'homme est à l'extérieur conformée disséremment de celle des autres animaux, elle est plus large à proportion du corps, & il n'y a que l'homme & le singe dans lesquels on trouve ces os qui sont immédiatement au dessous du col & qu'on appelle les clavicules. Les deux mamelles sont posées sur la poitrine, celles des femmes sont plus grosses & plus éminentes que celles des hommes, cependant elles paroissent être à peu près de la même consistance, & leur organisation est assez semblable, car les mamelles des hommes peuvent former du lait comme celles des femmes; on a plufieurs exemples de ce fait, & c'est sur-tout à l'âge de puberté que cela arrive; j'ai vû un jeune homme de quinze ans faire sortir d'une de ses mamelles plus d'une cuillerée d'une liqueur laiteuse, ou plûtôt de véritable lait. Il y a dans les animaux une grande variété dans la situation & dans le nombre des mamelles; les uns, comme le finge, l'éléphant, n'en ont que deux qui sont posées sur le devant de la poitrine ou à côté, d'autres en ont quatre, comme l'ours; d'autres, comme les brebis, n'en ont que deux placées entre les cuisses; d'autres ne les ont ni sur la poitrine ni entre les cuisses, mais sur le ventre, comme les chiennes, les truies, &c. qui en ont un grand nombre; les oifeaux n'ont point de mamelles, non plus que tous les antres animaux ovipares: les poissons vivipares, comme la baleine. le dauphin, le lamentin, &c. ont aussi des mamelles & du lait. La forme des mamelles varie dans les différentes espèces d'animaux & dans la même espèce suivant les différens âges. On prétend que les femmes dont les mamelles ne font pas bien rondes, mais en forme de poire, font les meilleures nourrices, parce que les enfans peuvent alors prendre dans leur bouche non feulement le mamelon, mais encore une partie même de l'extrémité de la mamelle. Au reste pour que les mamelles des semmes soient bien placées, il faut qu'il y ait autant d'espace de l'un des mamelons à l'autre, qu'il y en a depuis le mamelon jufqu'au milieu de la fossette des clavicules, en sorte que ces trois points fassent un triangle équilatéral.

Au dessous de la poitrine est le ventre, sur lequel l'ombilic ou le nombril est apparent & bien marqué, au lieu que dans la plûpart des espèces d'animaux il est presque insensible, & souvent même entièrement oblitéré; les singes mêmes n'ont qu'une espèce de callosité ou de dureté

à la place du nombril.

Les bras de l'homme ne ressemblent point du tout aux jambes de devant des quadrupèdes, non plus qu'aux aîles des oiseaux; le singe est le seul de tous les animaux qui ait des bras & des mains, mais ces bras sont plus grossièrement formés & dans des proportions moins exactes que le bras & la main de l'homme, les épaules sont aussi baucoup plus larges & d'une forme très-différente dans l'homme de ce qu'elles sont dans tous les autres animaux; le haut des épaules est la partie du corps sur laquelle l'homme peut porter les plus grands sardeaux.

La forme du dos n'est pas fort disférente dans l'homme de ce qu'elle est dans plusieurs animaux quadrupèdes, la partie des reins est seulement plus musculeuse & plus forte, mais les sesses qui font les parties les plus inférieures du tronc, n'appartiennent qu'à l'espèce humaine, aucun

des

es animaux quadrupèdes n'a de fesses; ce que l'on prend pour cette partie sont leurs cuisses. L'homme est le seul qui se soutienne dans une situation droite & perpendiculaire; c'est à cette position des parties insérieures qu'est relatif ce renssement au haut des cuisses qui forme les sesses.

Le pied de l'homme est aussi très-différent de celui de quelque animal que ce soit, & même de celui du singe; le pied du singe est plûtôt une main qu'un pied, les doigts en sont longs & disposés comme ceux de la main, celui du milieu est plus grand que les autres, comme dans la main, ce pied du singe n'a d'ailleurs point de talon semblable à celui de l'homme: l'assistet du pied est aussi plus grande dans l'homme que dans tous les animaux quadrupèdes, & les doigts du pied servent beaucoup à maintenir l'équilibre du corps & à assiste se mouvemens dans la démarche, la course, la danse, &c.

Les ongles font plus petits dans l'homme que dans tous les autres animaux; s'ils excédoient beaucoup les extrémités des doigts, ils nuiroient à l'ufage de la main; les Sauvages qui les laiffent croître, s'en fervent pour déchirer la peau des animaux, mais quoique leurs ongles foient plus forts & plus grands que les nôtres, ils ne le font point affez pour qu'on puiffe les comparer en aucune façon à la corne ou aux ergots du pied des animaux.

On n'a rien observé de parfaitement exact dans le détail des proportions du corps humain; non seulement les mêmes parties du corps n'ont pas les mêmes dimensions proportionnelles dans deux personnes différentes, mais

Tome II.

#### 546 HISTOIRE NATURELLE

fouvent dans la même personne une partien'est pas exactement semblable à la partie correspondante; par exemple. souvent le bras ou la jambe du côté droit n'a pas exactement les mêmes dimensions que le bras ou la jambe du côté gauche, &c. Il a donc fallu des observations répétées pendant long temps pour trouver un milieu entre ces différences, afin d'établir au juste les dimensions des parties du corps humain, & de donner une idée des proportions qui font ce que l'on appelle la belle Nature : cen'est pas par la comparaison du corps d'un homme avec celui d'un autre homme, ou par des mesures actuellement prises sur un grand nombre de sujets, qu'on a pû acquerir cette connoissance, c'est par les efforts qu'on a faits pour imiter & copier exactement la Nature, c'est à l'art du dessein qu'on doit tout ce que l'on peut savoir en ce genre, le sentiment & le goût ont fait ce que la méchanique ne pouvoit faire: on a quitté la règle & le compas pour s'en tenir au coup d'œil, on a réalisé sur le marbre toutes les formes, tous les contours de toutes les parties du corps humain, & on a mieux connu la Nature par la représentation que par la Nature. même; dès qu'il y a eu des statues, on a mieux jugé de leur perfection en les voyant, qu'en les mesurant. C'est par un grand exercice de l'art du dessein & par un sentiment exquis,. que les grands Statuaires sont parvenus à faire sentir aux. autres hommes les justes proportions des ouvrages de la : Nature; les Anciens ont fait de si belles statues, que d'un commun accord on les a regardées comme la représentation exacte du corps humain le plus parfait. Ces statues

qui n'étoient que des copies de l'homme, font devenues des originaux, parce que ces copies n'étoient pas faites d'après un seul individu, mais d'après l'espèce humaine entière bien observée, & si bien vûe qu'on n'a pû trouver aucun homme dont le corps fût aussi bien proportionné que ces statues; c'est donc sur ces modèles que l'on a pris les mesures du corps humain, nous les rapporterons ici comme les dessinateurs les ont données. On divise ordinairement la hauteur du corps en dix parties égales, que l'on appelle faces en terme d'art, parce que la face de l'hommea été le premier modèle de ces mesures; on distingue aussi trois parties égales dans chaque face, c'est-à-dire, dans chaque dixième partie de la hauteur du corps ; cette seconde division vient de celle que l'on a faite de la face humaine en trois parties égales. La première commence au dessus du front à la naissance des cheveux, & finit à la racine du nez; le nez fait la seconde partie de la face, & la troisième, en commençant au dessous du nez, va jusqu'au dessous du menton : dans les mesures du reste du corps on désigne quelquesois la troissème partie d'une face, ou une trentième partie de toute la hauteur, par le mot de nez, ou de longueur de nez. La première face dont nous venons de parler, qui est toute la face de l'homme, ne commence qu'à la naissance des cheveux, qui est au dessus du front; depuis ce point jusqu'au sommet de la tête il y a encore un tiers de face de hauteur, ou, ce qui est la même chose, une hauteur égale à celle du nez ; ainsi depuis le sommet de la tête jusqu'au bas du menton, c'est-à-dire, dans la hauteur Zzzij

de la tête, il y a une face & un tiers de face; entre le bas du menton & la fossette des clavicules, qui est au dessus de la poitrine, il y a deux tiers de face; ainsi la hauteur depuis le dessus de la poitrine jusqu'au sommet de la tête, fait deux fois la longueur de la face, ce qui est la cinquième partie de toute la hauteur du corps; depuis la fossette des clavicules jusqu'au bas des mamelles on compte une face: au dessous des mamelles commence la quatrième face, qui finit au nombril, & la cinquième va à l'endroit où se fait la bifurcation du tronc, ce qui fait en tout la moitié de la hauteur du corps. On compte deux faces dans la longueur de la cuisse jusqu'au genou; le genou sait une demi-sace, qui est la moitié de la huitième: il y a deux faces dans la longueur de la jambe depuis le bas du genou jufqu'au coude-pied, ce qui fait en tout neuf faces & demie; & depuis le cou-de-pied jusqu'à la plante du pied, il y a une demi-face, qui complète les dix faces dans lesquelles on a divifé toute la hauteur du corps. Cette division a été faite pour le commun des hommes, mais pour ceux qui font d'une taille haute & fort au dessus du commun, il se trouve environ une demi-face de plus dans la partie du corps qui est entre les mamelles & la bifurcation du trone; c'est donc cette hauteur de furplus dans cet endroit du corps qui fait la belle taille; alors la naiffance de la bifurcation du tronc ne se rencontre pas précisément au milieu de la hauteur du corps, mais un peu au dessous. Lorsqu'on étend les bras de façon qu'ils foient tous deux fur une même ligne droite & horizontale, la distance qui se trouve entre les

extrémités des grands doigts des mains, est égale à la hauteur du corps. Depuis la fossette qui est entre les clavicules jufqu'à l'emboîture de l'os de l'épaule avec celui du bras. il y a une face; lorsque le bras est appliqué contre le corps & plié en avant, on y compte quatre faces, favoir, deux entre l'emboîture de l'épaule & l'extrémité du coude, & deux autres depuis le coude jusqu'à la première naissance du petit doigt, ce qui fait cinq faces, & cinq pour le côté de l'autre bras, c'est en tout dix faces, c'est-à-dire, une longueur égale à toute la hauteur du corps ; il reste cependant à l'extrémité de chaque main la longueur des doigts, qui est d'environ une demi-face, mais il faut faire attention que cette demi-face se perd dans les emboîtures du coude & de l'épaule lorsque les bras sont étendus. La main a une face de longueur, le pouce a un tiers de face ou une longueur de nez, de même que le plus long doigt du pied; la longueur du dessous du pied est égale à une fixième partie de la hauteur du corps en entier. Si l'on vouloit vérifier ces mefures de longueur sur un seul homme, on les trouveroit fautives à plusieur ségards, par les raisons que nous en avons données; il seroit encore bien plus difficile de déterminer les mesures de la grosseur des différentes parties du corps; l'embonpoint ou la maigreur change si fort ces dimenfions, & le mouvement des mufcles les fait varier dans un si grand nombre de positions, qu'il est presque impossible de donner là-dessus des résultats sur lesquels on puisse compter.

Dans l'enfance les parties supérieures du corps sont Z z z iij

plus grandes que les parties inférieures, les cuiffes & les jambes ne font pas à beaucoup près la moitié de la hauteur du corps; à mefure que l'enfant avance en âge, ces parties inférieures prennent plus d'accroiffement que les parties fupérieures, & lorsque l'accroiffement de tout le corps est entièrement achevé, les cuiffes & les jambes sont à peu près la moitié de la hauteur du corps.

Dans les femmes la partie antérieure de la poitrine est plus élevée que dans les hommes, en forte qu'ordinairement la capacité de la poitrine formée par les côtes, a plus d'épaisseur dans les femmes & plus de largeur dans les hommes, proportionnellement au reste du corps; les hanches des femmes sont aussi beaucoup plus grosses, parce que les os des hanches & ceux qui y sont joints & qui composent ensemble cette capacité qu'on appelle le bassin, sont plus larges qu'ils ne le sont dans les hommes; cette différence dans la conformation de la poitrine & du bassin est affez sensible pour être reconnue fort aisément, & elle suffit pour faire distinguer le squelette d'une semme de celui d'un homme.

La hauteur totale du corps humain varie affez considérablement, la grande taille pour les hommes est depuis einq pieds quatre ou cinq pouces, jusqu'à cinq pieds huit ou neuf pouces; la taille médiocre est depuis cinq pieds ou cinq pieds un pouce, jusqu'à cinq pieds quatre pouces, & a petite taille est au dessous de cinq pieds: les semmes ont engénéral deux ou trois pouces de moins que les hommes; nous parlerons ailleurs des géans & des nains.

Quoique le corps de l'homme foit à l'extérieur plus délicat que celui d'aucun desanimaux, il est cependant trèsnerveux, & peut-être plus fort par rapport à son volume, que celui des animaux les plus sorts; car si nous voulons comparer la sorce du lion à celle de l'homme, nous devons considérer que cet animal étant armé de griffes & de dents, l'emploi qu'il fait de se sorces nous en donne une fausse idée, nous attribuons à sa force ce qui n'appartient qu'à ses armes; celles que l'homme a reçues de la Nature ne sont point offensives, heureux si l'art ne lui en eût pas mis à la main de plus terribles que les ongles du lion.

Mais il y a une meilleure manière de comparer la force de l'homme avec celle des animaux, c'est par le poids. qu'il peut porter; on assure que les porte-faix ou crocheteurs de Constantinople portent des fardeaux de neuf censlivres pesant; je me souviens d'avoir lû une expérience de M. Desaguliers au sujet de la force de l'homme : il fit faire une espèce de harnois par le moyen duquel il distribuoit sur toutes les parties du corps d'un homme debout un certain nombre de poids, en forte que chaque partie du corps supportoit tout ce qu'elle pouvoit supporter relativement aux autres, & qu'il n'y avoit aucune partie qui ne fût chargée comme elle devoit l'être; on portoit au moyen de cette : machine, sans être fort surchargé, un poids de deux mil+liers: fi on compare cette charge avec celle que, volume pour volume, un cheval doit porter; on trouvera que? comme le corps de cet animal a au moins fix ou fept fois

plus de volume que celui d'un homme, on pourroit donc charger un cheval de douze à quatorze milliers, ce qui est un poids énorme en comparaison des fardeaux que nous faisons porter à cet animal, même en distribuant le poids du fardeau aussi avantageusement qu'il nous est possible.

On peut encore juger de la force par la continuité de l'exercice & par la légèreté des mouvemens: les hommes qui sont exercés à la course, devancent les chevaux, ou du moins soûtiennent ce mouvement bien plus long-temps; & même dans un exercice plus modéré, un homme accoûtumé à marcher fera chaque jour plus de chemin qu'un cheval, & s'il ne fait que le même chemin, lorsqu'il aura marché autant de jours qu'il sera nécessaire pour que le cheval foit rendu, l'homme sera encore en état de continuer sa route sans en être incommodé. Les Chaters d'Ispahan, qui font des coureurs de profession, font trentefix lieues en quatorze ou quinze heures. Les voyageurs assurent que les Hottentots devancent les lions à la course; que les Sauvages qui vont à la chasse de l'Orignal, pourfuivent ces animaux qui sont aussi légers que des cerfs, avec tant de vîtesse qu'ils les lassent & les attrapent : on raconte mille autres choses prodigieuses de la légèreté des Sauvages à la course, & des longs voyages qu'ils entreprennent & qu'ils achèvent à pied dans les montagnes les plus escarpées, dans les pays les plus difficiles, où il n'y a aucun chemin battu, aucun fentier tracé; ces hommes font, diton, des voyages de mille à douze cens lieues en moins de six semaines ou deux mois. Y a-t-il aucun animal, a l'exception l'exception des oiseaux qui ont en effet les muscles plus forts à proportion que tous les autres animaux, y a-t-il, dis-je, aucun animal qui pût soutenir cette longue fatigue! l'homme civilisé ne connoît pas ses forces, il ne sait pas combien il en perd par la mollesse, combien il pourroit en acquerir par l'habitude d'un fort exercice.

Il fe trouve cependant quelquesois parmi nous des hommes d'une force \* extraordinaire, mais ce don de la Nature, qui leur seroit précieux s'ils étoient dans le cas de l'employer pour leur désense ou pour des travaux utiles, est un très-petit avantage dans une société policée, où l'esprit sait plus que le corps, & où le travail de la main ne peut être que celui des hommes du dernier ordre.

Les femmes ne sont pas, à beaucoup près, aussi fortes que les hommes, & le plus grand usage, ou le plus grand abus que l'homme ait fait de sa force, c'est d'avoir affervi & traité souvent d'une manière tyrannique cette moitié du genre humain, saite pour partager avec lui les plaiss se les peines de la vie. Les Sauvages obligent leurs semmes à travailler continuellement, ce sont elles qui cultivent la terre, qui sont l'ouvrage pénible, tandis que le mari reste nonchalamment couché dans son hamac, dont il ne sort que pour aller à la chasse ou à la pêche, ou pour se tenir debout dans la même attitude pendant des heures entières; car les Sauvages ne savent ce que c'est que de se

<sup>\*</sup> Nos quoque vidimus Athanatum nomine prodigiosse ostentationis quingenario thorace plumbeo indutum, cothurnisque quingentorum pondo calcatum, per senam ingredi. Plin. vol. 2, liv. 7, page 39. Tonte II. Aaaa

promener, & rien ne les étonne plus dans nos manières, que de nous voir aller en droite ligne & revenir ensuite fur nos pas plusieurs fois de suite, ils n'imaginent pas qu'on puisse prendre cette peine sans aucune nécessité, & se donner ainsi du mouvement qui n'aboutit à rien. Tous les hommes tendent à la paresse, mais les Sauvages des payschauds font les plus paresseux de tous les hommes, & les plus tyranniques à l'égard de leurs femmes par les services qu'ils en exigent avec une dureté vraiment sauvage : chez les peuples policés, les hommes, comme les plus forts, ont dicté des loix où les femmes sont toujours plus lésées, à proportion de la grossièreté des mœurs, & ce n'est que parmi les nations civilisées jusqu'à la politesse que les femmes ont obtenu cette égalité de condition, qui cependant est si naturelle & si nécessaire à la douceur dela société; aussi cette politesse dans les mœurs est-elle leur ouvrage, elles ont opposé à la force des armes victorieuses, lorsque par leur modestie elles nous ont appris à reconnoître l'empire de la beauté, avantage naturel plus grand que celui. de la force, mais qui suppose l'art de le faire valoir. Car les idées que les différens peuples ont de la beauté, sont. se singulières & si opposées qu'il y a tout lieu de croire que les femmes ont plus gagné par l'art de se faire desirer, que par ce don même de la Nature, dont les hommes jugent si différemment; ils sont bien plus d'accord sur la valeur de ce qui est en effet l'objet de leurs desirs, le prix de la chose augmente par la difficulté d'en obtenir la possession. Les femmes ont eu de la beauté dès qu'elles ont

fu se respecter assez pour se resuser à tous ceux qui ont voulu les attaquer par d'autres voies que par celles du sentiment, & du sentiment une sois né la politesse des mœurs a dû suivre.

Les Anciens avoient des goûts de beauté différens des nôtres; les petits fronts, les fourcils joints ou presque point féparés étoient des agrémens dans le visage d'une femme : on fait encore aujourd'hui grand cas en Perse, des gros fourcils qui se joignent; dans quelques pays des Indes il faut pour être belle avoir les dents noires & les cheveux blancs, & l'une des principales occupations des femmes aux isles Marianes, est de se noircir les dents avec des herbes, & de se blanchir les cheveux à force de les laver avec de certaines eaux préparées. A la Chine & au Japon c'est une beauté que d'avoir le visage large, les yeux petits & couverts, le nez camus & large, les pieds extrêmement petits, le ventre fort gros, &c Il y a des peuples parmi les Indiens de l'Amérique & de l'Asie, qui applatissent la tête de leurs enfans en leur ferrant le front & le derrière de la tête entre des planches, afin de rendre leur visage beaucoup plus large qu'il ne le seroit naturellement; d'autres applatissent la tête & l'alongent en la serrant par les côtés, d'autres l'applatissent par le sommet; d'autres enfin larendent la plus ronde qu'ils peuvent, chaque nation a des préjugés différens fur la beauté, chaque homme a même fur cela fes idées & fon goût particulier; ce goût est apparemment relatifaux premières impressions agréables qu'on a reçûes de certains objets dans le temps de l'enfance,

Aaaaij

### 556 HISTOIRE NATURELLE

& dépend peut-être plus de l'habitude & du hafard que de la difposition de nos organes. Nous verrons, lorsque nous traiterons du développement des sens, sur quoi peuvent être fondées les idées de beauté en général que les yeux peuvent nous donner.



# HISTOIRE NATURELLE

### DE L'HOMME.

## De la Vieillesse & de la Mort.

Tout change dans la Nature, tout s'altère, tout périt; le corps de l'homme n'est pas plûtôt arrivé à son point de perfection, qu'il commence à décheoir ! le dépérissement est d'abord insensible, il se passe même plufieurs années avant que nous nous apercevions d'un changement considérable, cependant nous devrions sentir le poids de nos années mieux que les autres ne peuvent en compter le nombre; & comme ils ne se trompent pas sur notre âge en le jugeant par les changemens extérieurs, nous devrions nous tromper encore moins sur l'este intérieur qui les produit, si nous nous observions mieux, si nous nous flattions moins, & si dans tout, les autres ne nous jugeoient pas toûjours beaucoup mieux que nous ne nous jugeoins nous-mêmes.

Lorsque le corps a acquis toute son étendue en hauteur & en largeur par le développement entier de toutes ses parties, il augmente en épaisseur; le commencement de cette augmentation est le premier point de son dépérissement, car cette extension n'est pas une continuation de développement ou d'accroiffement intérieur de chaque partie par lesquels le corps continueroit de prendre plus d'étendue dans toutes ses parties organiques, & par conféquent plus de force & d'activité, mais c'est une simple addition de matière sur abondante qui ensle le volume du corps & le charge d'un poids inutile. Cette matière est la graisse qui sur justiment ordinairement à trente-cinq ou quarante ans, & à mesure qu'elle augmente, le corps a moins de légèreté & de liberté dans ses mouvemens, ses facultés pour la génération diminuent, ses membres s'appéantissent, il n'acquiert de l'étendue qu'en perdant de la force & de l'activité.

D'ailleurs les os & les autres parties solides du corps avant pris toute leur extension en longueur & en groffeur. continuent d'augmenter en folidité, les fucs nourriciers qui y arrivent, & qui étoient auparavant employés à en augmenter le volume par le développement, ne servent plus qu'à l'augmentation de la masse, en se fixant dans l'intérieur de ces parties; les membranes deviennent cartilagineuses, les cartilages deviennent offeux, les os deviennent plus solides, toutes les fibres plus dures, la peau se dessèche, les rides se forment peu à peu, les cheveux blanchissent, les dents tombent, le visage se désorme, le corps se courbe, &c. les premières nuances de cet état!se font apercevoir avant quarante ans, elles augmentent par degrés affez lents jusqu'à soixante, par degrés plus rapides jusqu'à soixante & dix; la caducité commence à cet âge de soixante & dix ans, elle va toûjours en augmentant; la

décrépitude suit, & la mort termine ordinairement avant l'âge de quatre-vingt-dix ou cent ans la vieillesse & la vie.

Considérons en particulier ces différens objets, & de la même façon que nous avons examiné les caufes de l'origine & du développement de notre corps, examinons aussi celles de son dépérissement & de sa destruction. Les os qui font les parties les plus folides du corps, ne font dans le commencement que des filets d'une matière ductile qui prend peu à peu de la confistance & de la dureté; on peut confidérer les os dans leur premier état comme autant de filets ou de petits tuyaux creux revêtus d'une membrane en dehors & en dedans; cette double membrane fournit la substance qui doit devenir offeuse, ou le devient elle-même en partie, car le petit intervalle qui est entre ces deux membranes, c'est-à-dire, entre le périoste intérieur & le périoste extérieur, devient bien-tôt une lame offcuse: on peut concevoir en partie comment se fait la production & l'accroissement des os & des autres parties folides du corps des animaux, par la comparaison de la manière dont le forment le bois & les autres parties solides des végétaux. Prenons pour exemple une espèce d'arbre dont le bois conserve une cavité à son intérieur, comme un figuier ou un fureau, & comparons la formation du bois de ce tuyau creux de fureau avec celle de l'os de la cuisse d'un animal, qui a de même une cavité: la première année, lorsque le bouton qui doit former la branche commence à s'étendre, ce n'est qu'une matière

ductile qui par son extension devient un filet herbacé, & qui se développe sous la forme d'un petit tuyau rempli de moëlle; l'extérieur de ce tuyau est revêtu d'une membrane fibreuse, & les parois intérieures de la cavité sont aussi tapissées d'une pareille membrane; ces membranes, tant l'extérieure que l'intérieure, sont dans leur très-petite épaisseur, composées de plusieurs plans superposés de fibres encore molles qui tirent la nourriture nécessaire à l'accroissement du tout; ces plans intérieurs de fibres se durciffent peu à peu par le dépôt de la sève qui y arrive, & la première année il se forme une lame ligneuse entre les deux membranes; cette lame est plus ou moins épaisse à proportion de la quantité de sève nourricière qui a été pompée & dépofée dans l'intervalle qui fépare la membrane extérieure de la membrane intérieure, mais quoique ces deux membranes foient devenues folides & ligneuses par leurs furfaces intérieures, elles conservent à leurs surfaces extérieures de la souplesse & de la ductilité, & l'année suivante, lorsque le bouton qui est à leur sommet commun vient à prendre de l'extension, la sève monte par ces fibres ductiles de chacune de ces membranes, & en se déposant dans les plans intérieurs de leurs fibres, & même dans la lame ligneuse qui les sépare, ces plans intérieurs deviennent ligneux comme les autres qui ont. formé la première lame, & en même temps cette première lame augmente en densité; il se fait donc deux couches nouvelles de bois, l'une à la face extérieure, & l'autre à la face intérieure de la première lame, ce qui augmente

augmente l'épaisseur du bois & rend plus grand l'intervalle qui fépare les deux membranes ductiles ; l'année fuivante elles s'éloignent encore davantage par deux nouvelles couches de bois qui se collent contre les trois premières, l'une à l'extérieur & l'autre à l'intérieur, & de cette manière le bois augmente toûjours en épaiffeur & en folidité : la cavité intérieure augmente aussi à mesure que la branche groffit, parce que la membrane intérieure croît, comme l'extérieure, à mesure que tout le reste s'étend, elles ne deviennent toutes deux ligneuses que dans la partie qui touche au bois déjà formé. Si l'on ne considère donc que la petite branche qui a été produite pendant la première année, ou bien si l'on prend un intervalle entre deux nœuds, c'est-à-dire, la production d'une seule année, on trouvera que cette partie de la branche conserve en grand la même figure qu'elle avoit en petit; les nœuds qui terminent & séparent les productions de chaque année, marquent les extrémités de l'accroissement de cette partie de la branche, ces extrémités font les points d'appui contre lesquels se fait l'action des puissances qui servent au développement & à l'extension des parties contigues qui se développent l'année suivante; les boutons supérieurs poussent & s'étendent en réagissant contre ce point d'appui, & forment une seconde partie de la branche, de la même façon que s'est formée la première, & ainsi de suite tant que la branche croît.

La manière dont se forment les os seroit assez semblable à celle que je viens de décrire, si les points d'appui

de l'os au lieu d'être à ses extrémités, comme dans le bois, ne se trouvoient au contraire dans la partie du milieu, comme nous allons tâcher de le faire entendre. Dans les premiers temps les os du fœtus ne sont encore que des filets d'une matière ductile que l'on aperçoit aisément & distinctement à travers la peau & les autres parties extérieures, qui sont alors extrêmement minces & presque transparentes; l'os de la cuisse, par exemple, n'est qu'un petit filet fort court qui, comme le filet herbacé dont nous venons de parler, contient une cavité; ce petit tuyau creux est fermé aux deux bouts par une matière ductile, & il est revêtu à sa surface extérieure & à l'intérieur de sa cavité, de deux membranes composées dans leur épaisseur de plusieurs plans de fibres toutes molles & ductiles; à mefure que ce petit tuyau reçoit des sucs nourriciers, les deux extrémités s'éloignent de la partie du milieu, cette partie reste toûjours à-la même place, tandis que toutes les autres s'en éloignent peu à peu des deux côtés; elles ne peuvent s'éloigner dans cette direction opposée, sans réagir sur cette partie du milieu : les parties qui environnent cepoint du milieu, prennent donc plus de consistance, plus de solidité, & commencent à s'offifier les premières : la première lame ofseuse est bien, comme la première lame ligneuse, produite dans l'intervalle qui sépare les deux membranes, c'est-à-dire, entre le périoste extérieur & le périoste qui tapisse les parois de la cavité intérieure, mais elle ne s'étend pas, comme la lame ligneuse, dans toute la longueur de la partie qui prend de l'extension.

L'intervalle des deux périostes devient offeux, d'abord dans la partie du milieu de la longueur de l'os, ensuite les parties qui avoisinent le milieu sont celles qui s'ossifient, tandis que les extrémités de l'os & les parties qui avoilinent ces extrémités restent ductiles & spongieuses; & comme la partie du milieu est celle qui est la première offifiée, & que quand une fois une partie est offifiée, elle ne peut plus s'étendre, il n'est pas possible qu'elle prenne autant de groffeur que les autres: la partie du milieu doit donc être la partie la plus menue de l'os, car les autres parties & les extrémités ne se durcissant qu'après celle du milieu, elles doivent prendre plus d'accroiffement & de volume, & c'est par cette raison que la partie du milieu des os est plus menue que toutes les autres parties, & que les têtes des os qui se durcissent les dernières & qui font les parties les plus éloignées du milieu, font aussi les parties les plus groffes de l'os. Nous pourrions fuivre plus loin cette théorie sur la figure des os, mais pour ne pas nous éloigner de notre principal objet, nous nous contenterons d'observer qu'indépendamment de cet accroifsement en longueur qui se fait, comme l'on voit, d'une manière différente de celle dont se fait l'accroissement du bois, l'os prend en même temps un accroissement en groffeur qui s'opère à peu près de la même manière que celui du bois, car la première lame offeuse est produite par la partie intérieure du périoste, & lorsque cette première lame offeuse est formée entre le périoste intérieur & le périoste extérieur, il s'en forme bien-tôt deux autres Вььь іі

qui se collent de chaque côté de la première, ce qui augmente en même temps la circonférence de l'os & le diamètre de sa cavité, & les parties intérieures des deux périostes continuant ains à s'offisier, l'os continue à grosfir par l'addition de toutes ces couches offeuses produites par les périostes, de la même façon que le bois grossit par l'addition des couches signeuses produites par les écorces.

Mais lorsque l'os est arrivé à son développement entier, lorsque les périostes ne fournissent plus de matière ductile capable de s'offifier, ce qui arrive lorsque l'animal a pris fon accroiffement en entier, alors les sucs nourriciers qui étoient employés à augmenter le volume de l'os, ne fervent plus qu'à en augmenter la denfité; ces fucs fe dépofent dans l'intérieur de l'os, il devient plus folide, plus massif, plus pesant spécifiquement, comme on peut le voir par la pefanteur & la folidité des os d'un bœuf, comparées à la pesanteur & à la folidité des os d'un yeau. & enfin la substance de l'os devient avec le temps si compacte qu'elle ne peut plus admettre les sucs nécessaires à cette espèce de circulation qui fait la nutrition de ces parties; dès-lors cette fubstance de l'os doit s'altérer. comme le bois d'un vieil arbre s'altère lorsqu'il a une fois acquis toute sa solidité; cette altération dans la substance même des os est une des premières causes qui rendent nécessaire le dépérissement de notre corps.

Les cartilages, qu'on peut regarder comme des os mous & imparfaits, reçoivent, comme les os, des sucs nourriciers qui en augmentent peu à peu la denfité, ils deviennent plus folides à mesure qu'on avance en âge, & dans la vieillesse ils se durcissent presque jusqu'à l'ossification, ce qui rend les mouvemens des jointures du corps très-dissiciles, & doit ensin nous priver de l'usage de nos membres, & produire une cessation totale du mouvement extérieur, seconde cause très-immédiate & très-nécessaire d'un dépérissement plus sensible & plus marqué que le premier, puisqu'il se manifeste par la cessation des fonctions extérieures de notre corps.

Les membranes, dont la substance a bien des choses communes avec celle des cartilages, prennent aussi à mefure qu'on avance en âge, plus de densité & de sécheresse; par exemple, celles qui environnent les os, cessent d'être ductiles de bonne heure; dès que l'accroissement du corps est achevé, c'est-à-dire, dès l'âge de dix-huit ou vingt ans, elles ne peuvent plus s'étendre, elles commencent donc à augmenter en folidité & continuent à devenir plus denfes à mesure qu'on vieillit : il en est de même des fibres qui composent les muscles & la chair, plus on vit, plus la chair devient dure; cependantà en juger par l'attouchement extérieur, on pourroit croire que c'est tout le contraire, car dès qu'on a passé l'âge de la jeunesse, il semble que la chair commence à perdre de sa fraîcheur & de sa fermeté, & à mesure qu'on avance en âge il paroît qu'elle devient toûjours plus molle. Il faut faire attention que ce n'est pas de la chair, mais de la peau que cette apparence dépend; lorsque la peau est bien tendue, comme Bbbb iii

elle l'est en effet tant que les chairs & les autres parties prennent de l'augmentation de volume, la chair, quoique moins solide qu'elle ne doit le devenir, paroît ferme au toucher; cette fermeté commence à diminuer lorsque la graiffe recouvre les chairs, parce que la graiffe, fur-tout lorsqu'elle est trop abondante, forme une espèce de couche entre la chair & la peau : cette couche de graisse que recouvre la peau, étant beaucoup plus molle que la chair fur laquelle la peau portoit auparavant, on s'aperçoit au toucher de cette différence, & la chair paroît avoir perdu de sa fermeté; la peau s'étend & croît à mesure que la graisse augmente, & ensuite pour peu qu'elle diminue, la peau se plisse & la chair paroît être alors fade & molle au toucher : ce n'est donc pas la chair elle-même qui se ramollit, mais c'est la peau dont elle est couverte, qui n'étant plus affez tendue, devient molle, car la chair prend toûjours plus de dureté à mesure qu'on avance en âge, on peut s'en affurer par la comparaison de la chair des jeunes animaux avec celle de ceux qui font vieux, l'une est tendre & délicate, & l'autre est si sèche & si dure qu'on ne peut en manger.

La peau peut toûjours s'étendre tant que le volume du corps augmente, mais lorsqu'il vient à diminuer elle n'a pas tout le reffort qu'il faudroit pour se rétablir en entier dans son premier état, il reste alors des rides & des plis qui ne s'esfacent plus; les rides du visage dépendent en partie de cette cause, mais il y a dans leur production une espèce d'ordre relatif à la forme, aux traits & aux

mouvemens habituels du vifage. Si l'on examine bien le vifage d'un homme de vingt-cinq ou trente ans, on pourra déjà y découvrir l'origine de toutes les rides qu'il aura dans sa vicillesse, il ne faut pour cela que voir le vifage dans un état de violente action, comme est celle du ris, des pleurs, ou seulement celle d'une forte grimace, tous les plis qui se formeront dans ces différentes actions, seront un jour des rides inessables; elles suivent en effet la disposition des muscles, & se gravent plus ou moins par l'habitude plus ou moins répétée des mouvemens qui en dépendent.

A mesure qu'on avance en âge les os, les cartilages, les membranes, la chair, la peau & toutes les fibres du corps, deviennent donc plus folides, plus dures, plus sèches, toutes les parties se retirent, se resserrent, tous les mouvemens deviennent plus lents, plus difficiles; la circulation des fluides se fait avec moins de liberté. la transpiration diminue, les fécrétions s'altèrent, la digestion des alimens devient lente & laborieuse, les sucs nourriciers font moins abondans, & ne pouvant être reçûs dans la plûpart des fibres devenues trop folides, ils ne servent plus à la nutrition; ces parties trop folides font des parties déjà mortes, puisqu'elles cessent de se nourrir; le corps meurt donc peu à peu & par parties, son mouvement diminue par degrés, la vie s'éteint par nuances fuccessives, & la mort n'est que le dernier terme de cette suite de degrés, la dernière nuance de la vie.

Comme les os, les cartilages, les muscles & toutes

les autres parties qui composent le corps, font moins solides & plus molles dans les femmes que dans les hommes, il faudra plus de temps pour que ces parties prennent cette folidité qui cause la mort, les semmes par conséquent doivent vieillir plus que les hommes; c'est ausli ce qui arrive, & on peut observer, en consultant les tables qu'on a faites fur la mortalité du genre humain, que quand les femmes ont passé un certain âge, elles vivent ensuite plus long-temps que les hommes du même âge: on doit aufsi conclurre de ce que nous avons dit, que les hommes qui font en apparence plus foibles que les autres, & qui approchent plus de la constitution des femmes, doivent vivre plus long-temps que ceux qui paroissent être les plus forts & les plus robustes; & de même on peut croire que dans l'un & l'autre sèxe, les personnes qui n'ont achevé de prendre leur accroissement que fort tard, font celles qui doivent vivre le plus, car dans ces deux cas les os, les cartilages & toutes les fibres arriveront plus tard à ce degré de folidité qui doit produire feur destruction.

Cette cause de la mort naturelle est générale & commune à tous les animaux, & même aux végétaux; un chêne ne périt que parce que les parties les plus anciennes du bois, qui sont au centre, deviennent si dures & si compactes qu'elles ne peuvent plus recevoir de nourriture; l'humidité qu'elles contiennent n'ayant plus de circulation & n'étant pas remplacée par une sève nouvelle, fermente, se corrompt & altère peu à peu les fibres du bois.

bois, elles deviennent rouges, elles se désorganisent, enfin elles tombent en poussière.

La durée totale de la vie peut se mesurer en quelque façon par celle du temps de l'accroissement; un arbre ou un animal qui prend en peu de temps tout son accroissement, périt beaucoup plûtôt qu'un autre auquel il faut plus de temps pour croître. Dans les animaux, comme dans les végétaux, l'accroissement en hauteur est celui qui est achevé le premier ; un chêne cesse de grandir long-temps avant qu'il cesse de grossir : l'homme croît en hauteur jusqu'à seize ou dix-huit ans, & cependant le développement entier de toutes les parties de son corps en grosseur n'est achevé qu'à trente ans ; les chiens prennent en moins d'un an leur accroissement en longueur, & ce n'est que, dans la seconde année qu'ils achèvent de prendre leur groffeur. L'homme qui est trente ans à croître, vit quatrevingt-dix ou cent ans; le chien qui ne croît que pendant deux ou trois ans, ne vit aussi que dix ou douze ans; il en est de même de la plûpart des autres animaux, les poissons qui ne cessent de croître qu'au bout d'un très-grand nombre d'années, vivent des siècles, &, comme nous l'avons délà infinué, cette longue durée de leur vie doit dépendre de la constitution particulière de leurs arêtes, qui ne prennent jamais autant de folidité que les os des animaux terrestres. Nous examinerons dans l'histoire particulière des animaux, s'il y a des exceptions à cette espèce derègle que suit la Nature dans la proportion de la durée de la vie à celle de l'accroissement, & si en effet il est vrai que · Tome II. Cccc

les corbeaux & les cerfs vivent, comme on le prétend, un si grand nombre d'années: ce qu'on peut dire en général, c'est que les grands animaux vivent plus long temps que les petits, parce qu'ils sont plus de temps à croître.

Les causes de notre destruction sont donc nécessiaires & la mort est inévitable, il ne nous est pas plus possible d'en reculer le terme fatal, que de changer les loix de la Nature. Les idées que quelques visionnaires ont eues sur la possibilité de perpétuer la vie par des remèdes, auroient dû périr avec eux, si l'amour propre n'augmentoit pas tossions la crédulité au point de se persuader ce qu'il y a même de plus impossible, & de douter de ce qu'il y a de plus vrai, de plus réel & de plus constant; sa panacée, quelle qu'en sit la composition, la transsussion du sang & les autres moyens qui ont été proposés pour rajeunir ou immortaliser le corps, sont au moins aussi chimériques que la fontaine de jouvence est fabuleuse.

Lorsque le corps est bien constitué, peut-être est-il posfible de le faire durer quelques années de plus en le ménageant; il se peut que la modération dans les passions, la tempérance & la sobriété dans les plaisirs contribuent à la durée de la vie, encore cela même paroit-il fort douteux; il est peut-être nécessaire que le corps fasse l'emploi de toutes ses forces, qu'il consomme tout ce qu'il peut consommer, qu'il s'exerce autant qu'il en est capable, que gagnera-t-on dès-lors par la diète & par la privation! Il y a des hommes qui ont vécu au delà du terme ordinaire, &, sans parler de ces deux vieillards dont il est sait mention dans les Transactions Philosophiques, dont l'un a vécu cent-soixante-cinq ans & l'autre cent-quarante-quatre, nous avons un grand nombre d'exemples d'hommes qui ont vécu cent-dix, & même cent-vingt ans, cependant ces hommes ne s'étoient pas plus ménagés que d'autres, au contraire il paroît que la plúpart étoient des paysans accoûtumés aux plus grandes fatigues, des chasceurs, des gens de travail, des hommes en un mot qui avoient employé toutes les forces de leur corps, qui en avoient même abusé, s'il est possible d'en abuser autrement que par l'oissiveté & la débauche continuelle.

D'ailleurs si l'on fait réflexion que l'Européen, le Nègre; le Chinois, l'Américain, l'homme policé, l'homme sauvage, le riche , le pauvre, l'habitant de la ville, celui de la campagne, si différens entre eux par tout le reste, se resfemblent à cet égard, & n'ont chacun que la même mefure, le même intervalle de temps à parcourir depuis la naissance à la mort; que la différence des races, des climats, des nourritures, des commodités, n'en fait aucune à la durée de la vie; que les hommes qui ne se nourrissent que de chair crue ou de poisson sec, de sagou ou de riz, de caffave ou de racines, vivent aussi long-temps que ceux qui se nourrissent de pain ou de mets préparés; on reconnoîtra encore plus clairement que la durée de la vie ne dépend ni des habitudes, ni des mœurs, ni de la qualité des alimens, que rien ne peut changer les loix de la méchanique, qui règlent le nombre de nos années, & qu'on ne peut guère les altérer que par des excès de nourriture ou par de trop Cccc ii grandes diètes.

### 572 HISTOIRE NATURELLE

S'il y a quelque différence tant foit peu remarquable dans la durée de la vie, il semble qu'on doit l'attribuer à la qualité de l'air; on a observé que dans les pays élevés il se trouve communément plus de vieillards que dans les lieux bas, les montagnes d'E'cosse, de Galles, d'Auvergne, de Suisse ont fourni plus d'exemples de vieillesses extrêmes que les plaines de Hollande, de Flandre, d'Allemagne & de Pologne; mais à prendre le genre humain en général, il n'y a, pour ainsi dire, aucune différence dans la durée de la vie; l'homme qui ne meurt point de maladies accidentelles, vit par-tout quatre-vingt-dix ou cent ans; nos ancêtres n'ont pas vécu davantage, & depuis le siècle de David ce terme n'a point du tout varié. Si l'on nous demande pourquoi la vie des premiers hommes étoit beaucoup plus longue, pourquoi ils vivoient neuf cens, neuf cens trente, & jusqu'à neuf cens soixante & neuf ans, nous pourrions peut-être en donner une raison, en disant que les productions de la terre dont ils faisoient leur nourriture, étoient alors d'une nature différente de ce qu'elles font aujourd'hui, la surface du globe devoit être, comme on l'a vû (volume I. Théorie de la Terre) beaucoup moins solide & moins compacte dans les premiers temps après la création, qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que la gravité n'agissant que depuis peu de temps, les matières terrestres n'avoient pû acquerir en aussi peu d'années la consistance & la folidité qu'elles ont eues depuis; les productions de la terre devoient être analogues à cet état, la furface de la terre étant moins

compacte, moins sèche, tout ce qu'elle produisoit, devoit être plus ductile, plus souple, plus susceptible d'extension; il se pouvoit donc que l'accroissement de toutes les productions de la Nature, & même celui du corps de l'homme, ne se fit pas en aussi peu de temps qu'il se fait aujourd'hui; les os, les muscles, &c. conservoient peut-être plus long-temps leur ductilité & leur mollesse, parce que toutes les nourritures étoient elles-mêmes plus molles & plus ductiles; dès-lors toutes les parties du corps n'arrivoient à leur développement entier qu'après un grand nombre d'années, la génération ne pouvoit s'opérer par conféquent qu'après cet accroissement pris en entier, ou presque en entier, c'est-à-dire, à cent-vingt ou cent-trente ans, & la durée de la vie étoit proportionnelle à celle du temps de l'accroiffement, comme elle l'est encore aujourd'hui, car en supposant que l'âge de puberté des premiers hommes, l'âge auquel ils commençoient à pouvoir engendrer, fût celui de cent-trente ans, l'âge auquel on peut engendrer aujourd'hui étant celui de quatorze ans, il fe trouvera que le nombre des années de la vie des premiers hommes & de ceux d'aujourd'hui sera dans la même proportion, puisqu'en multipliant chacun de ces deux nombres par le même nombre, par exemple, par sept, on verra que la vie des hommes d'aujourd'hui étant de quatrevingt-dix-huit ans; celle des hommes d'alors devoit être de neuf cens-dix ans, il se peut donc que la durée de la vie de l'homme ait diminué peu à peu à mesure que la surface de la terre a pris plus de solidité par l'action continuelle Cccciii

de la pefanteur, & que les fiècles qui fe sont écoulés depuis la création jusqu'à celui de David, ayant suffi pour faire prendre aux matières terrestres toute la solidité qu'elles peuvent acquerir par la pression de la gravité, la surface de la terre soit depuis ce temps-là demeurée dans le même état, qu'elle ait acquis dès-lors toute la consistance qu'elle devoit avoir à jamais, & que tous les termes de l'accroissement de ses productions aient été fixés aussi-bien que celui de la durée de la vie.

Indépendamment des maladies accidentelles qui peuvent arriver à tout âge, & qui dans la vieillesse deviennent plus dangereuses & plus fréquentes, les vieillards sont encore sujets à des infirmités naturelles, qui ne viennent que du déperissement & de l'affaissement de toutes les parties de leur corps ; les puissances musculaires perdent leur équilibre, la tête vacille, la main tremble, les jambes sont chancelantes, la sensibilité des nerfs diminuant, les sens deviennent obtus, le toucher même s'émousse, mais ce qu'on doit regarder comme une très-grande infirmité, c'est que les vieillards fort âgés font ordinairement inhabiles à la génération; cette impuissance peut avoir deux causes toutes deux suffisantes pour la produire, l'une est le défaut de tenfion dans les organes extérieurs, & l'autre l'altération de la liqueur féminale. Le défaut de tenfion peut aifément s'expliquer par la conformation & la texture de l'organe même. ce n'est, pour ainfr dire, qu'une membrane vuide, ou du moins qui ne contient à l'intérieur qu'un tissu cellulaire & fpongieux, elle prête, s'étend & reçoit dans ses cavités

intérieures une grande quantité de fang qui produit une augmentation de volume apparent & un certain degré de tension; l'on conçoit bien que dans la jeunesse cette membrane a toute la fouplesse requise pour pouvoir s'étendre & obéir aifément à l'impulsion du sang, & que pour peu qu'il foit porté vers cette partie avec quelque force, il dilate & développe aisément cette membrane molle & flexible; mais à mesure qu'on avance en âge, elle acquiert, comme toutes les autres parties du corps, plus de solidité, elle perd de sa souplesse & de sa flexibilité, dès-lors en supposant même que l'impulsion du sang se sît avec la même force que dans la jeunesse, ce qui est une autre question que je n'examine point ici, cette impulsion ne feroit pas suffisante pour dilater aussi aisément cette membrane devenue plus solide, & qui par conséquent résiste davantage à cette action du fang; & lorsque cette membrane aura pris encore plus de folidité & de féchereffe, rien ne sera capable de déployer ses rides & de lui donner cet état de gonflement & de tension nécessaire à l'acte de la génération.

A l'égard de l'altération de la liqueur féminale, on plûtôt de fon infécondité dans la vieillesse, on peut aisément concevoir que la liqueur féminale ne peut être prolifique que lorsqu'elle contient sans exception, des molécules organiques renvoyées de toutes les parties du corps; car, comme nous l'avons établi, la production du petit être organisé semblable au grand (Voyez ci-devant chaps. II, III, &c.) ne peut se faire que par la réunion de toutes

ces molécules renvoyées de toutes les parties du corps de l'individu; mais dans les vieillards fort âgés les parties qui, comme les os, les cartilages, &c. font devenues trop folides, ne pouvant plus admettre de nourriture, ne peuvent par conféquent s'affimiler cette matière nutritive, ni la renvoyer après l'avoir modelée & rendu telle qu'elle doit être. Les os & les autres parties devenues trop folides ne peuvent donc ni produire ni renvoyer des molécules organiques de leur espèce, ces molécules manqueront par conféquent dans la liqueur féminale de ces vieillards, & ce défaut suffit pour la rendre inféconde, puisque nous avons prouvé que pour que la liqueur féminale foit prolifique, il est nécessaire qu'elle contienne des molécules renvoyées de toutes les parties du corps, afin que toutes ces parties puissent en effet se réunir d'abord & se réaliser ensuite au moyen de leur développement.

En fuivant ce raisonnement qui me paroît fondé, & en admettant la supposition que c'est en esse l'absence des molécules organiques qui ne peuvent être renvoyées de celles des parties qui sont devenues trop solides, que la liqueur séminale des hommes sort âgés cesse d'être prosisque, on doit penser que ces molécules qui manquent, peuvent être quelquesois remplacées par celles de la femelle (Voyez ei-devant chap. X.) si elle est jeune, & dans ce cas la génération s'accomplira, c'est aussi ce qui arrive. Les vieilards décrépits engendrent, mais rarement, & lorsqu'ils engendrent ils ont moins de part que les autres hommes à leur propre production; de-là vient aussi que de jeunes personnes

personnes qu'on marie avec des vieillards décrépits, & dont la taille est désormée, produisent souvent des monstres, des enfans contresaits, plus désectueux encore que leur père; mais ce n'est pas ici le lieu de nous étendre sur ce sujet.

La plûpart des gens âgés périffent par le scorbut, l'hydropisie, ou par d'autres maladies qui semblent provenir du vice du fang, de l'altération de la lymphe, &c. Quelque influence que les liquides contenus dans le corps humain puissent avoir sur son économie, on peut penser que ces liqueurs n'étant que des parties passives & divisées, elles ne font qu'obéir à l'impulsion des solides qui sont les vraies parties organiques & actives, desquelles le mouvement, la qualité, & même la quantité des liquides doivent dépendre en entier; dans la vieillesse le calibre des vaiffeaux se resserre, le ressort des muscles s'affoiblit, les filtres fécrétoires s'obstruent, le sang, la lymphe & les autres humeurs doivent par conféquent s'épaissir, s'altérer, s'extravaser & produire les symptomes des différentes maladies qu'on a coûtume de rapporter au vice des liqueurs, comme à leur principe, tandis que la première cause est en effet une altération dans les solides, produite par leur dépérissement naturel, ou par quelque lésion & quelque dérangement accidentels. Il est vrai que quoique le mauvais état des liquides provienne d'un vice organique dans. les folides, les effets qui réfultent de cette altération des liqueurs, se manifestent par des symptomes prompts & menaçans, parce que les liqueurs étant en continuelle Tome II. Dddd

circulation & en grand mouvement, pour peu qu'elles deviennent flagnantes par le trop grand rétrécissement des vaisseaux, ou que par leur relâchement forcé elles se répandent en s'ouvrant de fausses celles ne peuvent manquer de se corrompre & d'attaquer en même temps les parties les plus foibles des solides, ce qui produit souvent des maux sans remède, ou du moins elles communiquent à toutes les parties solides qu'elles abreuvent, leur mauvaisse qualité, ce qui doit en déranger le tissu & en changer la nature; ainsi les moyens de dépérissement se multiplient, le mal intérieur augmente de plus en plus & amène à la hâte l'instant de la destruction.

Toutes les causes de dépérissement que nous venons d'indiquer, agiffent continuellement sur notre être matériel & le conduisent peu à peu à sa difsolution; la mort, ce changement d'état si marqué, si redouté, n'est donc dans la Nature que la dernière nuance d'un état précédent; la succession nécessaire du dépérissement de notre corps amène ce degré, comme tous les autres qui ont précédé; la vie commence à s'éteindre long-temps avant qu'elle s'éteigne entièrement, & dans le réel il y a peutêtre plus loin de la caducité à la jeunesse, que de la décrépitude à la mort, car on ne doit pas ici confidérer la vie comme une chose absolue, mais comme une quantité fusceptible d'augmentation & de diminution. Dans l'instant de la formation du fœtus cette vie corporelle n'est encore rien ou presque rien, peu à peu elle augmente, elle s'étend, elle acquiert de la consistance à mesure que le

corps croît, se dévéloppe & se fortifie; dès qu'il commence à dépérir, la quantité de vie diminue; enfin lorfqu'il se courbe, se dessèche & s'affaisse, elle décroît, elle se resserce, elle se réduit à rien, nous commençons de vivre par degrés, & nous sinissons de mourir comme nous commençons de vivre.

Pourquoi donc craindre la mort, si l'on a assez bien vécu pour n'en pas craindre les suites! pourquoi redouter cet instant, puisqu'il est préparé par une infinité d'autres instans du même ordre, puisque la mort est aussi naturelle que la vie, & que l'une & l'autre nous arrivent de la même façon fans que nous le fentions, fans que nous puissions nous en apercevoir? qu'on interroge les Médecins & les Ministres de l'E'glise, accoûtumés à observer les actions des mourans, & à recueillir leurs derniers fentimens, ils conviendront qu'à l'exception d'un très-petit nombre de maladies aigues, où l'agitation caufée par des mouvemens convulsifs semble indiquer les souffrances du malade, dans toutes les autres on meurt tranquillement, doucement & fans douleur; & même ces terribles agonies effraient plus les spectateurs, qu'elles ne tourmentent le malade, car combien n'en a-t-on pas vû qui, après avoir été à cette dernière extrémité, n'avoient aucun souvenir de ce qui s'étoit passé, non plus que de ce qu'ils avoient fenti! ils avoient réellement cessé d'être pour eux pendant ce temps, puifqu'ils font obligés de rayer du nombre de leurs jours tous ceux qu'ils ont passés dans cet état duquel il ne leur reste aucune idée.

Dddd ii

#### 580 HISTOIRE NATURELLE

La plûpart des hommes meurent donc fans le savoir, & dans le petit nombre de ceux qui conservent de la connoissance jusqu'au dernier soupir, il ne s'en trouve peutêtre pas un qui ne conserve en même temps de l'espérance, & qui ne se flatte d'un retour vers la vie; la Nature a, pour le bonheur de l'homme, rendu ce sentiment plus fort que la raison. Un malade dont le mal est incurable, qui peut juger fon état par des exemples fréquens & familiers, qui en est averti par les mouvemens inquiets de sa famille, par les larmes de ses amis, par la contenance ou l'abandon des Médecins, n'en est pas plus convaincus qu'il touche à sa dernière heure; l'intérêt est si grand qu'on ne s'en rapporte qu'à foi, on n'en croit pas les jugemens des autres, on les regarde comme des alarmes peu fondées; tant qu'on se sent & qu'on pense, on ne réfléchit, on ne raisonne que pour soi, & tout est mort que l'espérance vit encore.

Jettez les yeux fur un malade qui vous aura dit cent fois qu'il fe sent attaqué à mort, qu'il voit bien qu'il ne peut pas en revenir, qu'il est prêt à expirer, examinez ce qui se passe fur fon visage lorsque par zèle ou par indiscrétion quelqu'un vient à lui annoncer que sa fin est prochaine en esfet; vous le verrez changer comme celui d'un homme auquel on annonce une nouvelle imprévûe; ce malade ne croit donc pas ce qu'il dit lui-même, tant il est vrai qu'il n'est pullement convaincu qu'il doit mourir; il a seulement quelque doute, quelque inquiétude sur son état, mais il craint toûjours beaucoup moins qu'il

n'espère, & si l'on ne réveilloit pas ses frayeurs par ces tristes soins & cet appareil lugubre qui devancent la mort, il ne la verroit point arriver.

La mort n'est donc pas une chose aussi terrible que nous nous l'imaginons, nous la jugeons mal de loin, c'est un spectre qui nous épouvante à une certaine distance, & qui disparoît lorsqu'on vient à en approcher de près; nous n'en avons donc que des notions fausses, nous la regardons non seulement comme le plus grand malheur, mais . encore comme un mal accompagne de la plus vive douleur & des plus pénibles angoisses; nous avons même cherché à grossir dans notre imagination ces funestes images, & à augmenter nos craintes en raifonnant sur la nature de la douleur. Elle doit être extrême, a-t-on dit, forsque: l'ame se sépare du corps, elle peut aussi être de très-longue durée, puisque le temps n'ayant d'autre mesure que la succession de nos idées, un instant de douleur très-vive pendant lequel ces idées se succèdent avec une rapidité proportionnée à la violence du mal, peut nous paroître plus long qu'un siècle pendant lequel elles coulent lentement & relativement aux fentimens tranquilles qui nousaffectent ordinairement. Quel abus de la philosophie dans ce raisonnement! il ne mériteroit pas d'être relevé s'il étoit: sans conséquence, mais il influe sur le malheur du genre humain, il rend l'aspect de la mort mille fois plus affreux qu'il ne peut être, & n'y eût-il qu'un très-petit nombre de gens trompés par l'apparence spécieuse de cesidées, il seroir toûjours utile de les détruire & d'en faire voir la fausseté.

Dddd iij,

Lorsque l'ame vient s'unir à notre corps, avons-nous un plaisir excessif, une joie vive & prompte qui nous transporte & nous ravisse! non, cette union se fait sans que nous nous en apercevions, la désunion doit s'en faire de même sans exciter aucun sentiment; quelle raison a-t-on pour croire que la séparation de l'ame & du corps ne puisse se faire sans une douleur extrême! quelle causse peut produire cette douleur, ou l'occasionner! la fera-t-on résider dans l'ame ou dans le corps! la douleur de l'ame ne peut être produite que par la pensée, celle du corps est toûjours proportionnée à sa force & à sa foiblesse; dans l'instant de la mort naturelle le corps est plus foible que jamais, il ne peut donc éprouver qu'une très-petite douleur, si même il en éprouve aucune.

Maintenant supposons une mort violente, un homme, par exemple, dont la tête est emportée par un boulet de canon, souffre-t-il plus d'un instant! a-t-il dans l'intervalle de cet instant une succession d'idées assez rapide pour que cette douleur lui paroisse durer une heure, un jour, un

siècle! c'est ce qu'il faut examiner.

J'avoue que la fuccession de nos idées est en esset, par rapport à nous, la seule mesure du temps, & que nous devons le trouver plus court ou plus long, selon que nos idées coulent plus uniformément ou se croisent plus irrégulièrement, mais cette mesure a une unité dont la grandeur n'est point arbitraire ni indéfinie, elle est au contraire déterminée par la Nature même, & relative à notre organisation: deux idées qui se succèdent, ou qui sont seulement

différentes l'une de l'autre, ont nécessairement entr'elles un certain intervalle qui les sépare; quelque prompte que soit la pensée, il faut un petit temps pour qu'elle soit suivie d'une autre pensée, cette succession ne peut se faire dans un instant indivisible; il en est de même du sentiment, il faut un certain temps pour passer de la douleur au plaisir, ou même d'une douleur à une autre douleur; cet intervalle de temps qui sépare nécessairement nos pensées. nos sentimens, & l'unité dont je parle, il ne peut être ni extrêmement long, ni extrêmement court, il doit même être à peu près égal dans sa durée, puisqu'elle dépend de la nature de notre ame & de l'organisation de notre corps dont les mouvemens ne peuvent avoir qu'un certain degré de vîtesse déterminé; il ne peut donc y avoir dans le même individu des successions d'idées plus ou moins rapides au degré qui seroit nécessaire pour produire cette différence énorme de durée qui d'une minute de douleur feroit un siècle, un jour, une heure.

Une douleur très-vive, pour peu qu'elle dure, conduit à l'évanouissement ou à la mort, nos organes n'ayant qu'un certain degré de force ne peuvent résister que pendant un certain temps à un certain degré de douleur, si elle devient excessive elle cesse, parce qu'elle est plus sorte que le corps, qui ne pouvant la supporter, peut encore moins la transmettre à l'ame avec laquelle il ne peut correspondre que quand les organes agissent; ici l'action desorganes cesse, le sentiment intérieur qu'ils communiquent à l'ame doit donc cesser aussi.

Ce que je viens de dire est peut-être plus que suffisant pour prouver que l'instant de la mort n'est point accompagné d'une douleur extrême ni de longue durée; mais pour raffurer les gens les moins courageux, nous ajoûterons encore un mot. Une douleur excessive ne permet aucune réflexion, cependant on a vû fouvent des fignes de réflexion dans le moment même d'une mort violente; lorsque Charles XII reçût le coup qui termina dans un instant ses exploits & sa vie, il porta la main sur son épée, cette douleur mortelle n'étoit donc pas excessive, puisqu'elle n'excluoit pas la réflexion; il se sentit attaqué, il réfléchit qu'il falloit se défendre, il ne souffrit donc qu'autant que l'on fouffre par un coup ordinaire: on ne peut pas dire que cette action ne fût que le réfultat d'un mouvement méchanique, car nous avons prouvé à l'article des pasfions (Voyez ci-devant la Description de l'Homme ) que leurs mouvemens, même les plus prompts, dépendent toûjours de la réflexion, & ne sont que des effets d'une volonté habituelle de l'ame.

Je ne me fuis un peu étendu fur ce fujet que pour tâcher de détruire un préjugé fi contraire au bonheur de l'homme; j'ai vû des victimes de ce préjugé, des perfonnes que la frayeur de la mort a fait mourir en effet, des femmes furtout que la crainte de la douleur anéantiffoit; ces terribles alarmes femblent même n'être faites que pour des perfonnes élevées & devenues par leur éducation plus fenfibles que les autres, car le commun des hommes, fur-tout ceux de la campagne, voient la mort sans effroi.

La

La vraie philosophie est de voir les choses telles qu'elles sont; le sentiment intérieur feroit toûjours d'accord avec cette philosophie, s'il n'étoit perverti par les illusions de notre imagination & par l'habitude malheureuse que nous avons prise de nous forger des phantômes de douleur & de plaisir: il n'y a rien de terrible ni rien de charmant que de loin, mais pour s'en assurer, il saut avoir le courage ou la sagesse de voir l'un & l'autre de près.

Si quelque chose peut confirmer ce que nous avons dit au sujet de la cessation graduelle de la vie, & prouver encore mieux que sa fin n'arrive que par nuances, souvent insensibles, c'est l'incertitude des signes de la mort; qu'on confulte les recueils d'observations, & en particulier celles que M.rs Winflow & Bruhier nous ont données sur ce sujet, on fera convaincu qu'entre la mort & la vie il n'y a fouvent qu'une nuance si foible, qu'on ne peut l'apercevoir même avec toutes les lumières de l'art de la Médecine & de l'obfervation la plus attentive : felon eux« le coloris du vifage, la chaleur du corps, la mollesse des parties slexibles sont des « fignes incertains d'une vie encore subsistante, comme la » pâleur du visage, le froid du corps, la roideur des extrémi- « tés, la ceffation des mouvemens & l'abolition des fens « externes font des fignes très-équivoques d'une mort cer- « taine »: il en est de même de la cessation apparente du pouls & de la respiration, ces mouvemens sont quelquesois tellement engourdis & affoupis, qu'il n'est pas possible de les apercevoir: on approche un miroir ou une lumière de la bouche du malade, si le miroir se ternit, ou si la lumière Tome II. Eeee

vacille, on conclud qu'il respire encore; mais souvent ces effets arrivent par d'autres causes, lors même que le malade est mort en effet, & quelquefois ils n'arrivent pas, quoiqu'il Toit encore vivant; ces moyens sont donc très-équivoques: on irrite les narines par des sternutatoires, des liqueurs pénétrantes, on cherche à réveiller les organes du tact par des piqures, des brulures, &c. on donne des lavemens de fumée, on agite les membres par des mouvemens violens, on fatigue l'oreille par des fons aigus & des cris, on searifie les omoplates, le dedans des mains & la plante des pieds, on y applique des fers rouges, de la cire d'Espagne brûlante, &c. lorfqu'on veut être bien convaincu de la certitude de la mort de quelqu'un; mais il y a des cas où toutes ces épreuves sont inutiles, & on a des exemples, fur-tout de personnes cataleptiques, qui les ayant subies sans donner aucun signe de vie, sont ensuite revenues d'elles-mêmes, au grand étonnement des spectateurs.

Rien ne prouve mieux combien un certain état de vie ressemble à l'état de la mort, rien aussi ne seroit plus raisonnable & plus selon l'humanité, que de se presser moins
qu'on ne fait d'abandonner, d'ensevelir & d'enterrer les
corps; pourquoi n'attendre que dix, vingt, ou vingtquatre heures, puisque ce temps ne sussit pas pour distinguer une mort vraie d'une mort apparente, & qu'on a des
exemples de personnes qui sont sorties de leur tombeau
au bout de deux ou trois jours! pourquoi laisser avec indifférence précipiter les sunérailles des personnes mêmes
dont nous aurions ardemment desiré de prolonger la vie!

pourquoi cet usage, au changement duquel tous les hommes font également intéressés, subsiste-t-il! ne suffit-il pas qu'il y ait eu quelquefois de l'abus par des enterremens précipités, pour nous engager à les différer & à fuivre les avis des fages Médecins, qui nous difent \* « qu'il est incontestable que le corps est quelquesois tellement « privé de toute fonction vitale, & que le fouffle de vie y « est quelquefois tellement caché, qu'il ne paroît en rien « différent de celui d'un mort; que la charité & la religion « veulent qu'on détermine un temps suffisant pour attendre « que la vie puisse, si elle subsiste encore, se manifester par « des fignes, qu'autrement on s'expose à devenir homi- « cide en enterrant des personnes vivantes : or , disent-ils , « c'est ce qui peut arriver, si l'on en croit la plus grande par- « tie des auteurs, dans l'espace de trois jours naturels ou « de soixante-douze heures; mais si pendant ce temps il ne « paroît aucun figne de vie, & qu'au contraire les corps « exhalent une odeur cadavéreuse, on a une preuve infailli- « ble de la mort, & on peut les enterrer fans scrupule. »

Nous parlerons ailleurs des usages des différens peuples au sujet des obsèques, des enterremens, des embaumemens, &c. la plûpart même de ceux qui sont sauvages font plus d'attention que nous à ces derniers instans, ils regardent comme le premier devoir ce qui n'est chez nous qu'une cérémonie, ils respectent leurs morts, ils les

<sup>\*</sup> Voyez la Differtation de M. Winflow fur l'incertitude des fignes de la mort, page 84, où ces paroles font rapportées d'après Terilli, qu'il appelle l'Efculape Vénitien.

vétiffent, ils leur parlent, ils récitent leurs exploits, louent leurs vertus, & nous qui nous piquons d'être fenfibles, nous ne fommes pas même humains, nous fuyons, nous les abandonnons, nous ne voulons pas les voir, nous n'avons ni le courage ni la volonté d'en parler, nous évitons même de nous trouver dans les lieux qui peuvent nous en rappeler l'idée; nous fommes donc trop indifférens ou trop foibles.

Après avoir fait l'histoire de la vie & de la mort par rapport à l'individu, confidérons l'une & l'autre dans l'efpèce entière. L'homme, comme l'on sait, meurt à tout âge, & quoiqu'en général on puisse dire que la durée de fa vie est plus longue que celle de la vie de presque tous les animaux, on ne peut pas nier qu'elle ne foit en même temps plus incertaine & plus variable. On a cherché dans ces derniers temps à connoître les degrés de ces variations, & à établir par des observations quelque chose de fixe fur la mortalité des hommes à différens âges ; si ces observations étoient assez exactes & assez multipliées. elles seroient d'une très-grande utilité pour la connoisfance de la quantité du peuple, de sa multiplication, de la consommation des denrées, de la répartition des impôts, &c. Plusieurs personnes habiles ont travaillé sur cette matière; & en dernier lieu M. de Parcieux de l'Académie des Sciences, nous a donné un excellent ouvrage qui servira de règle à l'avenir au sujet des tontines & des rentes viagères; mais comme son projet principal a été de calculer la mortalité des rentiers, & qu'en général les rentiers à vie font des hommes d'élite dans un

E'tat, on ne peut pas en conclurre pour la mortalité du genre humain en entier: les tables qu'il a données dans le même ouvrage sur la mortalité dans les différens Ordres religieux, font aussi très-curieuses, mais étant bornées à un certain nombre d'hommes qui vivent différemment des autres, elles ne sont pas encore suffisantes pour fonder des probabilités exactes sur la durée générale de la vie. M.15 Halley, Graunt, Kersboom, Sympson, &c. ont auffi donné des tables de la mortalité du genre humain, & ils les ont fondées sur le dépouillement des registres mortuaires de quelques paroisses de Londres, de Breflau, &c. mais il me paroît que leurs recherches, quoique très - amples & d'un très - long travail, ne peuvent donner que des approximations affez éloignées fur la mortalité du genre humain en général. Pour faire une bonne table de cette espèce, il faut dépouiller non seulement les registres des paroisses d'une ville comme Londres, Paris, &c. où il entre des étrangers, & d'où il fort des natifs, mais encore ceux des campagnes, afin qu'ajoûtant ensemble tous les résultats, les uns compensent les autres; c'est ce que M. Dupré de Saint-Maur de l'Académie Françoise a commencé à exécuter sur douze paroisfes de la campagne & trois paroisses de Paris; il a bien voulu me communiquer les tables qu'il en a faites, pour les publier; je le fais d'autant plus volontiers, que ce sont les feules fur lesquelles on puisse établir les probabilités de la vie des hommes en général avec quelque certitude.

| 5                                                                   | 90                                   | a necessary | F113  | TOI   | RE    | IVA   | TUI   | RELI    | LE    | -      |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|
| PAROISSES.                                                          | Morts.                               | Α           | NNÉE  | S DE  | LA VI | E.    | A     | N N É E | S DE  | LA VI  | Ε.    |
| PAROISSES.                                                          | iviorts.                             | 1           | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7       | 8     | 9      | 10    |
| Clemont                                                             | 1391                                 | 578         | 73    | 36    | 29    | 16    | 16    | 14      | 10    | 8      | 4     |
| Brinon                                                              | 1141                                 | 441         | 75    | 31    | 27    | 10    | 16    | 9       | 9     | 8      | 5     |
| Jouy                                                                | 588                                  | 231         | 43    | 11    | 13    | 5     | 8     | 4       | 6     | 1      | 0 :   |
| Leftiou                                                             | 223                                  | 89          | 16    | 9     | 7     | 1     | 4     | 3       | 1     | 1      | 1     |
| Vandeuvre                                                           | 672                                  | 156         | 58    | 18    | 19    | 10    | 11    | 8       | 10    | 3      | 2     |
| S.t Agil                                                            | 954                                  | 359         | 64    | 30    | 21    | 20    | 11    | 4       | 7     | 2      | 7     |
| Thury                                                               | 262                                  | 103         | 31    | 8     | 4     | 3     | 2     | 2       | 2     | 1      | 2     |
| S.t Amant                                                           | 748                                  | 170         | 61    | 24    | 11    | 12    | 15    | 3       | 6     | 8      | 6     |
| Montigny                                                            | 833                                  | 346         | 57    | 19    | 25    | 16    | 21    | 9       | 7     | 5      | 5     |
| Villeneuve                                                          | 131                                  | 14          | 3     | 5     | 1     | 1     | 0     | 0       | 0     | 0      | 0     |
| Gouffainville                                                       | 1615                                 | 565         | 184   | 63    | 38    | 34    | 2.1   | 17      | 15    | 12     | 8     |
| Ivry                                                                | 2247                                 | 686         | 298   | 96    | 61    | 50    | 29    | 34      | 26    | 13     | 19    |
| Total des Morts.                                                    | 10803                                |             |       |       |       |       |       |         |       |        |       |
| SEPARATION des sol<br>dans les années de<br>ils font décédés.       | Sos morts<br>la vie où               | 3738        | 963   | 350   | 256   | 178   | 154   | 107     | 99    | 62     | 59    |
| Monrs avant la fi<br>première, feconde a<br>fur 10805 fépulum       | nnée, &c.                            | 3738        | 4701  | 5051  | 5307  | 5485  | 5639  | 5746    | 5845  | 5907   | 5966  |
| Nombre des persons<br>dans leur première<br>année, &c. sur 108      |                                      | 10805       | 7067  | 6104  | 5754# | 5498  | 5320  | 5166    | 5059  | 4960   | 4898  |
|                                                                     |                                      | -           |       |       |       |       |       |         |       |        |       |
| S.t André                                                           | 1728                                 | 201         | 122   | 94    | 82    | 50    | 35    | 28      | 14    | 8      | 7     |
| S. Hippolyte                                                        | 2516                                 | 754         | 361   | 127   | 64    | 60    | 55    | 25      | 16    | 20     | 8     |
| S. Nicolas                                                          | 8945                                 | 1761        | 932   | 414   | 298   | 221   | 162   | 147     | 111   | 64     | 40    |
| Total des Morts.                                                    | 13189                                |             |       |       |       |       |       |         |       |        |       |
| SÉPARATION des 13:<br>dans les années de<br>ils font décédés-       | 189 morts<br>la vie où               | 2716        | 1415  | 635   | 444   | 331   | 252   | 200     | 141   | 92     | 55    |
| Monts avant is for<br>première, feconde a<br>fur 13189 fepultu      | mnét, écc.                           | 2716        | 4131  | 4766  | 5210  | 5541  | 5793  | 5993    | 6134  | 6226   | 6281  |
| Nombre des persons<br>dans leur première<br>année, &c. sur 131      | , leconde,                           | 13189       | 10473 | 9058  | 8423  | 7979  | 7648  | 7396    | 7196  | 7055   | 6963  |
|                                                                     |                                      |             |       | ,     |       |       |       |         |       |        |       |
| SEPARATION des 23:<br>fur les trois paroiffe<br>& fur les douze vil | 994 morts<br>is de Paris,<br>llages. | 6454        | 2378  | 985   | 700   | 509   | 406   | , 307   | 240   | - 154  | 114   |
| Monrs avant la fi<br>première, feconde a<br>fur 23994 fépulus       | innée, &c.                           | 6454        | 8832  | 9817  | 10517 | 11026 | 11432 | 11739   | 11979 | 1,2133 | 12247 |
| Nombre des perfons<br>dans leur première<br>année, &c. fur 239      | e . feconde                          | 23994       | 17540 | 15162 | 14177 | 12477 | 12968 | 12562   | 12255 | 12015  | 11861 |

| Années de la vie. Années de la vie.                                   |                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PAROISSES.                                                            | Morts.                    | A     | NNEE  | S DE  | LA V  | I E.  | _     | NNEE  |       | LA V  | E.    |
| * ALKOIDUDG!                                                          |                           | 111   | 12    | 13    | 14    | 12)   | 116   | 17    | 18    | 19    | 20    |
| Clemont                                                               | 1.391                     | 6     | 5     | 6     | 5     | 5     | 6     | 6     | 10    | 3     | 13    |
| Brinon                                                                | 1141                      | 2     | 12    | 2     | 6     | 4     | 5     | 9     | 4     | 5     | 14    |
| Leftiou                                                               | 588                       | 3     | 0 1   | 3     | 3     | 1     | ,     | 4     | 4     | 3     | 5     |
| Vandcuvre                                                             | 672                       | 1     | 3     | 3     | 4     | 5     | 6     | 3     | 3     | 4     | 7     |
| S. Agil                                                               | 954                       | 3     | 3     | 3     | 3     | 5     | 2     | 7     | -8    | .5    | 6     |
| Thury                                                                 | 262                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | Y     |
| S.t Amant                                                             | 748                       | 4     | 4     | 2     | 5     | 1     | 5     | 3     | 6     | 1     | 4     |
| Montigny                                                              | 833                       | ,2    | 4     | 4     | 2     | 4     | . 2   | 2     | 3     | 3     | 5     |
| Villeneuve<br>Gouffainville                                           | 131                       | 5     | 5     | 9     | 5     | 5     | 2     | 5     | 10    | 9     | 10    |
| Ivry                                                                  | 2247                      | 9     | 6     | 4     | 4     | 8     | 7     | 4     | 14    | 10    | 12    |
| Total des Morts.                                                      | 10805                     |       |       | T     |       | -     | -     | -     | -     |       |       |
|                                                                       | _                         | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |       | -     |       |       |
| SÉPARATION des 101<br>dans les années de<br>lis font décèdes.         | ia vie où                 | 35    | 44    | 36    | 38    | 41    | 42    | 47    | 67    | 44    | 78    |
| Monts avant la fit<br>11°, 12° sanée,<br>10805 Épultures.             | de leur<br>&c. für        | 6001  | 6045  | 6081  | 6119  | 6160  | 6202  | 6249  | 6316  | 6360  | 6438  |
| NOMBRE des persons<br>dans leur 11°, 12° a<br>fur 10805.              | nes entrées<br>nnée, é.c. | 4839  | 4804  | 4760  | 4724  | 4686  | 4645  | 4603  | 4556  | 4489  | 4445  |
| S.t André                                                             | 1728                      | 3     | 9     | 6     | 7     | 10    | 13    | 13    | 11    | 10    | 7     |
| S. Hippolyte                                                          | 2516                      | 9     | 9     | 6     | 7     | 6     | 5     | 7     | 9     | 7     | 3     |
| S.t Nicolas                                                           | 8945                      | 34    | 38    | 25    | 2 I   | 33    | 37    | 37    | 28    | 44    | 53    |
| Total des Morts.                                                      | 13189                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SÉPARATION des 13:<br>dans les années de<br>ils font décédés.         | is-vie où                 | 46    | 56    | 37    | 35    | 49    | 55    | 57    | 48    | . 61  | 63    |
| Monts avant is fir<br>11t, 12t année,<br>13189 fépultures.            | de leur<br>êco fur        | 6327  | 6383  | 6420  | 6455  | 6504  | 6559  | 6616  | 6664  | 6725  | 6788  |
| Nombre des persons<br>dans leur 11°, 12° a<br>für 13189.              | nnée, &c.                 | 6908  | 6862  | 6806  | 6769  | 6734  | 6685  | 6630  | 6573  | 6525  | 6464  |
| -                                                                     |                           | -     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SEPARATION des 235<br>fur les trois paroifles<br>& fur les douxe vill | de Paris.                 | 81    | 100   | 73    | 73    | 90    | 97    | 104   | 115   | 105   | 141   |
| Monts avant la fir<br>11°, 12° mnée,<br>23994 fépultures.             | de leur<br>&c. für        | 12328 | 12428 | 12501 | 12574 | 12664 | 12761 | 12865 | 12980 | 13085 | 13226 |
| Nombre des perform<br>Anns leur 118,128 su<br>fur 23994-              | us entifes (              | 11747 | 11666 | 11566 | 11493 | 11420 | 11330 | 11233 | 11129 | 11014 | 10909 |

| )                                                                  | 92                                   | -     |       |         | 1 1 15 | -     |       | 123   |       | -     | -     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PAROISSES.                                                         | Morts.                               | A     | NNĖE  | S DE.   | LA VI  | Ε.    | A     | NNĖE  | S DE  | LA VI | E.    |
| 1_                                                                 |                                      | 121   | 22    | 23      | 24     | 25    | 126   | 27    | 28    | 29    | 30    |
| Clemont                                                            | 1391                                 | 8     | 9     | 10      | 7      | 2.2   | 9     | 13    | 10    | 7     | 24    |
| Brinon                                                             | 1141                                 | 8     | 14    | 7       | 11     | 24    | 9     | 7     | 13    | 6     | 28    |
| Jouy                                                               | 588                                  | 2     | 4     | 4       | 4      | 5     | 2     | 2     | 3     | 4     | 8     |
| Leftiou                                                            | 223                                  | 0     | 0     | 1 3     | 0      | 1     | 1     | . 1   | 3     | 1     | 1     |
| Vandeuvre                                                          | 672                                  | 4     | 6     | ; 8     | . 6    | 22    | 3     | 5     | 10    | 1     | 28    |
| S.t Agil,                                                          | 954                                  | 4     | 6     | 3       | 6      | 11    | 10    | 4     | 9     | 2     | 16    |
| Thury                                                              | 262                                  | 1.1   | 3     | - I     | 1      | 2     | 2     | 0     | 5     | 2     | 2     |
| S.t Amant                                                          | 748                                  | 7     | 6     | . 6     | 4      | 5     | 4     | 4     | 3     | 3     | 8     |
| Montigny                                                           | 833                                  | 4     | 3     | 10      | -8     | 7     | 3     | 3     | 3     | 0     | 6     |
| Villeneuve                                                         | 131                                  | 1     | 4     | - 1     | 0      | 1     | 0     | 2     | 1     | 1     | 2     |
| Gouffainville                                                      | 1615                                 | 6     | 10    | 5       | 6      | 11    | 9     | 9     | 8     | 10    | 10    |
| Ivry                                                               | 2247                                 | 6     | 15    | 10      | 9      | 10    | 14    | 5     | 9     | 5     | 13    |
| Total des Morts.                                                   | 10805                                |       |       |         |        |       |       |       |       |       |       |
| SEPARATION des 108<br>dans les années de<br>ils font décédés.      | la vie où                            | 51    | 80    | 68      | 62     | 121   | 66    | 55    | 77    | 42    | 146   |
| Monts avant la fir<br>are, are année,<br>10805 fepultures.         | de leur<br>&c. fur                   | 6480  | 6569  | 6637    | 6699   | 6820  | 6886  | 6941  | 7018  | 7060  | 7206  |
| Nombre des persons<br>dans leur a t°, a a° s<br>fur 10805.         | nnée, &c.                            | 4367  | 4316  | 4236    | 4168   | 4106  | 3985  | 3919  | 3864  | 3787  | 3745  |
| S.t André                                                          | 0                                    |       |       | 11      |        |       | 8     |       |       |       |       |
| S. Hippolyte                                                       | 1728                                 | 9 2   | 17    |         | 9      | 9     | 13    | 17    | 13    | 11    | 21    |
| S. Prippolyte                                                      | 8945                                 | 31    | 56    | 7<br>48 | . 41   | 59    | 47    | 53    | 51    | 9     | 63    |
|                                                                    | 094)                                 | 9.    |       | 40      | 7.     |       | - 1/  |       |       | 34    |       |
| Total des Morts.                                                   | 13189                                |       |       | ,!      |        |       |       |       |       |       |       |
| SÉPARATION des 13<br>dans les années de<br>ils font décèdes.       | la vie où                            | 42    | 81    | 66      | 59     | 78    | 68    | 80    | 74    | 54    | 91    |
| Morts avant la fi<br>21°, 22° année,<br>13189 fépultures           | de leur<br>&c. fur                   | 6830  | 6911  | 6977    | 7036   | 7114  | 7182  | 7262  | 7336  | 7390  | 7481  |
| Nombre des perfont<br>dans leur 21°, 22° s<br>fur 13189.           | nes entrées<br>uniée, &cc.           | 6401  | 6359  | 6278    | 6212   | 6153  | 6075  | 6007  | 5927  | 5853  | 5799  |
|                                                                    |                                      |       |       | ,       |        |       |       |       |       |       |       |
| SÉPARATION des 23<br>for les trois paroific<br>& for les douze vit | 994 morts<br>is de Paris,<br>linges. | .93   | 161   | 134     | 121    | 199   | 134   | 135   | 151   | 96    | 237   |
| Monts avant la fi<br>21°, 22° année,<br>23994 fépultures.          | n de leur<br>&c. fur                 | 33319 | 13480 | 13614   | 13735  | 13934 | 14068 | 14203 | 14354 | 14450 | 14687 |
| Nomena des perfons<br>dans leur a 1°, 22°;<br>für 23994-           | ses entrées<br>innée, &cc.           | 10768 | 10675 | 10514   | 10380  | 10259 | 10060 | 9926  | 9793  | 9640  | 9544  |

| PAROISSES.                                                          | Morts.                    | A       | NNÉE  | S DE  | LA VI | Ε.    | A      | NNÉE  | DE                            | LA VI | E.    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| I AROISSES.                                                         | 141013.                   | (31     | 32    | 33    | 34    | 35    | 3.6    | 137   | 38                            | 39    | 40    |
| Clemont                                                             | 1391                      | 4       | 13    | 34    | 8     | 17    | 12     | 18    | : 15                          | 3 1   | 41    |
| Brinon                                                              | 1141                      | 6       | 15    | 1 1 3 | 4     | 120   | 8      | 8     | 8                             | 6     | 37    |
| Jouy                                                                | 588                       | 2       | 5     | 4     | 3.    | 13    | 6      | 7     | 14                            | J     | 20    |
| Leftiou                                                             | - 223                     | 4       | 4     | 3     | T     | - 6   | 4      | 7 4   | 1                             | J.    | 4     |
| Vandeuvre                                                           | 672                       | 2       | 9     | 1     | 3     | : 17  | 5      | 1 5   | 4                             | . 0   | 41    |
| S.t Agil.                                                           | 954                       | 8       | 7     | 2     | 5     | . 18  | . 9    | 2 4   | - 5                           | . 1   | 2.3   |
| Thury                                                               | 262                       | 0       | 3     | I     | 0     | 7     | 0      | . 1   | 2                             | 2     | . 4   |
| S.t Amant                                                           | 748                       | 2       | 8     | 6     | 5     | 7     | 4      | . 5   | 5                             | 3     | 20    |
| Montigny                                                            | 833                       | 1       | 10    | 3     | 4     | 8     | 4      | 1     | 2                             | 0     | -8    |
| Villeneuve                                                          | 131                       | 1       | 2     | 1     | 0     | 6     | 5.     | 0     | 5                             | 0     | 7     |
| Gouffainville                                                       | 1615                      | 4       | 14    | 6     | 7     | 8     | 8 .    | 5     | 2                             | 7     | 14    |
| Ivry                                                                | 2247                      | - 8     | 11    | 18    | -10   | 19    | I 2    | - 13  | 23                            | 3.    | 27    |
| Total des Morts.                                                    |                           |         |       |       |       |       |        |       |                               |       |       |
| SÉPARATION des 101<br>dans les années de<br>ils font décédés.       | la vie où                 | 42      | 101   | 62    | 50    | 146   | 77     | 71    | 76                            | 27    | 245   |
| Morts avant la fir<br>31°, 32° année,<br>10805 fépultures.          | de leur<br>&c. fur        | 7248    | 7349  | 7411  | 7461  | 7607  | 7684   | 7755  | 7 <sup>8</sup> 3 <sup>1</sup> | 7858  | 8103  |
| Northern des person<br>dans seur 312, 3203<br>for 10805.            | nnée, &c.                 | 3599    | 3557  | 3456  | 3394  | 3344  | 3198   | 3121  | 3050                          | 2974  | 2947  |
| CAA I                                                               | 0                         |         |       |       |       |       | 1      | 1 0   |                               |       |       |
| S.t André                                                           | 1728                      | 6       | 10    | 17    | 15    | 2.1   | 14     | 8     | . 12                          | 4     | 26    |
| S. Hippolyte<br>S. Nicolas                                          | 2516                      | 9       | 12    | 13    | 13    | 16    | 21     | 15    | _13                           | 10    | 24    |
| S. INICOIAS                                                         | 8945                      | 25      | 57    | '41   | 54    | 02    | 75     | 58    | . 59                          | 46    | 109   |
| Total des Morts.                                                    | 13189                     |         |       |       |       |       |        | 1 ( ) | 1311                          |       |       |
| SÉPARATION des 13:<br>dans les années de<br>ils font décèdés.       | la vie où                 | 40<br>) | 79    | 71    | 82    | 119   | 110    | 81    | .84                           | 60    | 159   |
| Morts avant la fir<br>31°, 32° année,<br>13189 fépultures.          | de leur<br>ôcc. for       | 7521    | 7600  | 7671  | 7753  | 7872  | 7982   | 8063  | .8147                         | 8207  | 8366  |
| NOMBRE des persons<br>dans leur 31°, 32° a<br>für 13189.            | nnée, &c.                 | 5708    | 5668  | 5589  | 5518  | 5436  | 5317   | 5207  | -5.126                        | 5042  | 4982  |
| -                                                                   |                           |         |       | ,     |       |       |        |       |                               |       |       |
| SÉPARATION des 23;<br>fue les trois paroiffe<br>& fur les douze vil | s de Paris,               | 82      | 180   | 133   | 132   | 265   | 187    | 158   | 160                           | 87    | 404   |
| Monrs avant la fil<br>31°, 32° année,<br>23994 Sepultures.          | de leur<br>écc. fur       | 14769   | 14949 | 15082 | 15214 | 15479 | 15.666 | 15818 | 15978                         | 16065 | 16469 |
| NOMBRE des persons<br>dans leur 31°, 32°;<br>fur 23994.             | nes entrées<br>innée, &c. | 9307    | -9245 | 9045  | 8912  | 87.70 | 85.15  | 8328  | 8.176                         | 8016  | 7929  |

Tome II.

## 594 HISTOIRE NATURELLE

| PAROISSES.                                                       | Morts.                    | A     | NNÉE  | S DE  | LA VI | E.    | A     | NNÉE  | S DE  | LA VI | E.    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                  |                           | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    | 49    | 50    |
| Clemont                                                          | 1391                      | 4     | 10    | 10    | 6     | 20    | 5     | 8     | 5     | 6     | 31    |
| Brinon                                                           | 1141                      | 6     | 8     | 3     | 6     | - 11  | 5     | 6     | 9     | . 0   | 23    |
| Jouy                                                             | -588                      | 0     | 3     | 0     | . 4   | 13    | 3     | 4     | 2     | 0     | 20    |
| Lestiou                                                          | 223                       | 0     | 2     | 2     | 0     | 3     | 3     | 0     | 3     | 3     | 5     |
| Vandeuvre<br>S. Agil                                             | 673                       | 2     | 3 8   | 7     | 2     | 14    | 5     | 3     | 1     | 0     | 31    |
| Thury                                                            | 954<br>262                | 1     | 3     | 7     | 3 .   | 14    | 0     | 3     | 3     | 0     | 24    |
| S. Amant                                                         | 748                       | ,     | 6     | 2     | 4     | 13    | 3     | 4     | 6     | 0     | 3 23  |
| Montigny                                                         | 833                       | 3     | 6     | 5     | 4     | 13    | 6     | 1     | 6     | ,     | 10    |
| Villeneuve                                                       | 131                       | 0     | 3     | 1     | 0     | 2     |       | 2     | 3     |       | 7     |
| Gouffainville                                                    | 1615                      | 10    | 11    | 4     | 5     | 11    | 9     | 5     | 12    | 6     | 15    |
| Ivry                                                             | 2247                      | 7     | - 19  | 7     | 14    | 2.3   | 10    | 7     | 12    | 6     | 24    |
| Total des Morts.                                                 | 10805                     |       |       |       |       | -     |       |       |       |       |       |
| SÉPARATION des 10<br>dans les années de<br>ils font décédés.     | Boş morts<br>Ia vic où    | 35    | 82    | 44    | 52    | 139   | Şt    | 43    | 62    | 2 2   | 216   |
| Morrs avant la fi<br>41°, 42° année,<br>10805 fepultures.        | de leur<br>&c. fur        | 8138  | 8220  | 8264  | 8316  | 8455  | 8506  | 8549  | 8611  | 8633  | 8849  |
| Nombre des perfondans leur 41°, 42°;<br>fur 10805.               | nes entrées<br>année, &c. | 2702  | 2667  | 2585  | 2541  | 2489  | 2350  | 2299  | 2256  | 2194  | 2172  |
| -                                                                |                           |       |       |       |       |       |       | -     |       |       |       |
| S.t André                                                        | 1728                      | 5     | 19    | 1.2   | 10    | 24    | 21    | 9     | 13    | 10    | 24    |
| S.t Hippolyte                                                    | 2516                      | 4     | 18    | 14    | 9     | 33    | 14    | 13    | 15    | 1.2   | 20    |
| S. Nicolas                                                       | 8945                      | 37    | 73    | 58    | 45    | 111   | 54    | 47    | 68    | 50-   | 120   |
| Total des Morts.                                                 | 13189                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SÉPARATION des 13<br>dans les années de<br>ils font décédés.     | la vie où                 | 46    | 110   | 84    | 64    | 168   | 89    | 69    | 96    | 72    | 1.64  |
| Monts avant la fi<br>41°, 42° année,<br>13189 fépultures         | n de leur<br>&c. fur      | 8412  | 8522  | 8606  | 8670  | 8838  | 8927  | 8996  | 9092  | 9164  | 9328  |
| Nomere des person<br>dans leur 41°, 42°;<br>fur 13189.           | nes entrées<br>année, &c. | 4823  | 4777  | 4667  | 4583  | 4519  | 4351  | 4262  | 4193  | 4097  | 4025  |
|                                                                  |                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SÉPARATION des 23<br>fur les trois paroifi<br>& fur les douze vi | a de Paris.               | 81    | 192   | 128   | 116   | 307   | 140   | 112   | 158   | 94    | 380   |
| Morrs avant la fi<br>41°, 42° amic,<br>23994 lepultures          | n de leur<br>&c. fur      | 16550 | 16742 | 16870 | 16986 | 17293 | 17433 | 17545 | 17703 | 17797 | 18177 |
| Nomene des person<br>dans seur 41°, 42°<br>fur 23994-            | nes entrées<br>année, &c. | 7525  | 7444  | 7252  | 7124  | 7008  | 6701  | 6561  | 6449  | 6291  | 6197  |

| PAROISSES.                                                           | 1                          | Λ     | NNÉE  | S DE  | LA V  | E.    | Années de la VIE. |       |       |       | £.    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| PAROISSES.                                                           | Morts.                     | 51    | 52    | 53    | 54    | 55    | 656               | 1.57  | 58    | 59    | 60    |
| Clemont,                                                             | 1391                       | 0     | 5     | 5     | 5     | 14    | 5                 | 5     | 4     | 4     | 52    |
| Brinon                                                               | 1141                       | 1     | 3     | 3     | 2     | 10    | 6                 | 2     | 3     | 0     | 24    |
| Jouy                                                                 | 588                        | 2     | 3     | 2     | 5     | 7     | 4                 | 5     | 2     | 0     | 20    |
| Vandcuvre                                                            | 223                        | 1     | 1 2   | 0     | 0     | 2     | 2                 | 0     | 3     | 0     | 2     |
| S. Agil.                                                             | 954                        | 3     | 9     | 2     | 1 2   | 13    | 1 1               | 1     | 2     | 0     | 35    |
| Thury                                                                | 262                        | 0     | 0     | 1     | ,     | 4     | 3                 | 5     | 3     | 3     | 6     |
| S.t Amant                                                            | 748                        | 1     | 4     | 4     | 4     | 6     | 5                 | 4     | 7     | 2     | 27    |
| Montigny                                                             | 833                        | 2     | 5     | 2     | 5     | 10    | 3                 | 4     | 9     | 2     | 13    |
| Villeneuve                                                           | 131                        | 2     | 1     | 0     | r     | 0     | 3                 | 1     | 2     | 1     | 4     |
| Gouffainville                                                        | 1615                       | 4     | 9     | 5     | 9     | 6     | 10                | 10    | 10    | 3     | 24    |
| Ivry                                                                 | 2247                       | 6     | 14    | 13    | 9     | 29    | 12                | 13    | 13    | 3     | 40    |
| Total des Morts.                                                     | 10805                      |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |
| SÉPARATION des 10<br>dans les années de<br>ils font décèdes.         | la vie où                  | 12    | 56    | 38    | 44    | FII   | 54                | Şı    | 61    | 1.9   | 269   |
| Morts avant la fit<br>51°, 52° année,<br>10805 fépultures.           | de leur<br>&c. fur         | 8871. | 8927  | 8965  | 9009  | 9120  | 9174              | 9225  | 9286  | 9305  | 9574  |
| Nomann des persons<br>dans leur 51°, 52° a<br>für 10805.             | nes entrées<br>innée, écc. | 1956  | 1934  | 1878  | 1840  | 1796  | 1685              | 1631  | 1580  | 1519  | 1500  |
|                                                                      |                            |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |
| S. André                                                             | 1728                       | 7     | 18    | 8     | 10    | 19    | 11                | 15    | 17    | 7.1   | 46    |
| S. Hippolyte                                                         | 2516                       | 10    | 19    | 6     | 10    | 25    | 9                 | 15    | 18    | 12    | 35    |
| S. Nicolas                                                           | 8945                       | 40    | 59    | 49    | 46    | 125   | 56                | 48    | 86    | 48    | 184   |
| Total des Morts.                                                     |                            |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |
| Séparation des 131<br>dans les années de<br>ils font décédés.        | la vie où                  | 57    | 96    | 63    | 66    | 169   | 76                | 78    | T2:1  | 7 r   | 2:65  |
| Monts avant la fir<br>51°, 52° année,<br>13189 Epultures.            | de leur<br>&c. fur         | 9385  | 9481  | 9544  | 9610  | 9779  | 9855              | 9933  | 10054 | 10125 | 10390 |
| Nomure des persons<br>dans seur 51°, 52° a<br>fur 13189.             | nnée, &c.                  | 3861  | 3804  | 3708  | 3645  | 3579  | 3410              | 3,334 | 3256  | 3135  | 3064  |
|                                                                      | -                          |       |       | ,     |       |       |                   |       |       |       |       |
| Séparation des 23<br>fur les trois paroifles<br>& fur les douze vill |                            | 79    | 152   | 101   | 110   | 280   | 130               | 129   | 182   | 90    | 534   |
| Monts avant la fir<br>51°, 52° année,<br>23994 fépultures.           | de leur<br>êce. fur        | г8256 | 18408 | 18509 | 18619 | 18899 | 19029             | 19158 | 19340 | 19430 | 19964 |
| Nomane des perfonn<br>durs leur 516, 526 nu<br>fur 23994-            | nnée, &c.                  | 5817  | 5738  | 2286  | 5485  | 5375  | 5095              | 4965  | 4836  | 4654  | 4564  |

Ffff ij

## 596 HISTOIRE NATURELLE

| PAROISSES.                                                                                                          | Morts.                                                                       | A                       | N N É E .                                      | S DE                                                | LA VI                                               | E.                       | Années de la vie.                                                   |                                                             |                                                                              |       |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| TAROISSES.                                                                                                          | 1910115.                                                                     | 161                     | 62                                             | 63                                                  | 64                                                  | 65                       | 66                                                                  | 67                                                          | -68                                                                          | 69    | 70                                                            |
| Clemont. Brinon. Jony. Leftiou. Vandeuvre. S. * Agil. Thury. S. * Amant. Montigny. Villeneuve. Gouffainville. Lvry. | 1391<br>1141<br>588<br>223<br>672<br>954<br>262<br>748<br>833<br>131<br>1615 | 2 1 0 0 0 3 0 0 3 3 6 3 | 6<br>3<br>5<br>0<br>2<br>3<br>4<br>7<br>0<br>9 | 5<br>4<br>2<br>1<br>1<br>7<br>2<br>3<br>5<br>1<br>7 | 2<br>7<br>4<br>0<br>1<br>5<br>2<br>4<br>5<br>1<br>6 | 5 7 5 5 7 2 12 7 2 13 14 | 3<br>6<br>2<br>1<br>3<br>3<br>1<br>7<br>6<br>3<br>17<br>2<br>2<br>1 | : 3<br>: 3<br>: 1<br>: 0<br>: 6<br>: 3<br>: 5<br>: 2<br>: 0 | 4<br>6<br>1<br>0<br>2<br>5<br>1<br>6<br>5<br>1<br>1<br>5<br>1<br>2<br>2<br>3 | 1     | 11<br>6<br>3<br>0<br>9<br>19<br>7<br>18<br>9<br>4<br>16<br>31 |
| Total des Morts.                                                                                                    | 10805                                                                        |                         |                                                |                                                     |                                                     |                          |                                                                     |                                                             |                                                                              |       |                                                               |
| SÉPARATION des 101<br>dans les années de<br>ils font décèdez.                                                       | la vie où                                                                    | 2.1                     | 51                                             | 50                                                  | 48                                                  | 82                       | 75                                                                  | 42                                                          | 69                                                                           | 25    | 133                                                           |
| Monts avant la fe<br>61°, 62° année,<br>1080; fepultures.                                                           | de leur<br>&c. fur                                                           | 9595                    | 9646                                           | 9696                                                | 9744                                                | 9826                     | 9901                                                                | 9943                                                        | 10012                                                                        | 10037 | 10170                                                         |
| Nombre des persons<br>dans seur 61°, 62° a<br>sur 10805.                                                            | es entrées (<br>nnée, &c.                                                    | 1231                    | 1210                                           | 1159                                                | 1109                                                | 1061                     | 979                                                                 | 904                                                         | 862                                                                          | 793   | 768                                                           |
| S. André                                                                                                            | 1728                                                                         | 11                      | 2 [                                            | 19                                                  | 17                                                  | 20                       | 27                                                                  | 2.1                                                         | 25                                                                           | 9     | 36                                                            |
| S.t Hippolyte                                                                                                       | 2516                                                                         | 7                       | 28                                             | 21                                                  | 23                                                  | 25                       | 19                                                                  | . 12                                                        | 20                                                                           | 13    | 35                                                            |
| S. Nicotas                                                                                                          | 8945                                                                         | 42                      | 77                                             | 71                                                  | 73                                                  | . 95                     | 95                                                                  | 67                                                          | 115                                                                          | 50    | 177                                                           |
| Total des Morts.                                                                                                    | 13189                                                                        |                         |                                                |                                                     |                                                     |                          |                                                                     |                                                             |                                                                              |       |                                                               |
| Séparation des 13<br>dans les années de<br>ils font décédez.                                                        | 89 morts<br>Is vie où                                                        | 60                      | 126                                            | 111                                                 | 113                                                 | 140                      | 141                                                                 | 100                                                         | 160                                                                          | 72    | 248                                                           |
| Monts avant la fi<br>61°, 62° année,<br>13189 lépultures.                                                           | de leur                                                                      | 10450                   | 10576                                          | 10687                                               | 10800                                               | 10940                    | 11081                                                               | 11181                                                       | 11341                                                                        | 11413 | 11661                                                         |
| NOMBRE des perfons<br>dans leur 61*, 62*;<br>fur 13189.                                                             | nes entrées (<br>année, &c.                                                  | 2799                    | 2739                                           | 2613                                                | 2502                                                | 2389                     | 2249                                                                | 2108                                                        | 2008                                                                         | 1848  | 1776                                                          |
|                                                                                                                     |                                                                              |                         |                                                | 1                                                   |                                                     |                          | 1                                                                   |                                                             |                                                                              |       |                                                               |
| SEPARATION des 23<br>fur les trois parolífe<br>& fur les douze vi                                                   | s de Paris, !                                                                | 81                      | 177                                            | _161                                                | 161                                                 | 122                      | 216                                                                 | 142                                                         | 229                                                                          | .97   | 381                                                           |
| Monrs avant la fi<br>61°, 62° année;<br>23994 fepultures.                                                           | n de leur<br>&c- fur                                                         | 20045                   | 20222                                          | 20383                                               | 20544                                               | 20766                    | 20982                                                               | 21124                                                       | 21353                                                                        | 21450 | 2 183 1                                                       |
| Nombre des person<br>dans seur 61°, 62°<br>fur 23994.                                                               | nes entrées<br>année, écc.                                                   | 4030                    | 3949                                           | 3772                                                | 3611                                                | 3450                     | 3228                                                                | 3012                                                        | 2870                                                                         | 2641  | 2 544                                                         |

|                                                                  | Table                      | -     | MALE CONTRACTOR | DO DE SERVICIO | VALVESCO | 201000000000000000000000000000000000000 | A111 ST. 0141 | -     | ) 9    | _          | magainmen: |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------------|---------------|-------|--------|------------|------------|
| PAROISSES.                                                       | Morts.                     | A     | NNĖ             | S DE           | LA V     | I E.                                    | A             | NNÉE  | SDE    | LA V       | E.         |
|                                                                  |                            | 71    | 72              | 73             | 74       | 75)                                     | 76            | 77    | 78     | 79         | 80         |
| Clemont                                                          | 1391                       | 1     | 3               | 1              | 3        | 5                                       | 1             | I     | 2      | 2          | .6         |
| Brinon                                                           | 1141                       | 2     | 12              | 2              | 0        | 4                                       | 2             | . 0   | 3      | 0          | 3          |
| Jouy                                                             | 588                        | 1     | 2               | 0              | 1        | 1                                       | 0             | 0     | 0      | 0          | 2          |
| Leftiou                                                          | 223                        | 0     | 2               | 0              | 0.       | 0                                       | 0             | 0     | 0      | 0          | 1          |
| Vandeuvre                                                        | 672                        | - 1   | 4               | 0              | 0        | 3                                       | ٥             | 1     | 0      | 0          | 7          |
| S. Agil                                                          | 954                        | - 1   | 11              | 5              | 5        | 8                                       | 0             | 3     | 4      | 0          | 6          |
| Thury                                                            | 262                        | 0     | 2               | 1              | 0        | 0                                       | 0             | 1     | 0      | 0          | 3          |
| S:t Amant                                                        | 748                        | 3     | 10              | 2              | 2        | 18                                      | 2             | 4     | 4      | 2          | 17         |
| Montigny                                                         | 833                        | - 1   |                 | 3              | 2        | 9                                       | 1             | 4     | 2      | 0          | 5          |
| Gouffainville                                                    | 131                        | 8     | 3 22            | 12             | 12       | 16                                      | 6             | 6     | 8      | 1          | 1          |
|                                                                  | 2247                       | 6     | 21              | 112            | 1        |                                         | 12            | 1.1   | 1      | 1          | 17         |
| Ivry                                                             |                            |       |                 |                | 19       | 24                                      | 12            | 1.1   | 14     | 9          | 19         |
| Total des Morts.                                                 | 10802                      | -     |                 |                | 1        |                                         |               |       |        | 1          |            |
| SÉPARATION des 108<br>d'us les années de<br>ils font décèdes.    | lo 5 morts<br>la vie où    | 25    | 100             | 37             | 44       | 88                                      | 24            | 33    | 38     | 15         | 89         |
| Monts avant la fin<br>71°, 72° année,<br>10803 fépultures.       | de leur<br>&c. für         | 10195 | 10295           | 10332          | 10376    | 10464                                   | 10488         | 10521 | 10559  | 10574      | 10663      |
| Nombre des perfonn<br>dans leur 71°, 72° a<br>für 10805.         | es entrées (<br>nnée, &cc. | 635   | , 610           | 510            | 473      | 429                                     | 341           | 317   | 284    | 246        | 231        |
| 0.4.17                                                           | 0.1                        |       |                 |                |          |                                         |               |       |        |            |            |
| S.t André                                                        | 1728                       | 9-    | 25              | 14             | 19       | 20                                      | 16            | 1,0   | 25     | -8         | 17         |
| S.t Hippolyte<br>S.t Nicolas :                                   | 2516                       | 10    | -118            | 5              | 15       | 23                                      | 11            | 18    | 175    | 8          | 18         |
| S. Nicolas                                                       | 8945                       | 64    | -110            | 53             | 90       | 127                                     | 63            | 59    | 69     | 30         | 121        |
| Total des Morts.                                                 | 13189                      |       |                 |                |          |                                         |               |       |        |            |            |
| SEPARATION des 131<br>dans les années de<br>Ils sont décèdés.    | Sg morts<br>la vie où      | 83    | 171             | 72             | 124      | 170                                     | 90            | 87    | 109    | 46         | 156        |
| Monts avant is fin<br>71°, 72° année,<br>13189 fépultures.       | de leur<br>&c. fur         | 11744 | 11915           | 11987          | 12111    | 12281                                   | 12371         | 12458 | 12567  | 12.613     | 12769      |
| Nombre des perfonts<br>dans leur 71°, 72° an<br>für 13189.       | es entrées<br>anée, &c.    | 1528  | 1445            | 1274           | 1202     | 1078                                    | 908           | 818   | 731    | 622        | 576        |
|                                                                  |                            |       |                 |                |          | -                                       |               |       |        |            |            |
| SEPARATION des 239 for les trois paroiffes & for les douze vills | de Paris, >                | 108   | 271             | 109            | 168      | 258                                     | 114           | 120   | 147    | <b>б</b> і | 245        |
| Monts avant in fin<br>71°, 72° année,<br>23994 fépultures        | de deur                    | 21939 | 22210           | 22319          | 22487    | 22745                                   | 22859         | 22979 | .23126 | 23187      | 23432      |
| Nombre des perfonne<br>dans leur 71°, 72° ar<br>fur 23994-       | ns entrées<br>inée, &c.    | 2160  | 2155            | 1784           | 1675     | 1507                                    | 1249          | 1135  | . 1015 | 868        | 807        |

Tome II.

| THE PERSON NAMED IN                                                               | A COLUMN           | West Design | OWN JAKES OF | COS SOFTER | NAME OF THE PARTY OF | A I ZI | W-MATCHESIS | CALL ALL S | organical and | DOCUMENT TRACE | TENNESCON: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|--------|-------------|------------|---------------|----------------|------------|
| PAROISSES.                                                                        | Morts.             |             | NNÉE         |            | LA VI                |        | A           | NNĖE       | S DE          | LA V           | E.         |
|                                                                                   |                    | 81          | 82           | 83-        | 84                   | 35     | 86          | 87         | 88            | 89             | 190        |
| Clemont                                                                           | 1391               | 0           | 0            | 0          | 3                    | 0      | 1           | 0          | 9             | Þ              |            |
| Brinon                                                                            | 1141               | - 1         |              |            |                      |        |             |            |               |                |            |
| Jouy                                                                              | 588                | 0           | 0            | 0          | 0                    | 0      | ٥           | 0          | 1             |                | ŀ          |
| Leftiou                                                                           | 223                | 0           | 0            | 0          | 0                    | 1      |             |            |               |                |            |
| Vandeuvre                                                                         | 672                | 0           | 0            | 0          | 0                    | 0      | ۰           | 1          | 1             |                |            |
| S.t Agil<br>Thury                                                                 | 954<br>262         | ٥           | 0            | 0          | 0                    | ٥      | ۰           | 0          | 0             | 0              | 2          |
| S.t Amant                                                                         | 7.48               | ,           | ,            | ,          |                      |        |             |            |               |                |            |
| Montigny                                                                          | 833                | 1           | 3 4          | ,          | 3                    | 4      | 0           | 0          | 2 0           | 0              | 4          |
| Villeneuve                                                                        | . 131              |             | 0            |            |                      | 0      |             |            | 0             | 1              | 1          |
| Gouffainville                                                                     | 1615               | 6           | 9            | 5          | 7                    | 2      | 4           | 4          | 2             | 1 2            |            |
| Ivry                                                                              | 2247               | 7           | 14           | 4          | 7                    | 5      | 4           | 2          | 3             | 1              | 2          |
| Total des Morts.                                                                  | 10801              |             | _            | -          |                      |        | -           | -          | -             | -              | -          |
| SÉPARATION des 10                                                                 |                    |             | _            | -          |                      |        | -           |            | -             |                | -          |
| dans les années de<br>ils font décédés.                                           | la vie où          | 16          | 30           | 11         | 2.1                  | 12     | 9           | 8          | 9             | 5-             | 9          |
| Monts avant la fi<br>81°, 82° année,<br>10805 fépultures.                         | de leur<br>&c. fur | 10679       | 10709        | 10720      | 10741                | 10753  | 10762       | 10770      | 19779         | 10784          | 10793      |
| NOMBRE des persons<br>dans leur 81°, 82° a<br>fur 10805.                          | nes entrées (      | 142         | 126          | 96         | 85                   | 64     | 52          | 43         | 3.5           | 26             | 2 1        |
| S.t André                                                                         | 1728               |             | 10           | 8          |                      |        |             | 1          | 1             | r              |            |
| S.t Hippolyte                                                                     | 2516               | 4           |              | 16         | 7                    | 3      | 7           | 4          | 5             | 2              | 4          |
| S.t Nicolas                                                                       | 8945               | 32          | 5<br>41      | 37         | 4 25                 | 35     | 19          | . 20       | 4             | 2              | 2          |
| Total des Morts.                                                                  |                    | ,-          |              |            | -,                   |        |             | . 20       | 25            | 4              | 17         |
| SÉPARATION des 13:                                                                | water to the same  |             | -            |            |                      |        | _           |            | -             |                |            |
| dans les années de<br>ils font décèdés.                                           | la vie où          | 40          | 56           | 61         | 36                   | 48     | 30          | 25         | 34            | 8              | 2.3        |
| Morts avant la fin<br>816, 826 année,<br>13189 Repultures.                        | de leur<br>&c. fur | 12809       | 12865        | 12926      | 12962                | 13010  | 13040       | 13065      | 13099         | 13107          | 13130      |
| Nombre des perfons<br>dans leur 81 <sup>6</sup> , 82 <sup>6</sup> a<br>fur 13189: | nes entrées (      | 420         | 380          | 324        | 263                  | 227    | 179         | 149        | 124           | 90             | 82         |
| -                                                                                 |                    |             | ,            |            | -                    |        | -           |            |               |                |            |
| SÉPARATION des 230<br>fur les trois paroiffe<br>& fur les douze vil               | s de Paris.        | 56          | 86           | 72         | 57                   | 50,    | 39          | 33         | 43            | 13             | 32         |
| Monts avant la fir<br>81°, 82° amée,<br>23994 fépultures.                         | de leur<br>&c. fur | 23488       | 23574        | 23646      | 23703                | 23763  | 23802       | 23835      | 23878         | 23891          | 23923      |
| Nombre des persons<br>dans leur 81°, 82° a<br>fur 23994-                          | nnée, &c.          | 562         | 506          | 420        | 348                  | 291    | 231         | 192        | 159.          | 1,16           | 103        |

| gen som | -                                                               | (00mm/2070)                          | es esteronom | DE BITOM ME |       |       |       |                   | ) ) y y |       |       |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------------------|---------|-------|-------|-------|
|         | Paroisses.                                                      | Morts.                               | Ar           | NNÉES       | DE I  | A VI  | E.    | Années de la vie. |         |       |       |       |
|         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                         |                                      | 191          | 92          | 93.   | .94   | 921   | 196               | 97.     | 98    | 99    | 100   |
| C       | lemont                                                          | 1391                                 |              |             |       |       |       |                   |         |       |       |       |
| В       | rinon                                                           | 1141                                 |              |             |       |       |       | . 1               |         |       |       | ĺ     |
| J       | ouy                                                             | 588                                  |              |             |       |       |       |                   |         |       |       |       |
|         | eftiou                                                          | 223                                  | 1            | -           |       |       | 1     | 1                 |         | 0     | - 1   |       |
|         | andeuvre                                                        | 672                                  |              |             |       | ĺ     |       |                   |         | 1     |       |       |
|         | . Agil                                                          | 954                                  | 0            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0       | 0 -   | 0     | 1     |
|         | Thury                                                           | 262                                  |              |             |       | 1     |       |                   |         |       |       |       |
| S       | S. Amant                                                        | 748                                  | 1            | 1           | 0     | 0     | 2     | 1                 | 0       | 3     |       |       |
|         | Montigny                                                        | 833                                  |              | 1           |       |       |       |                   |         |       |       |       |
|         | Villeneuve                                                      | 131                                  |              |             |       |       |       | -                 |         | 1     |       |       |
|         | Gouffainville                                                   | 1615                                 |              |             |       |       | i     |                   |         |       | ,     |       |
| I       | vry                                                             | 2247                                 | o            | 2           | 0     | - 0   | 1     |                   |         |       |       |       |
| T       | otal des Morts.                                                 | 10805                                |              |             |       |       |       |                   |         |       | 1     |       |
| BI.     | PARATION des 108<br>dans les années de                          | Boş morts<br>İa vie où               | 1            | 3           | 0     | 0     | 3     | 1                 | 0       | 3     |       | ī     |
| L       | ils font décédés.                                               | J                                    | SI           |             |       |       |       |                   |         |       |       |       |
| M       | ionts avant la fir<br>91°, 92° année,<br>10805 fépultures.      | n de leur<br>&c. für                 | 10794        | 10797       | 10797 | 10797 | 10800 | 10801             | 10801   | 10804 | 10804 | 10805 |
| 11-     |                                                                 | es entrées                           | ;—           |             |       |       |       | -                 |         |       |       | _     |
| -       | ombre des persons<br>dans seur 91°, 92° 2<br>sur 10805.         | année, ôcc.                          | 12           | iï          | 8     | 8     | 8     | 5                 | 4       | 4     | 1     | I     |
| II.     |                                                                 |                                      |              |             |       |       |       |                   |         |       |       |       |
| 1 3     | S.: André                                                       | 1728                                 | 0            | 2           | 1     | 2     | 0     | - 1               | - 1     | . 0   | 0     | 0     |
| 8       | S.t Hippolyte                                                   | 2516                                 | 2            | 2           | 1     | 1     | 2     | 1                 | 0       | 1     |       |       |
| 1       | S. Nicolas                                                      | 8945                                 | 5            | 9           | 5     | 4     | Ś     | 2                 | 1       | 4     | 1     | 4     |
| T       | otal des Morts.                                                 | 13189                                |              |             | 1     |       |       |                   |         |       |       |       |
| Si      | ÉPARATION des 13<br>dans les années de<br>ils sont décédés.     | 189 morts<br>la vie où               | 7            | 13          | 7     | 7     | 7     | 4                 | 2       | 5     | ī     | 4     |
| S.      | forts avant la fi<br>91°, 92° année,<br>13189 Epultures-        | in de leur<br>&cc. fur               | 3137         | 13150       | 13157 | 13164 | 13171 | 13 175            | 13177   | 13182 | 13183 | 13187 |
| 7       | lombre des person<br>dans leur 91°, 92°:<br>sur 13189.          | nes entrées<br>année, &c.            | } 59         | 52          | 39    | 32    | 25    | i8                | 14      | 12    | 7     | 6     |
| 1       |                                                                 |                                      |              |             | ,     |       |       |                   |         |       |       |       |
| S       | ÉPARATION des 23<br>fur les trois paroiff<br>& fur les douze vi | 994 morts<br>es de Paris,<br>llages. | 8            | 16          | 7     | 7     | 10    | 5                 | 2       | 8     | 1     | 5     |
| 1       | Monts avant in f<br>91°, 92° année,<br>23994 Repulsures.        | . &cc. fun                           | 23931        | 23947       | 23954 | 23961 | 23971 | 23976             | 23978   | 23986 | 23987 | 23992 |
|         | dans leur 91°, 92°<br>fur 23994-                                | année, & c                           | 71           | 63          | 47    | 40    | 33    | 23                | 18      | 16    | 8     | 7     |

600

On peut tirer plufieurs connoissances utiles de cette table: que M. Dupré a faite avec beaucoup de soin, mais je me bornerai ici à ce qui regarde les degrés de probabilité de la durée de la vie. On peut observer que dans les colonnes qui répondent à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans, & aux autres nombres ronds, comme 25, 35, &c. il y a dans les paroiffes de campagne beaucoup plus, de mortsque dans les colonnes précédentes ou suivantes, cela vient de ce que les Curés ne mettent pas sur leurs registres l'âge au juste, mais à peu près : la plûpart des paysans ne savent pas leur âge à deux ou trois années près; s'ils meurent à 58 ou 59 ans, on écrit 60 ans fur le registre mortuaire: il en est de même des autres termes en nombres ronds; mais cette irrégularité peut aisément s'estimer par la loide la suite des nombres, c'est-à-dire, par la manière dont ils se succèdent dans la table, ainsi cela ne fait pas un grand inconvénient.

Par la table des paroiffes de la campagne il paroît que la moitié de tous les enfans qui naissent, meurent à peuprès avant l'âge de quatre ans révolus; par celle des paroiffes de Paris il paroît au contraire qu'il faut seize ans pour éteindre la moitié des enfans qui naissent en mêmetemps: cette grande différence vient de ce qu'on ne nourrit pas à Paris tous les enfans qui y naiffent, même à beaucoup près, on les envoie dans les campagnes où il doit par conféquent mourir plus de personnes en bas âgequ'à Paris; mais en estimant les degrés de mortalité par les deux tables réunies, ce qui me paroît approcher beaucoup de la vérité, j'ai calculé les probabilités de la durée. de la vie comme il fuit.

TARIE des Probabilités de la durée de la Vie.

|        | ABLE W              | 5 1 100u | ounes de la         | иинее и | e ili vie.          |
|--------|---------------------|----------|---------------------|---------|---------------------|
| A G E. | DUREE<br>DE LA VIE. | AGE.     | DUREE<br>DE LA VIE. | AGE.    | DUREE<br>DE LA VIE. |
| ons.   | 8. O.               | 29.      | 28: 6.              | 5 8°.   | années. mois.       |
| · I.   | . 33. 0.            | . 30.    | 28. 0.              | 59.     | 1.1. 8.             |
| 2.     | 3.8. 0.             | 3.1.     | 27. 6.              | 60.     | 11, 1.              |
| 3.     | 40. 0.              | 32.      | 26. 11.             | 61.     | 10. 6.              |
| 4.     | 41. 0.              | 33.      | 26. 3.              | 62.     | 10. 0.              |
| 5.     | 4i. 6.              | 34.      | 25. 7.              | 63.     | 9. 6.               |
| 6.     | 42. 0.              | 3.5.     | 25. 0.              | 64.     | 9. 0.               |
| 7:     | 42. 3.              | 36.      | 24. 5.              | 65.     | 8: 6.               |
| 8.     | 41. 6.              | 37.      | 23. 10.             | 66.     | 8. 0.               |
| 9.     | 40. 10.             | 38.      | 23. 3.              | 67.     | 7: 6.               |
| ío.    | 40. 2.              | 3.9.     | 22. 8.              | 68.     | 7. 0.               |
| I I    | 3.9. 6.             | 40.      | 22. I.              | 69.     | 6. 7.               |
| 12.    | 3.8. 2.             | 41.      | 21. 6.              | 70.     | 6. 2.               |
| 13.    | 38. 1.              | 42.      | 20. 11.             | 71.     | 5. 8.               |
| 14.    | 37. 5.              | 43.      | 20: 4.              | 72.     | 5. 4.               |
| 15.    | 36. 9.              | 44.      | 19. 9.              | 73.     | 5. 0.               |
| 16     | 36. 0.              | 45:      | 1'9. 3.             | 74.     | 4. 9.               |
| 17.    | 35. 4.              | 46.      | 18. 9.              | 75.     | 4. 6.               |
| 1.8.   | 34. 8.              | 47.      | 18. 2.              | 76.     | 4. 3.               |
| 19.    | 34. 0.              | 48.      | 17. 8.              | 77.     | 4- I.               |
| 20.    | 33. 5.              | 49.      | 17. 2.              | - 78.   | 3. 11.              |
| 21.    | 3 2. II.            | 50.      | 16. 7.              | 79.     | 3. 9.               |
| 22.    | 32. 4.              | 51.      | 16. 0.              | 80.     | 3. 7.               |
| 23.    | 31. 10.             | 52.      | 15. 6.              | 81.     | 3. 5.               |
| 24:    | 31: 3.              | 53.      | 15. 0.              | 82.     | 3. 3.               |
| 25.    | 30. 9.              | 54.      | 14. 6.              | 83.     | 3. 2.               |
| 26.    | 30. 2.              | 55.      | 14, 0.              | 84.     | 3:. 1.              |
| 27.    | 29. 7.              | 56.      | 13. 5.              | 85.     | 3. 0.               |
| 28.    | 29. 0.              | 57.      | 12. 10.             |         |                     |

On voit par cette table qu'on peut espérer raisonnablement, c'est-à-dire, parier un contre un qu'un enfant qui vient de naître ou qui a zéro d'âge, vivra huit ans; qu'un enfant qui a déjà vécu un an ou qui a un an d'âge, vivra encore trente-trois ans; qu'un enfant de deux ans révolus vivra encore trente-huit ans; qu'un homme de vingt ans révolus vivra encore trente-trois ans cinq mois : qu'un homme de trente ans vivra encore vingt-huit ans. & ainsi de tous les autres âges.

On observera 1° que l'âge auquel on peut espérer une plus longue durée de vie, est l'âge de sept ans, puisqu'on peut parier un contre un qu'un enfant de cet âge vivra encore 42 ans 3 mois; 2° qu'à l'âge de 12 ou 13 ans on a vécu le quart de sa vie, puisqu'on ne peut légitimement espérer que 38 ou 39 ans de plus, & de même qu'à l'âge de 28 ou 29 ans on a vécu la moitié de sa vie. puisqu'on n'a plus que 28 ans à vivre, & enfin qu'avant 50 ans on a vécu les trois quarts de sa vie, puisqu'on n'a plus que 16 ou 17 ans à espérer. Mais ces vérités physiques si mortifiantes en elles-mêmes peuvent se compenser par des considérations morales; un homme doit regarder comme nulles les 15 premières années de fa vie, tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui s'est passé dans ce long intervalle de temps est effacé de sa mémoire, ou du moins a si peu de rapport avec les objets & les choses qui l'ont occupé depuis, qu'il ne s'y intéresse en aucune façon; ce n'est pas la même succession d'idées, ni, pour ainsi dire, la même vie; nous ne commençons à vivre

moralement que quand nous commençons à ordonner nos penfées, à les tourner vers un certain avenir, & à prendre une espèce de consistance, un état relatif à ce que nous devons être dans la suite. En considérant la durée de la vie sous ce point de vûe qui est le plus réel, nous trouverons dans la table qu'à l'âge de 25 ans on n'a vécu que le quart de sa vie, qu'à l'âge de 38 ans on n'en a vécu que la moitié, & que ce n'est qu'à l'âge de 56 ans qu'on a vécu les trois quarts de sa vie.

Fin du second Volume.









